

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

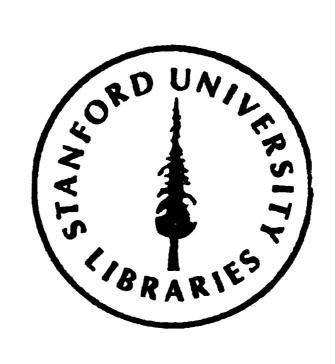

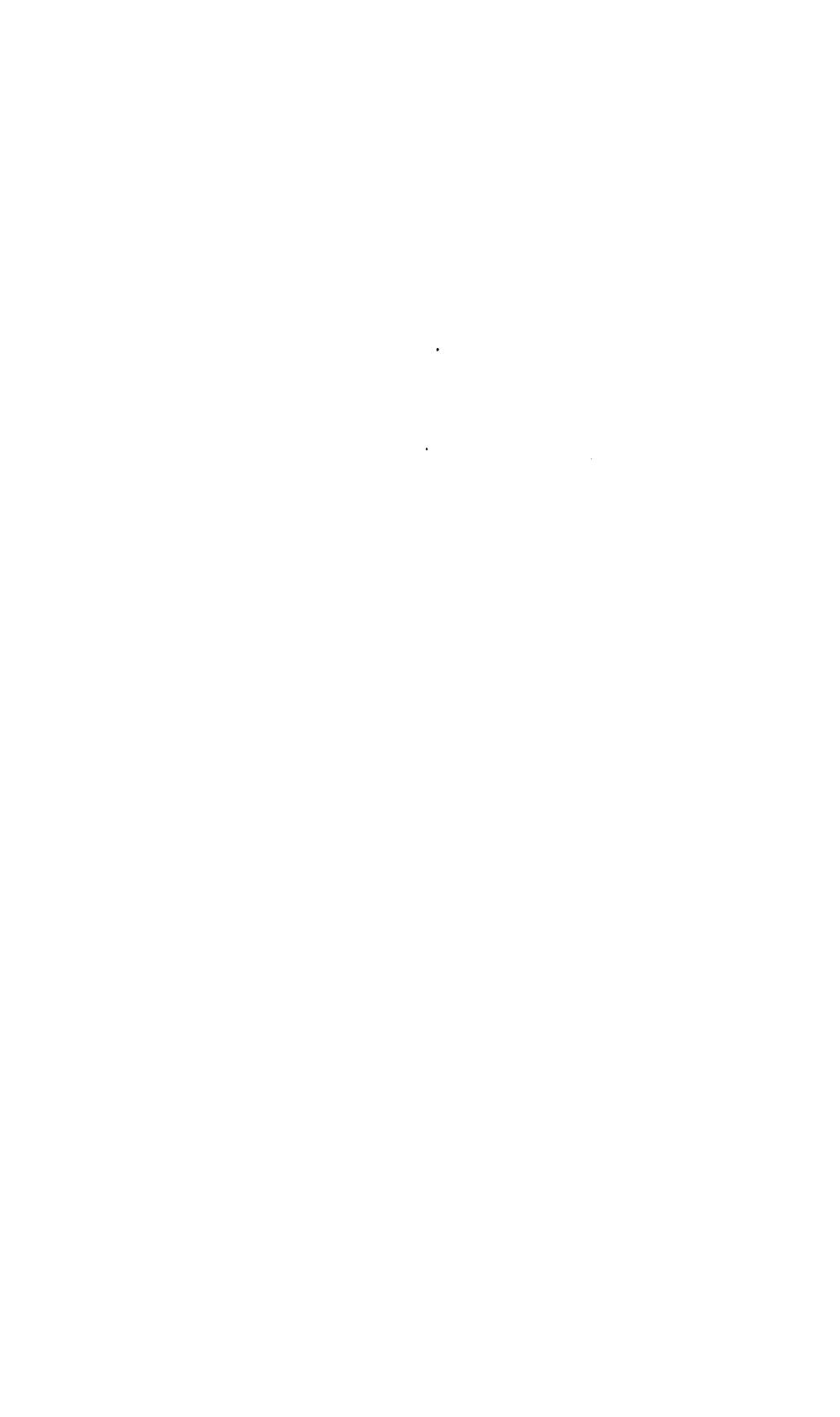



# Graf

# Georg Friedrich von Waldeck.

Ein preußischer Staatsmann

im

siebzehnten Jahrhundert.

Bon

Bernhard Erdmannsdörffer.

Berlin. Druck und Berlag von Georg Reimer. 1869.

5/

DD 395 G4E7

# Vorrede.

In dem vorliegenden Buche wird zum ersten Male eingehend die Thätigkeit eines brandenburgisch=preußischen Staatsmannes beshandelt, dessen Name wenig genannt und dem auch in den ausführslichern Darstellungen der preußischen Geschichte bisher nirgends eine mehr als beiläufige Erwähnung zu Theil geworden ist.

Im Verlaufe von Studien über das Zeitalter des großen Kursfürsten din ich dazu gelangt, das Wirken dieses Mannes in einem anderen Lichte zu erblicken, ihn als eine Erscheinung von selbständiger Bedeutsamkeit zu erkennen und für ihn eine höhere Stelle in der Reihe der preußischen Staatsmänner in Anspruch zu nehmen, als ihm dis jetzt zuerkannt zu werden pflegte.

Diesen Ausprnch auszuführen und zu begründen ist der Zweck meines Buches.

Nur eine kurze Reihe von Jahren, von 1651 bis 1658, hat Graf Georg Friedrich von Waldeck dem Dienste des brandenburgischen Staates angehört. Sein Wirken während dieser Zeit als Minister und General des Kurfürsten Friedrich Wilhelm hat nur zum Theil den Vortheil genossen, sich an Bestrebungen und Ereignisse von dauerndem Erfolg und glücklichen Nachwirkungen zu heften, mit deren Andenken auch seinem Namen die gebührende Stelle in der Ersinnerung des preußischen Staates geblieben wäre. Das Bedeutendste von dem, was et gewollt und versucht, ist selbst der Webracht der Zeitgenossen, sogar in nahestehenden Kreisen, unbekn

Dennoch war biese Thätigkeit auf die höchsten Ziele gerichtet. Wir erkennen in diesem westfälischem Reichsgrasen im Dienste des großen Kurfürsten, auf Grund vertrautester dis jetzt großentheils uns bekannt gebliedener Actenstücke, einen der sähigsten und energischsten politischen Köpse, welche die zweite Hälfte des siedzehnten Jahrhuns derts in Deutschland ausweis?t. Unter seiner Leitung hat der brans dendurgischspreußische Staat zum ersten Male den Bersuch unternommen, als sührende Macht an die Spitze eines umfassenden deutsschen Fürstendundes zu treten, der in seiner Weiterbildung zu einer Resorm der deutschen Reichsversassung führen sollte; und ich hoffe nicht zu viel gesagt zu haben, wenn ich für Waldeck das Verdienst in Anspruch nehme, über hundert Jahre vor dem Fürstendunde Friedrichs des Großen im wesentlichen die gleichen Ideen gehegt und an ihrer Verwirklichung gearbeitet zu haben.

So daß dieser Graf von Waldeck vielleicht der Erste gewesen ist, welcher den allgemeinen nationalen Beruf des preußischen Staates praktisch erkannt und ein Spstem politischer Bestrebungen auf den Glauben an die Zukunft desselben gebaut hat, auf den Glauben an diesen Staat, "von dessen Erhaltung und Vergrößerung ich das Heil meines Vaterlandes abhängig erkenne".

Bon allem, was das vorliegende Buch etwa an Resultaten bieten mag, würde ich auf dieses den größten Werth legen, sosern es mir gelungen wäre, das angedeutete Verhältniß überzeugend sest zustellen. Ich würde meinen, daß hiermit eine Thatsache von einigem Gewicht für die Kenntniß der geschichtlichen Stellung des preußischen Staates in unserer deutschen politischen Entwickelung gewonnen wäre.

Ich unterlasse es hier, auf die anderen Seiten von Waldeck's Thätigkeit während jener Zeit hinzuweisen. Die Art derselben machte es unerläßlich, die allgemeinen brandenburgischen und deutschen Zeit=verhältnisse in eingehender Weise in die Darstellung hereinzuziehen.



Indem ich aber in diesem Buche versucht habe, für die Persönlichkeit und das Wirken dieses einzelnen, bisher so wenig genannten Mannes ein allgemeineres Interesse in Anspruch zu nehmen, so kann ich hier einige Bemerkungen nicht zurückhalten, die zum Theil wol jedem gekommen sein mögen, der sich näher mit der Geschichte dieser Zeit beschäftigt hat.

Wie erstannlich wenig ist es boch, was in dem gemeinhin geltenden Bilde der Geschichte des großen Kurfürsten an Kenntniß der anderen mitwirkenden Persönlichkeiten geboten wird, wie dürftig und blaß ver Apparat, so zu sagen, von begleitenden und vermittelnden Reben= figuren. Bei Friedrich dem Großen lebt der Kreis von Männern, die im Rath und im Felde, in der Muse literarischer Beschäftigungen und bei der schweren Arbeit am Staat sich um ihn schaarten, un= vergänglich in dem Gedächtniß Aller; wir nennen den König nicht, ohne daß eine ganze Reihe wolbekannter Gestalten neben ihm in unserer Erinnerung auftaucht. Den Männern des großen Kurfürsten ist ein minder günstiges Loos zu Theil geworden. Keiner von ihnen hat eine Stelle in dem lebendigen Gedächtniß unseres Volkes, und als erster Gründungsheld seines Staates steht der große Kurfürst fast mythisch in einsamer Größe ba. Man wäre fast versucht, es bebeutsam zu nennen, daß an dem Denkmale Friedrichs des Großen ein Saum lebendiger historischer Gestalten den Sockel umgibt, während zu Füßen des mächtigen Reiterbildes auf der Kurfürstenbrücke es unpersönliche, schwer zu deutende allegorische Figuren sind, die dort ihre wunderlichen Actstellungen ausführen.

Dieser Mangel vermittelnder und, so zu sagen, erläuternder Rebenfiguren hat für die Gestaltung des historischen Bildes dieses Fürsten die Wirkung gehabt, daß er selbst dadurch in eine für lebens diges Ergreisen und Verstehen ungünstige Ferne, in die Ferne einer halbsmythischen Figur beinahe, gerückt wird. Es sind nur höchst allgemeine

Umrisse, die mit wirklicher Beglaubigung seststehen. Mancherlei läßt sich zur Erklärung dieses Umstandes von der Beschaffenheit der Quellen herleiten, und eben riese ist wieder der Aussluß gewisser Grundverhältnisse in der allgemeinen geistigen Disposition des Zeitsalters überhaupt. Bor allem aber jener Mangel ist von dem größten Einfluß: es sehlen die verbindenden Mittelglieder, die Maßstäbe ähnlich gearteter oder kleinerer und mittlerer Erscheinungen, an denen sich erst das Große messen läßt; es sehlt das lebensvolle Detail der Bersönlichkeiten, der Charaktere, der Ansichten in ihren Reibungen an einander; es sehlt mit diesem allem das eigentliche Gefühl der Atmosphäre, in welcher die Hauptsigur selbst stand und von welcher ihr Wesen doch vielfältig mitbedingt sein mußte.

Eben für die Weise dieser Bedingheit aber entgehen uns fast durchaus die Mittel zu genauerer Erkenntntß.

Wie wurde im Einzelnen und Concreten, und mit welchen persönlichen Kräften, die große Arbeit vollbracht, durch welche die zerssplitterten Bruchtheile deutschen Landes und Volkes unter dem großen Kurfürsten zuerst zu einem wirklichen Staat zusammenzuwachsen besgannen? In welchen Antheilen der Mitwirkung und des Verdienstes verhielten sich dabei zu einander die verschiedenen thätigen Kräfte: das hohe politische Talent des Fürsten selbst, bedeutende Männer, die neben ihm standen, die Gesammtheit des allmälig sich heransbildenden Beamtenthums, die Macht allgemeiner, dem ganzen Zeitsalter angehörender Gedanken und der Einfluß fremder Borbilder, wie auch die den Einwirkungen aller jener Kräfte etwa entgegenstommende und mitarbeitende Begabung des Bolksmaterials selber?

Fragen der wichtigsten Art ohne Zweisel für das wirkliche innere Verständniß dieses Bildungsprocesses, aber auf welche wir noch weit entsernt sind eine irgend genügende Beantwortung vor uns zu sehen.

Denn sehr unproductiv ist im Grunde doch jene Antwort, die

uns hier gewöhnlich entgegengebracht wird: die Borstellung von einer gewissen abstracten staatsgründenden Genialität des großen Aurfürsten, zu welcher das gesammte übrige Material von Stoffen und Kräften, sich gleichsam nur als schwere widerstrebende Masse und besten Falles als gesüges Wertzeug verhalte. Eine solche absolute Genialität, so wie sie selbst zunächst nicht weiter erklärt zu werden pflegt, erklärt doch auch ihrerseits nur wenig und ist vielmehr eine neue Frage als eine Antwort, eine neue Aufgabe die, wenn sie sich als Lösung giebt, den Weg zu völlig beherrschendem Verständniß eher verlegt als bahnt.

Man hat, verleitet von diesem Gesichtspunkt, der etwas blenbendes hat und die Aufstellung blendender Bilder begünstigt, es bisher alkusehr versäumt, jeno unerläßliche Repartirung der Verdienstantheile, wenn man den Ausdruck gestatten will, auch nur zu verfuchen.

Es pflegt mir, wenn ich dieses Verhältniß betrachte, eine merkwärdige Stelle aus dem Geschichtswerk des Polybius [4. 24] in den
Sinn zu kommen: "uns, sagt er einmal, die wir Geschichte schreiben,
ziemt es, die vorwaltenden politischen Gedanken, wodurch die Entschließungen bestimmt werden, dem jedesmaligen Staatsoberhaupte
zuzuschreiben; es ist die Sache der Leser, sich selbst dabei hinzuzubenken, in wie weit es wahrscheinlicher sein mag, daß diese Gedanken und Erwägungen das Eigenthum derer sind, die dem Fürsten
zur Seite sehen".

Kein Geschichtsschreiber würde sich heute zu dieser Maxime bestennen, deren Aufstellung es wol nicht eben gewesen ist, was dem Polybius den Beinamen des "pragmatischen" verschafft hat. Aber in der Praxis stehen wir vielfältig nicht allzu fern davon. Wenn Pusendorf in seinem Werke über den großen Kurfürsten in der seierslich monumentalen Weise seiner Geschichtsschreibung und mit jener

sürsten, als eigentliches und einziges Subject des Staates, in die Mitte stellt, alles auf ihn bezieht, alles ihm beitegt, alles von ihm ausgehen läßt, so daß neben ihm alle anderen wirkenden Kräfte nur als Werkzeuge des allein handelnden Staatssubjectes erscheinen: so liegt dies sowol in der Natur des historische politischen Interesse's seiner Zeit als in dem Zustande der Historiographie des sieden=zehnten Jahrhunderts begründet. Wir treten heut mit einem wesent=lich anders gearteten Interesse an die Vergangenheit heran, und ebenso sind die historischen Aufgaben für uns wesentlich andere ge=worden; dennoch aber befolgt man vielfältig noch immer jenes Ver=fahren.

So nun namentlich auch in der hergebrachten und immer von neuem aufgefrischten Auffassung der Geschichte des großen Kurfürsten. Aller Glanz des Wollens und Vollbringens, jedes Verdienst kluger Einsicht und entschlossener That wird auf die stolze Gestalt zusammen= getragen, die im Mittelpunkt ber preußischen Geschichte dieser Zeit steht. Sie wird fast davon überladen, bis zu einem Grade, kann man sagen, daß man fast versucht wird, an einen hierbei geübten Vorbehalt, ähnlich jenem des Polybius, zu glauben. In der That, sowie man in das Detail der Vorgänge eindringt und an der Hand der Acten ihren Verlauf verfolgt, wird man gewahr, daß bei jenem Verfahren ein rein conventionelles Moment stark thätig ist, daß dabei ein fortgesetzter Uebertragungsproceß von allen Seiten her nach der einen Seite hin geübt wird. Man bemerkt zugleich wenigstens glaube ich es bemerkt zu haben — baß die originalen Quellen in ihrer Beschaffenheit nichts haben, was zu jener Ueber= tragung in allen Fällen zwänge; vielmehr bürften sich wol in ihnen bei geeigneter Benutzung und darauf gewandter Fragstellung die Mittel finden, um jene von mir als wünschenswerth hingestellte Auseinanderhaltung der Arbeits = und Verdienstesantheile, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, zu bewerkstelligen.

Ich habe hierbei vornehmlich die jüngste Darstellung dieser Dinge in Drohsen's Geschichte der prenßischen Politik im Auge, die so besteutendes für die Kenntniß jener Zeit geleistet hat, der ich aber gerade in der Auffassung dieses Grundverhältnisses nicht beizupflichten vermag.

Mich bäucht, es liege in dieser Richtung eine ber nächsten und wichtigsten Aufgaben ber preußischen Geschichtsforschung. wäre eine Aufgabe ber Decentralisitung; es käme barauf an, jenen für die gesammte dentsche Geschichte so entscheidenden Entstehungs-, ober wenn man will, Schöpfungsproceß aus einander zu legen in seine einzelnen Acte und in die Wirkungssphären der einzelnen daran mitarbeitenden Kräfte. Wie wünschenswerth wäre es, eine Reihe ber hervorragendsten Gestalten neben dem großen Kurfürsten biographisch in dem ganzen Zusammenhang ihres Wirkens verfolgen zu können; wie vieles würde sich badurch lebendig und organisch Und hierbei möchte ich einen trefflichen Kenner, der in erflären. Besitz der umfassendsten Vorarbeiten und Materialien zur Geschichte bes Grafen Abam von Schwarkenberg und wie kein anderer geeignet ist, uns mit dieser wichtigen Arbeit zu beschenken, an sein altes Bor= haben und Versprechen in freundschaftlicher Verehrung dringlichst erinnert haben.

Dies alles, würden die wesentlichsten Vorarbeiten sein zu einer Geschichte, deren wir so sehr bedürfen: zu einer quellenmäßigen Geschichte des preußischen Beamtenthums. Noch immer sind wir für die oberste und wichtigste Sphäre desselben auf die Geschichte des Staatsraths von Cosmar und Klaproth angewiesen, ein Werk, über welches sich das billigste Urteil etwa dahin zusammenfassen ließe, daß es ebenso unbrauchbar wie unentbehrlich sei.

Um wie viel lebensvoller und wahrer wird das Bild jener Zeit uns einst aufgehen, wenn diese Arheit gethan sein wird. Es wird ein Blick sich aufthun, über ein mannichsaltiges und bewegtes Leben hin; die Reibungen der Persönlichkeiten, der allgemeinen Ansichten, der auf sie gegründeten Parteien wider einander würden sich wahrenehmen lassen; vieles was sich uns jetzt als unvermittelte Inspiration eines Einzelnen gibt, wird dann vielleicht als das sehr vermittelte Resultat mannichsaktigster Zusammenwirkungen erscheinen — aber das Gesammtbild der Vorgänge wird ein innerlich möglicheres und wahreres sein, als es irgend eine Erklärung auf dem Wege einer alles durchdringenden, alles überschauenden, alles gleichsam mechanisch am Faden lenkenden absoluten Staatsgenialität zu geben vermag.

Und indem so das wahre Berhältnist der wirkenden Kräfte, der fördernden sowol wie der hemmenden, zu Tage träte, so würde hiersdurch auch dem Bilde des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der in Mitten ihrer aller steht, sein rechtes Licht zu Theil werden. Dasselbe würde dabei nicht verlieren; etwas weniger mythisch würde es erscheinen, aber um so natürlicher, menschlicher, möglicher. Es würden Zwischenglieder und Entwickelungsstadien sich erkennbar machen, die geistige Persönlichkeit des großen Fürsten würde gleichsam unter unseren Augen allmälig emporwachsen, und wir würden nicht länger vor dem psychologischen Räthsel einer entwickelungslosen Genialität stehen, die zwischen dem zwanzigjährigen Jüngling und dem ersahrungsreichen Greise am Schuß eines großen Lebens kaum einen Unterschied sehen läßt.

Nach diesen Betrachtungen über ein vielleicht noch fernes Ziel fällt es mir allerdings etwas schwer, noch einmal auf meine eigene Arbeit zurückzukommen, von der ich nur zu wol weiß, in wie geringem Waße sie zur Lösung der augedeuteten Aufgaben beizutragen befähigt ist und für einen wie kleinen Ausschnitt sie es nach der Natur ihres Gegen-

standes auch nur versuchen kann. Aber wenigstens als in jeuem Zusammenhang stehend möchte ich sie angesehen wissen. Eine selbstständige, hochbegabte Persönkichkeit tritt uns hier entgegen, die mit ihren Gedanken den Gang der hrandenburgischen Politik während einer gewissen Zeit beherrscht. In der Gegenwirkung gegen sie erblicken wir andere Person= lichkeiten, die ebenso wie jener eine geschlossene Reihe politischer An= schauungen vertreten und diese auch festhalten, wenn ihre Ansicht unter= liegt. Wir beobachten einen Kampf politischer Parteien; die Kämpfer sind die Spitzen des höheren Beamtenthums. In diesem Kampfe werden die Gedanken entwickelt und zum Ausbruck gebracht, auf denen die jedesmaligen Entschließungen ruhen, und die Wahl des Fürsten wendet sich der einen ober anderen Gebankenreihe zu, sucht auch vielleicht beide zu combiniren. Nirgends aber gewahren wir jenen Mechanismus einer in einfamer Höhe unendlich überlegenen Führung, den man sich wol vorzustellen pflegt. Es ist ein Zusammenwirken mannigfaltigster Kräfte von sehr verschiedenem Werthe, bei dem aber die Rolle der geistigen Führung durchaus nicht immer auf einer und derfelben Seite liegt.

So wenigstens in der kurzen, aber inhaltreichen Periode, welche wir in diesem Buche übersehen und welcher has Wirken Walded's im Dienste des brandenburgischen Staates angehört. Ich din weit entfernt, jenes angegedene Verhältniß als das durchgehende auch für andere spätere Perioden dieser Regierung aufzustellen; es bedürfte dazu fernerer genauer unter diesem Gesichtspunkt angestellter Untersuchungen, die wol noch einst werden gemacht werden. Für jetzt will ich nur den hier an einem kleinen Ausschnitt gemachten Versuch unbefangener Beurtheilung empsehlen.

Ueber die Materialien, auf denen diese Arbeit beruht, habe ich in den Anmerkungen im einzelnen sorgfältig Rechenschaft gegeben. Ein großer und der wichtigere Theil derselben ist hier zum ersten

Male benutzt worden. Dies gilt namentlich von den werthvollen Acten des fürftlich Waldectischen Archiv's zu Arolfen, deren Benutzung mir von der dortigen Regierung auf's bereitwilligste verstattet und von Herrn Archivar Krafft mit der liebenswürdigsten Gefälligkeit erleichtert worden ist. Nicht minder hat das Königliche geheime Staatsarchiv zu Berlin mir ein reiches, zum Theil gleichfalls bisher unbenuttes Material-geliefert. Meine Arbeiten an den genannten beiben Stellen wurden zunächst im Interesse der seit einer Reihe von Jahren in's Leben getretenen Publication der "Urkunden und Acten= stücke zur Geschichte bes Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Branden= burg, unternommen, in deren ferneren Bänden auch die hier benutten Actenstücke zum größeren Theil Aufnahme finden werden. Ich habe es bankbar zu erkennen, daß mir die vorkäufige Benutzung derselben für diese Arbeit gewährt worden ist. Einige werthvolle Bei= träge, besonders aus den Archiven zu Düsseldorf und Hannover ver= vanke ich der Güte des Herrn Archivar's Dr. von Haeften zu Hannover; an einer Stelle ift mir eine gütige Mittheilung bes Herrn geh. Archivraths Dr. Lisch aus bem Archive zu Schwerin von Werth gewesen. Ich gebenke schließlich ber in bem Buche häufig citirten Bio= graphie Walded's von einem jüngeren Zeitgenossen, Johann Georg von Rauch bar, welche Herr Director Curte herauszugeben begonnen hat, durch dessen Freundlichkeit mir auch die Benutzung einiger Druckbogen der noch nicht publicirten Abtheilung möglich geworben ist; ich habe über den Charafter dieser Schrift mich an anderer Stelle bes näheren ausgesprochen (v. Sybel's histor. Zeitschrift XVIII. 196 ff.), worauf 'ich hier verweisen will.

Berlin, 30. Mai 1869.

# In halt.

Vorrebe S. III-XII.

#### Erffes Rapitel.

Herkommen und Jugend.

 $\mathfrak{S}$ . 1 - 13.

Die Grasen und die Grafschaft Walded 1. Graf Georg Friedrich 3. Reise-leben. Ausenthalt in Paris 4. Niederländische Kriegsdienste 5. Bermählung 6. Thätigkeit für Haus und Land 7. Kanzler Bietor 8. Der jüngeze Bruder Graf Wolrad 9. Berufung in brandenburgische Dienste 11. Gründe gegen und für die Annahme 11. Entschluß anzunehmen 13.

## Zweites Kapitel.

Der Jülich'sche Krieg. S. 14-41.

Lage Deutschlands nach bem westfälischen Frieben 14.

Brandenburg nach dem mestfälischen Frieden. Allgemeine Schwierigsteiten der Lage 16. Differenz mit Schweden wegen Pommern 17. Gefahren in den rheinischen Landen. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm und Philipp Wilhelm 18. Die Niederlande und die clevischen Stände 19. Berbindung zwischen Brandens burg und Oranien 20. Aggressiver Zug der brandenburgischen Politik nach dieser Seite 22. Wilhelm II. von Oranien und seine Pläne 22. Sein Tod 24. Spannung in den rheinischen Landen 25.

Der Jülich'sche Krieg. Geringe Mittel und große Plane 27. Eroberungsgedauten und Maßregeln gegen bie Stände 28. Berbindung mit ber
oranischen Partei in ben Niederlanden 29,

Walbed's Thätigkeit im Jülich'schen Kriege. Walbed als oranischer Parteigänger 31. Seine Verbindung mit Sommelsdyck 31. Lage des Kriegs 32. Walbed's Rath für schnelle Beendigung desselben 34. Conferenz in Angerort 37. Kaiserliche Commission 39. Friedensschluß. Bedeutung des Unternehmens 40. Walded's weitere Lebenspläne. Bestallung als brandenburgischer geheimer Rath 41.

#### Drittes Kapitel.

Innere Politik. S. 42-81.

Stellung Walbect's als branbenburgischer Beamter 42.

Das Beamtenthum des großen Kurfürsten. Mangelnde Solibarität zwischen Staat und Beamtenthum 43. Indigenatsrecht. Uebernahme von Besamten aus fremdem Dienst 45. Berwahrloster moralischer Zustand; Bestechungs-wesen 2c. 45. Hindlick auf die erziehende Wirkung der Bildung des preußischen Staates 48. Die Stellung des Fürsten zu den Beamten 50. Waldeck als unswillkommener Rival empfangen 51. Berhältniß zu der Kurfürstin 52.

Innere Reformversuche. Uebele Lage im Innern 53. Conrad von Burgsborf 53. Walbeck gegen ihn 56. Seine Beseitigung 57. Walbeck's Resformvorschläge 57. Neue Geschäftsordnung 59. Waldeck's eigene Stellung barin 60. Die Finanzreorganisation. Schwerin. Blumenthal. Tornow 61. Haus und Gosstaat 62. Die Domainen 63. Verhandlungen mit den Landtagen 66.

Das Scheitern ber Reformen. Die Militärfrage 67. Vereitelung ber gehofften landständischen Hilfe 69. Opposition des Beamtenthums 69. Wühlereien gegen Waldeck 70. Waldeck's Plan eines kaiserlichen Acciseprivislegium's 72. Austunftsmittel 74. Zerwürfniß zwischen Waldeck und Schwerin. Der Etat für die auswärtigen Angelegenheiten 75. Allgemeines über den Zussammenhang zwischen militärischen und Verwaltungsämtern in jener Zeit 78.

### Viertes Kapitel.

Reichspolitik. S. 82—151.

Richtung auf die Theilnahme an der größen Politik 82. Absichten und Aussichten 84.

Verwirrung im Meich. Brandenburg isolirt und ohnmächtig 85. Bers
gebliche Bersuche 86. Die Schweden in Hinterpommern; Annäherung an den Kaiser 87. Stand der Parteien im Reich; Anrsürstens und Fürstenpartei 88. Bahlrecht und Wahlcapitulation 90. Reise des Kurfürsten nach Prag; Waldeck in Opposition bagegen 92. Erfolg der Rese 94. Röm. Königswahl Ferdinand's IV. 95.

Der Reichstag in Regensburg. Blumenthal als Reichstagsgefandter 95.

Brandenburgische Forderungen vom Kaiser verweigert 96. Die Evangelischen in Oesterreich 97. Das Reichsjustizwesen 99. Beherrschung des Reichstags durch den Kaiser 101. Die Reichssteuern 105. Die Reichsbeputation 108. Partel-tampf zwischen Kurstirsten und Filrsten über die Frage der Reichsbeputationstage 110. Stocken des Reichstags 112.

Der Ministerwechsel. Stellung Brandenburgs zu den schwebenden Streitstagen 113. Blumenthal als Lenter der brandenburgischen Reichspolitik 115. Accommodirung an die kaiserliche und Kursürstenpartei 117. Plötzlicher Umschwung in Berlin. Emportommen Walded's 118. Seine bisherige Stellung in der Opposition und ohne Einfluß 119. Walded und Blumenthal 120. Sewinnung des Kursürsten. Sieg Walded's 122. Hereinziehung des Kursürsten in die Reichsgeschäfte 124. Blumenthal in der Opposition 125. Seine Absindung und sein Ausgang 127. Reuer Ausschwung in der Führung der Geschäfte. Weiman. Hoverbed 128. Walded als dirigirender Minister 129.

Der Ausgang des Reichstags. Reue Stellung Brandenburgs an der Spitze der Opposition 130. Wirkung bei Feind und Freund 181. Walded's Berdienst 133. Präeistrung der nenen Stellung zur Kursürsten- und Fürsten- partei 184. Die Frage der neunten Kurwürde 186. Entschiedene Ansicht Walded's in der Reichssteuerfrage 138. Niederlage des Kaisers darin 141. Die Einführung der "neuen Fürsten" 143. Das Directorium Evangelicorum 144. Die Wahlscapitulation 145. Geschlossene Opposition gegen den Reichshofrath 147. Streitster den Abbruch des Reichstags 148. Stimmungen beim Schluß des Reichstags 150. Beränderte Stellung Prandenburgs 151.

## Fünftes Rapitel.

### Union & politik S: 152 — 298.

Ungenfigenbheit ber bisherigen Erfolge 152. Die Ibee eines beutschen Fürstenbundes unter preisischer Führung 153.

Die bremische und lothringische Frage. Schweben und die Reichsunmittelbarkeit von Bremen 154. Borsichtiges Berhalten von Brandenburg. Balded's Ansicht darüber 156. — Herzog Karl von Lothringen 157. Seine Pläne 158. Seine Gewaltthaten gegen Reichsstände 160. Berhältniß des Kaisers zu ihm 161. Lostaufsverhandlung des Reichstags mit ihm 162. Der lothringischsconde sche Einfall in das Stift Lüttich 163. Brandenburg's disheriges Berhalten zu der Sache 165. Umschwung seit Walded's Emportommen 167. Etwaiger Busammenhang der schwedischen Politik mit dem Lothringer 167.

Der Kreistag zu Essen. Die Reichstreise 168. Brandenburg und der obersächsische, niedersächsische und westsälische Kreis 169. Streit mit Pfalz-Reuburg ster die westsälischen Kreisämter 171. Einseitige Berufung des Kreistags nach Essen 171. Bedeutung und Erfolg des Schrittes 172. Vermuthliche Pläne des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm 173. Plan eines Bündnisses zwischen den Nieder-

landen und den katholischen Reichsständen 176. Spanisch-habsburgische Perspectiven 177. Feindliches Versahren des kaiserlichen Hofes gegen Brandenburg. Brandenburg isolirt 178.

Walded's Unionsplan. Aufforderung des Kurfürsten zu einem Gutsachten 179. Walded's Gutachten vom 31. Dec. 1653, 179, Der Unionsgedanke 185. Unterschied des Walded'schen Plans von früheren 186.

Die ersten Versuche. Brandenburg und Braunschweig. Bisheriges Vershältniß 188. Exste Anknüpfung 189. Siser Walveck's. Sendungen Wesenbeck's 190. Sein Ersolg 192. Anknüpfung mit dem Kursürsten von Cöln 193. Militärische Hilseistung gegen den Lothringer 193. Der Lütticher Hilszug und seine Wirkung im Reich 194. Verhandlungen Wesenbeck's in Paderborn und Kassel 196. Die projectirte "evangelische Präliminarzusammenkunst" in Minden 197. Waldeck's Ansicht über ihre Wichtigkeit 198. Vereitelung derselben durch die Schweden 199. Conserenz in Hamburg 199. Areisexecution gegen die spanischen Werbungen in Mecklenburg 200.

Die Gefangennehmung des Lothringers. Verhaftung des Herzogs Karl zu Brüffel 203. Vertrag von Tirlemont 204. Ungelegene Wendung für Walbeck 205. Die Frage der Reichskriegsverfassung am Reichstag 205. Ans dauernde Gefahr 206. Beginn des schwedischs bremischen Krieges 207. Zurückshaltung Brandenburgs 208. Kriegerische Stimmung Walbeck's 209.

Die Conferenzen zu Tangermünde und Hamburg. Die drei braunschweigischen Höfe 210. Friedrich Schenk von Winterstädt 211. Verhand-lungen in Tangermünde; wachsendes Zutrauen der Braunschweiger 211. Kreis- versassung oder Separatbündniß 215. Vorläufige Einigung 215. Verhandlungen mit Kursachsen und Magdeburg 216. Conferenz in Hamburg 217.

Auswärtige Verhandlungen. Intermezzo von Verhandlungen mit Spanien. Die Affaire Spinola 220. Sendung Wreich's nach Madrid 224. Neue Anknüpfung mit Frankreich. Abraham Wicquefort 226. Gntachten Walbeck's über ein französisches Bündniß 227. Wicquefort in Berlin 228. Erfolgslosseit der Berhandlung 230. Beziehung zu Schweden 231, zu den Niederslanden 232.

Die Conferenzen zu Goslar und Wetzlar. Ungenügende Lage zu Ende des Reichstags 232. Gutachten Walded's über die Nothwendigkeit einer Union 234. Conferenz mit den Braunschweigern in Goslar 237. Widerstreben der Braunschweiger gegen das Separatbündniß 238. Gegenwirkungen Walded's. Die Bremer Angelegenheit als Zwangsmittel 239. Walded's Sieg; die Goslarer Punctation 241. Ansichten und Aussichten Walded's 242. Hessen Rassel 243. Der Kursürst Maximilian Heinrich von Cöln 244. Conferenz zwischen Walded und Graf Fürstenberg in Wetzlar; Punctation von Wetzlar 244. Tod König Ferdinand's IV. 246.

Neuer Anlauf. Der Vertrag von Stade. Die Arnsberger Conferenz. Wichtigkeit dieses Todesfalls; neue Möglichkeiten 246. Sendung v. Löben's nach Wien 248. Vermittelung zwischen Bremen und Schweben. Sendung Wesenbeck's auf den Kriegsschauplatz 249. Der Vertrag von Stade 250.

## Erstes Kapitel.

## Herkommen und Jugend.

Unter den zahlreichen kleinen reichsfreien Opnasten des nordwestlichen Deutschlands haben die Grasen von Walded von jeher weder zu den geringsten, noch zu den ansehnlichsten gehört. In der älteren Reichsgeschichte ist keiner von ihnen zu besonderer Bedeutung hervorgetreten; es sei denn, daß ein Graf Heinrich von Walded es war, der im Dienste des Kurfürsten Iohann von Mainz im Jahre 1400 den Herzog Friedrich von Braunschweig erschlug, den Gegencandidaten Ruprechts von der Pfalz zur deutschen Kaiserwahl. Seit den Zeiten der Resormation, auf deren Seite Land und Haus sich sehr bald stellten, treten uns einzelne von den Waldeckischen Grasen öfter in den allgemeinen Reichsangelegenheiten entgegen. In der engeren Geschichte der westfälischen und der angränzenden Lande aber ist ihr Name unter den am häusigsten genannten.

Das Stammland, ein wolarrondirter Complex zwischen Hessen und den bischösslichen Landen von Mainz, Cöln und Paderborn, geshört zu den minder wolhabenden Districten in diesem Theile Deutschslands; der Boden nur von mäßiger Fruchtbarkeit, die größere Hälfte mit Waldungen bedeckt, das Ganze von Gebirgszügen in allen Richtungen durchschnitten. Einigen Ersatz gewährt der Bergbau; die Eisengruben sind noch jetzt ergiebig, aber die Goldbergwerke zeigten sich schon im siebzehnten Jahrhundert erschöpft; die alte Goldwäscherei in der Eber

ľ

31

V

V.

II.

M

111

M

įЩ

All

M

M

H

hat man noch vor einigen Jahrzehnten, ohne genügenden Erfolg, wieder aufzunehmen versucht; sie war, wie auch der Goldgewinn aus den Bergwerken, niemals von großem Belang. Dagegen bilden die Heilquellen des Landes einen werthvollen Besitz; der Brunnen von Wildungen besonders erfreut sich eines alten Ruses; um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts war Wildungen eines der besuchtesten Modebäder in Deutschland!).

Zu diesem Stammlande nun kam den Grafen von Waldeck seit dem Jahre 1625 als ein freilich viel bestrittener Besitz, weiter nach Westfalen hinein, die Grafschaft Phrmont, und neben ihr noch eine Anzahl kleinerer Erwerbungen des Hauses, hier ein Amt, dort eine Herrschaft, zerstreut von Thüringen dis nach den Niederlanden hin, durch Belehnung, Kauf und Heiraten in verschiedenen Zeiten zusammengebracht.

Dem Reiche waren die Grafen, nach der seit dem sechzehnten Jahrhundert gebräuchlichen Reichsmatrikel zur Stellung von vier Reitern und achtzehn Knechten zu Fuß verpflichtet; auf die reichs- übliche Steuereinheit gebracht, ergab dies einen "Römermonat" von hundert und zwanzig Gulden. Bei weitem nicht der unansehnlichste Posten in des heiligen römischen Reichs Matrikel, die von so vielen ihrer Contribuenten sich auch mit einem Mann zu Fuß oder Roß begnügen mußte. Zumal da hier nun noch für die Grafschaft Phrmont ein Reiter und vier Fußknechte hinzukamen.

So wenig der schmale Besitz zu Theilungen aufzusordern schien, so sehlte es doch im Laufe der Zeiten auch hier nicht an der übslichen Gründung von Linien und Seitenlinien mit gesondertem Besitzthum; sie trennen sich, sterben wieder zusammen, um sich bald abersmals zu trennen — der nämliche Verlauf hier wie überall anderswärts; bis endlich gegen Ende des siedzehnten Jahrhunderts, wo das Bedürsniß der Zusammenfassung in so vielen deutschen Fürstenhäusern die Gründung von Primogeniturstatuten veranlaßte, ein solches auch hier der Zersplitterung ein Ende machte (1697). Inzwischen mußte, früher neben geistlichen Versorgungen, fremder Herrendienst häusig

<sup>1)</sup> Curte, Geschichte und Beschreibung bes Fürstenthums Balbed S. 90.

den Söhnen des Hauses, und nicht allein den jüngeren, die kargen eigenen Subsistenzmittel vergrößern helsen, und mancher von ihnen hat auf diese Weise in einem ruhmvoll bewegten Leben, weit über die engen Grenzen seines Ländchens hinaus, sich einen ansehnlichen Namen gemacht.

In diesen Kreis gehört der Mann, von welchem die nachfol= genden Blätter sprechen sollen.

Graf Georg Friedrich von Waldeck ist ein Altersgenosse seines nachmaligen Herren, des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Branden= burg; er wurde am 31. Januar 1620 geboren. Von den Stürmen des großen Krieges erhielt in dieser Zeit jedes junge Leben die ersten nachhaltigen Eindrücke. Das Walbeck'sche Ländchen war ihnen mehr ausgesetzt als manche andere. Zwei Jahre nach Georg Friedrichs Geburt wurde sein Vater Wolrad IV. von dem Landgrafen Moriz von Hessen aus dem Lande vertrieben; einige Zeit darauf konnte er zurücktehren, und unter steten Gefahren ward seitdem wenigstens der Platz behauptet. Noch in hohem Alter erinnerte sich Georg Friedrich des ersten kriegerischen Abenteuers, bei welchem er eine Rolle spielte, und ließ es in seinen Denkwürdigkeiten verzeichnen. Eine starke Marodeurbande rückte während einer Abwesenheit seines Vaters vor das unbewachte Schloß von Arolsen und verlangte, wahr= scheinlich um ein gutes Lösegelb zu erzwingen, die Auslieferung des jungen Grafen; die wenig zahlreiche Dienerschaft schwankte und wollte es schon aufgeben, das Schloß gegen die augenscheinliche Uebermacht zu vertheidigen: als der vierzehnjährige Georg Friedrich selbst durch eine energische Anrede ihren Muth anfeuerte, unterstützt von einem resoluten Hanslehrer die Leitung der Vertheidigung selbst in die Hand nahm und so das Raubgefindel glücklich zum Abzug brachte. ')

Den wesentlichsten Theil einer vornehmen Erziehung bildete schon damals die große Reise, die in den Jahren nach Beendigung des niederen und höheren Schulunterrichts und vor der definitiven Berufsergreifung oder etwaigen Verheiratung unternommen wurde.

<sup>1)</sup> Rauchbar, Leben und Thaten bes Fürsten Georg Friedrich von Walbeck ed. Curte S. 3.

Wenig Lebensläufe des späteren sechzehnten und des siebzehnten Jahr= hunderts, die wir verfolgen können, sind ohne diesen Abschluß der Nicht nur für die Hof= und Gesellschaftsbildung der Fürsten und des Adels galt diese Reise für unentbehrlich, auch für die höhere Beamtenlaufbahn war sie die beste Empfehlung; eine ganze Literatur von Reisehandbüchern, die meisten in lateinischer Sprache und in mehreren Auflagen erschienen, zeugt für die Stärke der Nachfrage. Man pflegte durch die Niederlande zunächst nach Paris zu reisen; ein längerer ober kürzerer Aufenthalt in der französischen Hauptstadt galt schon lange vor den Zeiten Ludwigs XIV. als wesentliches Erforberniß einer Cavaliersbildung. Dann wandte man sich nach Italien und besuchte die Hauptstädte des Landes; die Bekanntschaft mit Venedig galt für besonders wichtig. Wer dem reformirten Bekenntniß zugethan war, verfehlte nicht, auf der Rückreise einen Ausflug nach Genf zu machen. Auch nach England warb die Reise nicht selten ausgedehnt; doch war dies, sowie die Reise nach Spanien, weniger allgemein.

Im Jahre 1639 trat Georg Friedrich, gemeinschaftlich mit seinem jüngeren Bruder Jacob, die Reise nach Paris an. Land und Haus waren außer Stande gewesen, die wenn auch noch so knapp bemessenen Kosten derselben zu tragen. Ein begüterter niederländischer Berswandter gewährte die nöthigen Mittel für die erste Zeit; der schwesdische Feldmarschall Baner, der mittler Weile sich mit einer Berswandten des Waldeckschen Hauses, der Prinzessin Jeannette von Baden verheiratete und bei dieser Gelegenheit sechs Wochen lang mit seiner Armee im Lande lag, schickte als Ersatz für den angerichteten Schaden den beiden jungen Grafen einen Wechsel von sechstausend Thalern nach Paris, womit der Rest gebeckt wurde.

Die Aufzeichnungen Rauchbar's, die uns hier als Quelle dienen, gehen über den Pariser Ausenthalt rasch hinweg; im Lauf eines Jahres sei Waldeck der Sprache Meister geworden, und in der "Akademie des berühmten Mons. de Benjamin" lag er der Reitstunst ob; an Bekanntschaften sehlte es nicht; die wichtigste war wol die mit dem jungen Psalzgrasen Karl Gustav von Zweisbrücken, dem nachmaligen Schwedenkönig, dem Waldeck im serneren

Lauf seines Lebens noch in so verschiedenartiger Weise gegenüber= treten sollte. Im Uebrigen verläßt uns hier unsere Quelle. Wir venken, die jungen Herren werden dem üblichen Treiben des Pariser Cavalierlebens sich nicht allzustreng entzogen haben, und stünde uns ein Aufsichtsrecht zu, so würden wir vielleicht Vermuthungen wagen, ähnlich benen, womit der weltkundige alte Polonius die Pariser Tage seines Sohnes überwacht. Von einem einzigen kleinen Abenteuer jener Zeit mag Waldeck seinem Biographen erzählt haben, der das= selbe auch getreulich in seine Darstellung aufnahm '). Als der Pfalz= graf Karl Gustav Paris verließ, gaben ihm die beiden Brüder Waldeck nebst einer Anzahl anderer junger Edelleute das Geleit bis in die kleine Stadt Poissy: wie man des Abends dort in den Straßen lust= wandelt, kommt es plötzlich erst zu einem Wortwechsel mit mehreren Einwohnern, darauf zu einem großen Auflauf bes Bolks; mit Spießen und Flinten dringen die Bürger auf die deutschen Gäste und ihr Gefolge ein, es entsteht eine Rauferei, bei der es auf beiden Seiten Tobte und Verwundete gibt, bis es endlich dem Magistrat gelingt, die Ruhe wieder herzustellen. Höchst unschuldiger Weise, versichert unser Gewährsmann, kamen die jungen Herren zu diesem unan= genehmen Abenteuer, als etliche von ihnen einigen Bürgerstöchtern zusahen, die auf der Straße tanzten. Die guten Bürger von Poissp werben die Geschichte wol anders erzählt haben.

Nach einjährigem Aufenthalt in Paris sollte die Reise nach Italien fortgesetzt werden. Unterwegs in Basel traf die Brüder die Nachricht von dem Tode ihres Vaters. Alle ferneren Reisepläne hatten damit ein Ende, und beide kehrten in die Heimat zurück.

Die Verhältnisse in Land und Familie waren bald geordnet, so viel überhaupt jetzt zu thun war. Noch währte der Krieg und ließ an ein gedeihliches Emporkommen des immer bedrohten Ländschens nicht denken; genug, wenn dasselbe nur der Mutter mit dem jüngsten Bruder den dürftigsten Unterhalt gewährte; die drei älteren, Philipp Theodor, Georg Friedrich und Jacob beschlossen, Unterstommen und Thätigkeit anderwärts zu suchen. Sie begaben sich nach den Niederlanden, dort Kriegsbienste zu nehmen.

<sup>1)</sup> Rauchbar, S. 5.

Während ber ganzen Dauer bes nieberländischen Freiheitskampses ist das Feldlager der Oranier Sammelplatz und praktische Kriegsschule für die heranwachsenden Generationen des protestantischen Abels in ganz Europa gewesen. Theilnahme an einem Feldzug in den Niederlanden, ursprünglich vielsach von religiöser und politischer Sympathie angeregt, wurde allmälig sast Sache der Mode und galt als Ersorderniß einer standesgemäß verlebten Jugend. Die Mehrzahl unter diesen kriegerischen Gästen der Oranier bildeten natürlich die Deutschen; aber mit ihnen begegneten sich an dieser Stelle Engländer und Schotten, französische Resormirte, polnische Dissidenten und andere, die hier ihre Schule durchmachten: eine Fülle militärischer Bildung und Ersahrung ist im Lauf von mehr als zwei Menschenaltern dort erworben worden, die dann auf den entserntesten Schlachtselbern Europa's zur Berwerthung kam.

Als Waldeck im Frühjahr 1642 mit seinen Brüdern nach den Riederlanden kam, fand er den Krieg in vollem Gange. Bald kam ihm die Gelegenheit sich hervorzuthun: bei einem großen Streifzug gegen das spanische Lager bei Benlo, an welchem er und sein jünsgerer Bruder als Freiwillige Theil nahmen, wurde Georg Friedrich schwer verwundet; als Anerkennung aber für die gezeigte Tüchtigkeit ward ihm alsbald das Commando einer Compagnie zu Pferde überstragen.

Hiermit war der Anfang zu einer hoffnungsreichen militärischen Laufbahn gemacht. In den nächsten Jahren hat sich Waldeck, wie es scheint, dieser ganz gewidmet; doch ist über seine Thätigkeit während dieser Zeit nichts im Einzelnen überliesert. Schon hatten seine äußeren Berhältnisse sich so weit gebessert, daß er an eine Heirat denken durste. Im Jahre 1643 vermälte er sich mit der Gräfin Elisabeth Charlotte von Nassau-Siegen; freilich, wie sein Biograph bemerkt, nicht ohne daß die Schwiegermutter noch einen erklecklichen Zuschuß zum Haushalt gewähren mußte; doch that sie es, fügt er hinzu, "gegen die gemeine Gewohnheit der Schwieger= ältern" nicht ungern, da sie wol erkannte, daß dieser Eidam "allem Ansehen nach in der Welt nicht der Letzte bleiben würde."

Awei Jahre später starb Walbecks älterer Bruber Philipp Theodor, in derselben Zeit, wo auch der dritte Bruder, Jacob, seinen Tob auf einem niederländischen Schlachtfelbe fand. Dies änderte Georg Friedrichs Lage, indem er nun das Haupt der Familie wurde und die Sorgen für Land und Haus ihm zufielen. In den nächsten Jahren finden wir ihn theils daheim, theils auf mannichfachen Reisen; bald im kaiserlichen Lager, eine unmäßige Proviantforderung zu milbern, bald im schwedischen, eine brohende Einquartierung oder einen Durchzug abzuwenden, bald in Münster oder Osna= brück, bei den dortigen Friedensverhandlungen die Interessen seines Hauses zu wahren. In der That waren diese von den schwersten Gefahren bedroht. An die Grafschaft Waldeck erhob die Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen=Kassel allerlei Ansprüche und war nicht übel geneigt, sie gar als ein Stück Kriegsentschädigung zu forbern. Aehnliche Absichten hatte Kurfürst Ferdinand von Köln als Bischof von Paderborn auf die Grafschaft Phrmont. Es bedurfte jahrelanger eifriger Anstrengungen, um der Begehrlichkeit so übermächtiger Nachbarn mit Erfolg entgegenzuwirken, und auch als endlich das Friedensinstrument die Rechte des Waldeck'schen Hauses in den Hauptpunkten festgestellt hatte, galt es erst noch durch vielfältige Reisen und Verhandlungen die wirkliche Ausführung aller dieser Bestimmungen durchzusetzen. Die perfönliche Bekanntschaft mit bem Pfalzgrafen Karl Gustav, jetigem schwedischen Generalissimus, trug nicht wenig bazu bei, alles zu dem erwünschten Ende zu führen.

Die erste Friedenszeit war hier, wie anderwärts, der schwierigen Aufgabe des Wiederausdau's und der allmäligen Heilung der von dem Krieg geschlagenen Wunden gewidmet. Eine dornenvolle, trost-lose Aufgabe zu Anfang überall, selbst in den größeren Territorien, wo es doch meist gelungen war, wenigstens zeitweilig oder für einzelne Theile des Gebietes sich den fürchterlichen Umarmungen des Krieges zu entziehen. Wie viel trostloser für den Inhaber eines so kleinen Besitzthums, welches so recht an der großen Heerstraße gelegen war, auf welcher nun seit länger als zwei Jahrzehnten unablässig die seindlichen Armeen hin und hergezogen waren, und welches zahllose Wale wehrlos von ihnen überschwemmt worden

war '). Jammervoll muß ber Zustand bes Landes gewesen sein. Zu allem anderen kam eine ungeheuere während des Kriegs ansgewachsene Schuldenlast, eine Anzahl schwieriger kostspieliger Processe, die ohne die Sclohilse der Landstände nicht durchgeführt werden konnten. An inneren Zerwürfnissen sehlte es natürlich nicht, wie sie allenthalben aus dem dreißigjährigen Wirrsal hervorwuchsen; unklare Verhältnisse zwischen Landesherrn und Ständen, Unabhängigskeitsgelüste der widersinnigsten Art; hatte doch im Lause des Krieges das Städtchen Cordach den Anspruch erhoben, eine freie Stadt sein zu wollen, und hatte mit Gewalt und mit fremder Hilfe seinen Anspruch durchzusehen gesucht. Auch in der Familie gab es, wie es scheint, mancherlei Hader, und das Verhältniß zu den Vettern von der Wildunger Linie, die einen kleineren Landestheil besaßen, (die Eisenberger Linie nannte sich der Zweig, dem Georg Friedrich ansgehörte) war nicht immer das beste.

Wir haben nicht die Absicht, den Leser tiefer in das trübselige Gewirr dieses kleinstaatlichen Elends einzuführen. Es hat lang gewährt, ehe ein einigermaßen erträglicher Zustand wiedergewonnen wurde. So viel wie möglich mieden es die Brüder, durch eigenen Aufenthalt im Lande demselben zur Last zu fallen; der jüngste jett noch übrige, Wolrad, lebte meistens in der in den Niederlanden ge= legenen Grafschaft Cuplenburg, die der Familie kürzlich als Erbe zugefallen war und die, wenn auch gleichfalls tief verschuldet, doch noch am ersten einigen Ertrag lieferte. Georg Friedrich war fast unablässig in den Angelegenheiten des Hauses auf Reisen. An der Spitze ber Landesregierung stand ber auch als tüchtiger Jurist namhafte Kanzler Johann Vietor. Die Correspondenz Georg Friedrichs mit ihm gibt manche anschauliche und bezeichnende Züge zu dem Bilbe bes beutschen Staatslebens dieser Zeit im engsten Raume. Alles kleinste wird brieflich durchgesprochen; wir bemerken bei Waldeck das liebevollste Eingehen auf die unbedeutendsten Kleinigkeiten, auf

<sup>1)</sup> Eine Uebersicht über die Schicksale des Landes während der Kriegszeit gibt Curte S. 613 ff. und Dreves in den Beiträgen z. Gesch. der Fürstenth. Waldeck und Phrmont, I. Bd.

die winzigsten Interessen; manches, wäre es nicht allzu-kümmerlich, möchte uns fast naiv und patriarchalisch anmuthen. "Seht zu, schreibt er einmal an Vietor, als er ihn, natürlich mit den dürftigsten Geldmitteln ausgerüftet, nach Nürnberg geschickt hatte, um bei dem vortigen Congreß seine Stelle zu vertreten, seht zu, daß Ihr Euch durch Geschenke nicht verleiten laßt; wenn Euch etwas angeboten wird, lagt mich es wissen; wenn es ohne Schabe geschehen kann, will ich Euch nicht hindern." Bei einer anderen Sendung hatte er ihm einen Rath zur Seite gestellt, mit dem Vietor sich nicht ver= tragen konnte, und bessen Abberusung er wiederholt verlangte. Der Ton, worin Waldeck den Kanzler zurechtweist, ist charakteristisch. "Ich sehe wol, schreibt er, daß der H. Euch ein Dorn im Auge ist. Denkt, daß Gott die Liebe des Nächsten erfordert und daß man Anderer Schwachheit tragen soll. Seid Ihr nun witiger als er, so weist es in der That. Es würde sehr schön lauten, daß ich Einen von Regensburg hätte zurücktommen lassen und man sagte: weil ihn Dr. Vietor nicht leiden kann, hat er fortgemüßt. Habt Ihr mich lieb, so werdet Ihr dieses Procedere verändern. Ihr meinen Nuten, so werdet Ihr diejenigen, so fleißig sein, nicht Es sei zum letzten Mal gesagt, macht mir mein Leben nicht sauer, sondern sucht mein Bestes. Gott wird's segnen und ich will's erkennen. Werbet Ihr es nicht thun, wird Euch Gott strafen '). "

Trot allen Bemühungen gelang es indeß in den nächsten Jahren nicht, die Verhältnisse des Hauses und Landes auch nur einigermaßen in Flor zu bringen. Noch in den Jahren, wo Georg Friedrich bereits in brandenburgischen Diensten war, tönen unablässig die Klagen herüber und hinüber. Der jüngste Bruder Wolrad schreibt einmal (9. Mai 1653) in der vollsten Verzweislung: "wenn man menschlicher und irdischer Weise davon reden will, scheint gewißlich, die Zeit unseres Hauses Untergang sei vor der Thür. Zu allem Unglück kommen noch die schweren Processe, welche und schon etliche Federn ausgerupset; sollte Phrmont denen solgen, wären wir ganz capot. Die großen Schulden, so und an allen Orten auf dem Halse liegen,

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Walbeck und Bietor. (Arolf. Archiv).

werden unsern Fall nicht wenig befördern helfen; welcher verfluchte Krebs auch den Cuplenburgischen Staat schon dermaßen angefressen, daß er gleichsam schon in den letzten Zügen liegt. In summa, ich sehe nichts als Bettelei und splendidam miseriam."

Wol bem, ber bann wenigstens aus biesem kaum glänzend zu nennenden Elend heraus ein gutes Unterkommen in fremdem Dienste gefunden hatte. Der jüngere Bruder blickt mit einem Gemisch von Stolz und Neid auf Georg Friedrich, der jetzt am Hofe des branden= burgischen Kurfürsten eine so ansehnliche Stellung einnahm: "Hin= gegen ich armer Tropf, schreibt er an einer anderen Stelle, bin schier nirgends bekannt, oder die meisten, die mich kennen, schelten mich vor ein stupidum ingenium, faul, verdrossen, opiniater und einsam, in summa vor ein inutile terrae pondus." Aber er ist bemüht, diesem Zustand ein Ende zu machen. Eben jetzt rüstet der eifrige Parteigänger des vertriebenen Stuart, Karls II. von England, Generallieutenant Middleton eine Expedition, um der Sache seines Königs in Schottland einen neuen Aufschwung zu geben. setzt sich mit ihm in Verbindung, um an dem Zuge Theil zu nehmen; er verspricht sich große Dinge, wenn er gelingt, in jedem Falle eine ehrenvolle Thätigkeit und das Loskommen aus den drückenden Verhältnissen ber engen Heimat — es glückte ihm nicht; Gelbbedrängniß hat, scheint es, im letzten Moment seinen Plan vereitelt '). Paar Jahre später, als der nordische Krieg ausbrach, ist er seinem Bruder in brandenburgische Kriegsdienste gefolgt; aber es sollte ihm nichts gelingen; an der Schlacht von Warschau hat er noch Theil genommen; doch ehe ihm noch die Früchte seines Strebens erwachsen konnten, ist er in Preußen an den Blattern gestorben.

Ich weiß nicht zu sagen, welches die weiteren Lebenspläne Georg Friedrich's gewesen sein mögen, ehe die eingegangene Versbindung mit dem Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg über seine nächsten Jahre entschied. Eine Reichshofrathsstelle, die man ihm in Wien anbot, hatte er ausgeschlagen <sup>2</sup>); der Krieg in

<sup>1)</sup> Alle diese Notizen aus dem Briefwechsel der beiden Brüder im Arolsener Archiv.

<sup>2)</sup> Rauchbar, S. 15.

ben Niederlanden war zu Ende; still daheim zu sitzen und in den kleinen Regierungsforgen von Waldeck-Phrmont aufzugehen, konnte schwerlich auf lange Zeit einen Mann seiner Art befriedigen. Es scheint, er hatte noch keinen sesten Entschluß über seine Zukunft gesfaßt, als er den Antrag erhielt, in brandenburgische Kriegsdienste einzutreten. Es war im Sommer 1651; die Verwickelungen zwischen dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm und dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, den Theilbesitzern der jülichsclevischen Lande, waren so eben in helle Feindseligkeiten ausgeschlagen; der Kurfürst forderte durch ein eigenhändiges Schreiben Waldeck auf, das Commando seiner Reiterei zu übernehmen.

Mancherlei Bebenken sprachen bagegen, bem Ruse zu solgen. Diese Neuburgischen Wirren ließen eben bamals sich an, als sollten sie langwierig, ernsthaft und gesahrvoll werden. Walded hatte, wenn er sich in dieselben hineinwarf, zunächst die ziemlich sichere Aussicht auf einige empfindliche Verluste. Eine Anzahl werthvoller Familiens güter, die im Herzogthum Jülich lagen, waren von vorn herein versloren; es war vorauszusehen, daß der Pfalzgraf sie, wenn Walded Partei nahm, alsbald einziehen würde. Aehnliches stand für andere hier und dort zerstreute kleinere Güter und Herrschaften zu besürchten, die im Vereich katholischer, dem Neuburger zugethaner Fürsten beslegen waren. Vor allem war der Streit mit Paderborn über die Grafschaft Phrmont noch keineswegs endgiltig geschlichtet; wie leicht konnten die Gegner Walded's Theilnahme an einem Angrisskrieg, der als Reichsfriedensbruch bezeichnet wurde, zur Wasse gegen ihn machen.

K

K

Er entschied sich bennoch bafür, bas Erbieten bes Kurfürsten anzunehmen. Erschien immerhin bas jetzige Unternehmen gegen ben Pfalzgrafen, bessen eigentliche Bebeutung freilich Waldeck bamals schwerlich durchschaute, ziemlich gewagt, so durfte er doch hoffen, daß der Kurfürst sich diplomatisch und militärisch so weit sicher gestellt haben würde, daß er im Stande war, seinen Parteigängern nachs drücklichen Schutz angedeihen zu lassen. Gingen die Dinge gut, so war es außerdem kein geringer Gewinn, wenn er für seine eigenen Angelegenheiten das Gewicht seiner brandenburgischen Verbindung in

die Wagschale werfen konnte; und jedenfalls war seine pecuniäre Lage von der Art, daß die ansehnlichen Einkünfte einer Stellung, wie man sie ihm hier anbot, schon an sich beträchtlich ins Gewicht sielen.

Gründe noch mehr persönlicher und andere noch mehr allge= meiner Art traten hinzu. Walbeck stand jetzt in seinem einund= dreißigsten Jahr. Ein Mann zunächst von militärischer Schule und Erfahrung; seine Berufung zeigt, daß er bereits einen guten Namen in dieser Beziehung besaß. Eine vielbewegte Thätigkeit als Ge= schäftsmann und Diplomat in den Angelegenheiten seines Landes hatte ihn in vielerlei Verbindungen gebracht. Er hatte in den Stand der Reichspolitik, in das Verhältniß der Parteien aus unmittelbarer Anschauung einen Einblick gewonnen. Sein längerer Aufenthalt in den Niederlanden, in bedeutenden Verbindungen, hatte ihm den Blick für die allgemeinen europäischen Verhältnisse geschärft. ihm, neben den militärischen, auch ein weites Gebiet politischer An= schauungen und Erfahrungen aufgegangen. Noch hatte er nicht Ge= legenheit gehabt, Partei zu ergreifen; aber auf welcher Seite er nicht stand, konnte schon die Ablehnung einer Bestallung am kaiser= lichen Hofe zeigen. Noch hatte er überhaupt nicht Gelegenheit ge= habt, an bedeutender Stelle, in größeren Verhältnissen zu wirken. Viel bewegt, war sein Leben bis dahin doch mit kleinen Dingen im Engen verlaufen. Erwägt man die Art des Mannes, wie sie in dem ferneren Verlauf seines Lebens sich zu erkennen gibt, so wird begreiflich, wie vor allem die Aussicht auf eine Thätigkeit in größerem Stile, sei es militärisch oder politisch, ihm die Verbindung mit einem Fürsten willkommen machen mußte, der auch seinerseits schon längst hatte erkennen lassen, daß er "allem Ansehen nach in der Welt nicht der Letzte bleiben würde", und der durch seine Verwandtschaft mit dem oranischen Hause jedenfalls in einem politischen Zusammenhang stand, zu welchem auch Walbeck seine Verbindungen, wie seine Ueber= zeugungen zogen. "Meine Natur (schreibt er in einer autobiogra= phischen Aufzeichnung über diese Epoche seines Lebens 1), treibt mich

<sup>1)</sup> Ein französisch geschriebener Aufsatz, ohne Ueberschrift, im Archiv zu Cuplenburg. Ich verbanke eine Abschrift besselben Herrn Staatsarchivar Dr. von

zu großen Actionen und zu Unternehmungen, wobei Ehre zu geswinnen ist; ich habe ein Bedürfniß nach großen Wagnissen; und da ich mich nun in dem Alter befand, wo man handeln muß (me voyant d'âge d'agir), so glaubte ich der Aufforderung eines so hochgestellten Fürsten mich nicht entziehen zu dürfen." Ein anderes Motiv, welches wesentlich dazu beitrug, diese Verbindung zu knüpfen, wird sich aus dem Folgenden ergeben.

So begab sich Walbeck nach Cleve, dem Kurfürsten persönlich seine Bereitwilligkeit zu erklären.

Wir werfen zunächst einen Blick auf die Verhältnisse, in welche einzutreten er sich jetzt anschickte.

Haeften in Düsselborf. Er scheint gegen Enbe bes Jahres 1652 geschrieben zu sein. Aehnliche memoirenartige Resums's über einzelne Abschnitte seines Lebens sinden sich zahlreich in Walbeck's Nachlaß zu Arolsen.

# . Zweites Kapitel. Der Jülich'sche Krieg.

Die westfälischen Verhandlungen hatten dem Krieg in Deutschland ein Ende gemacht, aber den Frieden hatten sie nicht gebracht. Es war ein schwer befinirbarer Zustand, der seit dem Herbst 1648, seit der Unterzeichnung der Friedensinstrumente, das Reich befangen Man hatte nicht mehr den Krieg, aber auch an keiner Stelle die Sicherheit des Friedens. Man hatte eine große, unter der Mit= wirkung Europa's zu Stande gebrachte Friedensurkunde, bestimmt, fortan das Grundgesetz für das politische Leben in Deutschland zu sein; aber dieses Friedenswerk machte den Eindruck eines dem Widerwillen aller Parteien abgezwungenen Vertrags, voll von Lücken, Unklarheiten, aufgeschobenen Fragen; an allen Ecken Handhaben, um im geeigneten Moment ben Streit wie von vorn zu beginnen. Und sah man dazu auf die vorwaltende Stimmung, so war es, möchte man sagen, die des stillen Vorbehaltes, wonach jeder Un= befriedigte — und diese bildeten die Mehrzahl — bei sich entschlossen war, den feierlich sanctionirten Frieden für seinen Theil zu brechen, sobald die erste Gelegenheit sich bot, einen besseren Gewinn oder eine vollere Befriedigung berechtigter oder vermeinter Ansprüche bavonzutragen. Selbst ein dreißigjähriger Krieg, schien es, reichte nicht hin, um die Heillosigkeit der deutschen Zustände für einen innerlich begründeten Frieden reif zu machen.

Man pflegt die tiefe Erschöpfung unserer Nation am Ende dieses großen Kampfes zu schilbern und zu betonen. So fürchterlich wahr diese Schilderungen sein mögen, sie gelten für Land und Volk, für den Zustand der öconomischen Verhältnisse, für den ganzen Umfang des geistigen und sittlichen Lebens — aber völlig unerschöpft rast in dem politischen Leben der Nation die Wuth der alten Parteien Alle Kräfte sind gebrochen und verzehrt, ungebrochen nur die Leidenschaft des Hasses, womit die alten Gegensätze von 1618 und früher auf Leben und Tob einander gegenüber stehen. Jammer der dreißig Jahre hat einem reichen, blühenden Volke Fleisch und Muskeln von den Gliedern abfallen lassen, aber auch noch die fleischlosen Skeletarme hebt man gegen einander auf zur wider= wärtigen Fortsetzung eines Kampfes, in welchem man alles verloren und nichts gewonnen hat. Denn das ist der verbrecherische Wahn= wit des dreißigjährigen Krieges, daß unsere Nation durch eine so fürchterliche Krisis hindurchgeschleppt wurde, um sich am Ende der= selben fast genau wieder auf demselben Punkte zu befinden, wie im Beginn. Alle anderen großen Revolutionen der neueren Geschichte, wie auch sonst ihr Verlauf und ihre Wirkung war, zeigen doch in ihrer Gesammtbilance eine Reihe von Punkten auf, die eine unbestreitbare und nachhaltige Förderung der nationalen Interessen dar= stellen. Auch dieser Krieg war eine Revolution; aber sie ist für uns jeglichen wahren nationalen Fortschritts bar gewesen, ein wüstes Chaos, dessen Geburt nur wieder ein neues Chaos war.

Se gibt in unserer an Eindrücken dieser Art nur allzureichen Geschichte wenig Beobachtungen von gleich niederschlagender Wirkung wie das Schauspiel der deutschen Reichsverhältnisse unmittelbar nach dem westfälischen Frieden. Weber auf politischem noch auf kirchelichem Gebiete irgendwo ein neuer Gedanke, ein noch unversucheter Ansah, überall das neue Hineintaumeln in das Labhrinth unlösebarer Fragen; überall das alte Gegeneinanderwirken von Kräften, die gerade stark genug sind, um sich gegenseitig auszuheben: ein verzweiseltes und gedankenloses Treiben im Sturme, ohne Steuer und Masten, ohne Ziel und Richtung.

Man muß sich die vollendete Hoffnungslosigkeit dieser Zustände

recht lebhaft vergegenwärtigen, um die ganze rettende Gewalt der Thatsache zu empfinden, daß nun in dem Staate. des großen Kursfürsten eine Macht erwuchs, die aus dem schwindelnden Wirbel dieses sehlerhaften Kreises einen Theil der Nation herausriß und ihn auf einen Boden setze, wo neuer Ansang und gesundes Leben möglich war.

## Brandenburg nach dem westfälischen Frieden.

Freilich von den vielen unfertigen Bildungen, die der westfälische Frieden ins Lebeh setzte, war der jetzige brandenburgische Staat eine der Es bedarf keiner Ausführung, welche Schwierigkeiten schon die geographische Zusammensetzung, die lange Linie von Königs= berg nach Cleve, der mangelnde innere wie äußere Zusammenhang der Theile darbot. Ein Theil der Lande schon durch eine lange Geschichte mit dem Fürstenhause eng verwachsen; andere, die erst seit dem Anfang des Jahrhunderts hinzugekommen waren und wo, wie in Cleve, der Anspruch eines Mithesitzers, ober in Preußen der An= spruch des polnischen Lehnsherrn die Begründung fester Herrschaft erschwerten; andere endlich, die erst ganz jüngst durch den Frieden als Entschädigungslande für das an Schweden verlorene Vorpommern erworben waren, säcularisirte Bisthümer, wo die Herrschaft des Krummstabs auch keineswegs leicht zu bewältigende Verhältnisse ge= schaffen hatte; die wichtigste dieser Erwerbungen, Magdeburg, vor bem Anfall an Brandenburg als lebenslängliche Pfründe einem jungen Fürsten, dem Herzog August von Sachsen, zugewiesen, dessen Ab= leben so balb nicht zu erwarten war. In diesen Landen das protestan= tische Bekenntniß bas herrschende, aber doch auch in einzelnen Theilen eine katholische Bevölkerung. Von den beiden Formen des protestan= tischen Bekenntnisses das Herrscherhaus derjenigen zugethan, welche im Lande bei weitem in der Minorität war. Allerorts natürlich, nur etwa das Herzogthum Preußen ausgenommen, die tiefste materielle Erschöpfung; fast am meisten verhältnißmäßig traf dieselbe den Landsherrn selbst; überall, und dies auch in Preußen, hatte die Noth der letzten Jahrzehnte dazu geführt, einen Theil der Domainen zu veräußern; die man noch besaß, waren mit Schulden überhäuft, schlecht bewirth= schaftet; die anderen regelmäßigen Einnahmen gleichfalls zum Theil entweder auf lange voraus bezogen oder verpfändet. Dieser finansciellen Ohnmacht des Landesherrn, wie gewöhnlich, entsprechend das wuchernde Emporschießen der ständischen Gelüste, immer bereit, jede Verlegenheit in ihrem Sinne auszubeuten, vor allem eifrig bedacht, jeden etwaigen Ansatz zu militärischer Kräftigung des Landesherrn durch Versagung der Mittel im Keime zu ersticken.

Mochten dies nun zum großen Theil Uebelftände sein, die an allen anderen Orten in ähnlicher Weise sich aus den allgemeinen Verhält= nissen ergaben, so traten für Brandenburg noch Schwierigkeiten ganz besonderer Art hinzu. Zwei Capitalfragen für den Bestand dieses Stagtes hatte der Frieden ohne Entscheidung gelassen. pommerische. Der Kurfürst hatte sich entschließen müssen, Rügen und Vorpommern nebst Stettin an Schweben abzutreten; aber bas schwierige Geschäft ber Auseinandersetzung mit dieser Macht über die nun vorzunehmende Theilung von Pommern hatte der Friedens= congreß ben beiben Betheiligten überlassen und damit Brandenburg völlig der habsüchtigen Willführ der in Schweden herrschenden mili= tärischen und politischen Partei preisgegeben, die seit Gustav Adolfs Tod das Kriegsglück des Staates als ihre möglichst auszubeutende Domaine ansah und nun auch hier beflissen war, ein werthvolles Stück nach dem andern von dem brandenburgischen Antheil von Pommern loszureißen. Fast fünf Jahre lang währte es, bevor ber Streit über die pommerische Gränze zu Ende gebracht wurde; während dieser ganzen Zeit schwebte nach dieser Seite hin Brandenburg zwischen Arieg und Frieden; das ihm zugehörige Hinterpommern blieb in der Hand der Schweden, und erst im Sommer 1653 durfte ber Kurfürst nach dem Abzug der fremden Truppen hier Besitz ergreifen.

Ungleich gefährlicher noch gestalteten sich die Dinge in den rheinischen Landen, wo gleichfalls der Frieden die Hauptstreitsragen unentschieden gelassen hatte. Erwägt man die Art der dortigen Berhältnisse und die Mannigfaltigkeit der in diesen Bereichen zu überwindenden Gefahren, so darf man es vielleicht als den schwiesrissten Sieg der brandenburgischen Politik in dieser Epoche betrachten, Erdmannsborfser, Graf v. Walded. baß sie biesen Posten behauptete. Denn alles fast stand hier gegen sie. Für die ganze katholische Welt blieb es doch ein nimmer zu verschmerzender Schlag, daß man es hatte ansehen müssen, wie die protestantische Macht Brandenburg hier am Niederrhein Fuß gefaßt hatte; noch jetzt, fast ein halbes Jahrhundert nachdem es geschehen, empfand man dies in ungeschwächtem Maße ebenso in Wien, Madrid und Rom wie in den nächstgelegenen katholischen Herrschaften des westlichen Deutschland; die Politik der katholischen Propaganda hatte ihren Protest noch keinen Augenblick aufgegeben und gab ihn auch jetzt nach dem westfälischen Frieden nicht auf.

Den trefflichsten Anhalt fand dieser Widerspruch in der Theilung der jülich=clevischen Erbschaftslande und in dem noch immer nicht reichsmäßig sanctionirten Besitz ber beiden Prätendenten. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, der einst beim Beginn des Erbstreites sein lutherisches Bekenntniß dem politischen Interesse geopfert und der jetzt Jülich und Berg als seine Hälfte inne hatte, durfte als eine der Hauptsäulen der katholischen Politik im westlichen Deutschland angesehen werden. Ein Mann von fanatischem Be= kehrungseifer; ganz in der Hand der Jesuiten; ein gewiegter Politiker, der den Vortheil hatte, zugleich der älteste Kenner aller hier ein= schlagenden Verhältnisse zu sein, während der brandenburgische Mitbesitzer schon zweimal gewechselt hatte; mit allen katholischen Höfen stand er in steter Verbindung, mit Rom, Madrid, Brüssel, auch mit Wien, sofern nicht hier die kaiserlichen Prätensionen auf eine oberlehnsherrliche Entscheidung der Erbsache eine gewisse Vorsicht geboten. Und hinter dem in diesen Geschäften ergrauten Vater stand sein Sohn Philipp Wilhelm, wenn nicht noch bigotter, so doch jedensalls leidenschaftlicher und ehrgeiziger, unzufrieden mit der ihm oft allzu vorsichtig erscheinenden Weise der bisherigen Politik, voll Haß gegen den brandenburgischen Rivalen, schon jetzt auf eigene Faust in diesem Sinne intriguirend; auch er eine Capacität in den Künsten der Diplomatie — ein Gegner, der schon jetzt versprach, daß er in Zukunft sich fühlbar machen werde.

Nach dieser Seite hin also galt es unablässig auf dem Vor= posten zu stehen: der Feind war unermüdlich, und die Verhältnisse konnten ihn in jedem Augenblick auch mächtig machen. die brandenburgische Politik von Anfang an ihre Hauptstütze an dieser Stelle und gegen diese Gefahren in der Verhindung mit den vereinigten Niederlanden gesucht; aber gerade darin lag eine neue Gefahr. Es ist hier nicht ber Ort, auf das Detail dieser Be= ziehungen einzugehen. Genug, aus der politischen Parteinahme der Generalstaaten für die Interessen Brandenburgs bei der jülich= clevischen Erbschaftsfrage hatte sich im Laufe der Zeit ein Patronats= verhältniß herausgebildet, welches in seinem letzten Grunde kaum viel weniger bedrohlich war als die Begehrlichkeit der katholischen Gegner. Eine Anzahl ber wichtigsten festen Plätze von Eleve blieb auch nach dem Frieden von holländischen Truppen besetzt; alte Schulden, die man durch unbezahlte Zinsen und Zinseszinsen nicht ungern zu immer unerschwinglicheren Summen hatte aufschwellen lassen, gaben ben Vorwand, um in die Verwaltung der Landesein= fünfte direct einzugreifen; mit den clevischen Ständen unterhielten die Generalstaaten eine bald offenere bald geheimere Verbindung, die alles andere eher bezweckte, als die Botmäßigkeit berselben gegen den Landesherrn zu erhöhen; man traute der niederländischen Politik die Tendenz zu, auf diesem Wege fortschreitend allmälig zur völligen Incorporation bieser Lande zu gelangen.

Und wenigstens ein großer Theil der clevischen Stände würde einem solchen Plan nicht abgeneigt gewesen sein, sofern es ihnen vergönnt gewesen wäre, unter allen Garantien, etwa als gleichbe= rechtigte achte Provinz, sich dem Bunde der vereinigten Niederlande Der letzte Gebanke vieler geheimer Machinationen anzuschließen. scheint in der That dahin gegangen zu sein. Inzwischen galt es für alle Fälle, den Befugnissen des Landesherrn möglichst enge Schranken zu setzen; alle ständischen Verhandlungen der Zeit drehen sich um diesen Punkt. Eben jetzt hatten die Stände einen bedeutungsvollen In dem Landtagsreceß von 1649 war dem Kur-Sieg errungen. fürsten eine Art von Landesverfassung abgezwungen worden, in welcher die Mitregierung der Stände in einer bisher unerhörten Art an= erkannt wurde. Und dieses Zugeständniß, von der Noth des Augen= blicks erpreßt, lastete seitbem auf bem Kurfürsten, während bie Stände nach Kräften bemüht waren, die so gewonnene Basis zu befestig und von ihr aus den Landesherrn allmälig ganz aus allem the sächlichen Einfluß auf die Angelegenheiten des Landes hinaus; drängen ').

So verwickelt und gefahrvoll war die Lage in diesen rheinische Landen. Jeder Conflict, der hier entstand, mußte zu gleicher Zeimmer nach allen diesen verschiedenen Seiten hin Befürchtungen un Hoffnungen erwecken; jede innere Frage war zugleich eine äußer und umgekehrt; die Geschichte dieser Verhältnisse gehört zu dischwierigsten und verwickeltsten Parthien der preußischen Landesgschichte.

Zumal da nun die brandenburgische Politik auch ihrerseits wiede die Tendenz hatte und haben mußte, hier über die Grenzen bi Landes hinauszugreifen und in den Gegensätzen des niederländische Parteilebens ihre Stellung zu nehmen und ihren Einfluß auszuübei Wenn dort von jeher die oranische und die Aristokratenpartei ein ander gegenüber standen — jene wesentlich von militärisch = monarch schen Zielen geleitet, diese auf ben Sieg der ständischen und kau' männischen Interessen gerichtet, jene bestrebt, in energischer Theilnahm an den großen Fragen der europäischen Politik die Tradition de oranischen Hauses zu wahren und die Quelle seiner Macht im Fluss zu erhalten, diese vielmehr auf neutrale Zurückgezogenheit von alle nicht direct das Handelsinteresse berührenden Fragen bedacht, jen geftützt auf die Mehrzahl der Provinzen, diese auf die Autorität un den weit überwiegenden Reichthum von Holland — so lag das In teresse Brandenburgs in der entschiedensten Weise auf der Seil der Oranier und ihrer Partei. Ihr Sieg bedeutete auch für de Kurfürsten die Stärkung der fürstlichen gegen die ständische Richtung

<sup>1)</sup> Die besonders schwierige Lage des Kursürsten in den rheinischen Lande hebt namentlich auch hervor Conring in seinem 1652 geschriebenen "Consilius an Friedrich Wilhelm Chursürsten zu Brandenburg wegen seiner Länder" (Conringii Opera I. 985). Er betont als Hauptgründe, weshalb die clevischen Unter thanen "gar leicht zur Rebellion zu bringen", die Nachbarschaft der Niederlands "dann auch das Glück der parlamentischen Engelländer" und überhaupt "di Lieblichkeit der Libertät."

ihr Unterliegen drohte, die Autonomiegelüste in den clevischen Landen immer unwiderstehlicher zu machen. Somit war der Aurfürst gesnöthigt, ebenso immer eine Hand in den inneren Angelegenheiten der Niederlande zu halten, wie die Oligarchie von Holland — nur mit weit stärferem Nachdruck — sie in denen von Cleve hatte. Mitten in der großen Arisis der westfälischen Friedensverhandlungen hatte er sich mit der Tochter des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien vermählt und damit auch eine persönliche Stellung genommen, die ihn noch enger als disher mit den Interessen des oranischen Hauses verknüpste, und die von weitreichenden Folgen für sein eigenes Haus werden sollte.

Wir müssen uns hier mit diesen wenigen Strichen begnügen, um die Lage des brandenburgischen Staates nach dem westfälischen Frieden zu bezeichnen. Es lag in der Natur der Dinge, daß die Politik des Kurfürsten nach allen Seiten hin von dem Bestreben geleitet sein mußte, vorerst Frieden und Ruhe zu suchen und Kräfte zu sammeln. So sehr indeß auch dieses Bemühen vorherrschte, so hatte dasselbe sich doch schon in den ersten Jahren oft nur mit Mühe ausrecht erhalten lassen; die Wahl zwischen widerstandslosem Erdrückt-werden und verzweiseltem Hineinstürzen in den allgemeinen Kampf war schon während der Kriegszeit mehrsach gestellt worden; der Kurfürst war zu verschiedenen Malen nahe daran gewesen, das letztere zu wählen.

Aber von allen Gefahren, von benen man sich umringt sah, empfand man doch die in den rheinischen Landen bei weitem als die drohendste. Alle militärischen Vorkehrungen, alle Versuche zur Gründung einer kleinen stehenden Heeresmacht, welche durch die ersten Regierungsjahre des Kurfürsten hindurchgehen, haben vorzugsweise die Richtung dorthin. Dort galt es vor allem den Feinden außen und innen wenigstens einige Macht zu zeigen; dort zuerst entschloß sich der Kurfürst mit Gewalt aufzutreten, um die Schlinge nicht zusziehen zu lassen, die ihn zu umstricken drohte.

Bereits gegen Ende des Jahres 1646 war hier von brandens burgischer Seite ein kleiner Kriegslärm angefangen worden, ein Einsfall in das Gebiet des Pfalzgrafen, der damals in dem Sturm größerer Ereignisse ziemlich spurlos verhalte, aber doch den Gegneizwang, einen Vertrag mit Brandenburg abzuschließen, der einige Bortheile gewährte '). Dieses Unternehmen stand in Verdindung mit dem freilich nicht sehr weit gediehenen Plane, womöglich die Erwerbung des Neuburgischen Antheils der Erbschaftslande als Entschädigung für den verlorenen Theil von Pommern durchzusezen Man ließ es selbst nicht an Bemühungen sehlen, die Landstände der Neuburgers in Jülich und Berg gegen den Landesherrn aufzustachelt und um Sympathien sür Brandenburg dei ihnen zu werben; ja so gar die gespannten Beziehungen zwischen Bater und Sohn in Düsseld dorf glaubte man sich zu Nutze machen zu dürsen '). Kurz, überal sonst abwehrend, hatte die brandenburgische Politik hier einen gewissen aggressiven Zug, und offenbar hinderte nur die Dürstigkei der Mittel, demselben mit größerem Nachbruck zu solgen.

Freilich hatte nun allen Anläufen solcher Art der oben erwähnte Receß von 1649 einen scharfen Zaum anzulegen gesucht. Aber je drückender er war, um so lebhaster die Begierde des Kurfürsten seinen ledig zu werden. Gleich im folgenden Jahre, scheint es, war man mit einem sehr weitreichenden Projecte darangegangen. Dies verschlang sich auf's engste mit den oranischen Plänen in den Niederslanden.

Dort stand jetzt der junge Wilhelm II. an der Spitze, voll Un muth, daß unter dem Einfluß der holländischen Kaufmannsoligarchie vie Politik seines Landes — jetzt im Frieden mit Spanien — immerweiter und weiter einlenkte in das Fahrwasser einer ohnmächtiger Neutralität in Mitten noch fortdauernder großer europäischer Ver wickelungen, dei welcher das disherige Ansehen des Staates ebenschefahr lief zu erblassen, wie das Haus Oranien — in den Nieder landen entbehrlich zu werden. Wilhelm II. hatte es gewagt, durch einen raschen Schlag zu zeigen, daß er noch nicht gesonnen war, sie

<sup>1)</sup> S. Urkunden und Actenstücke z. Gesch. des Kurf. Friedrich Wilhelm t Brandenb. IV. 150 ff., 220 ff.

<sup>2)</sup> Diese Agitation bei den Ständen und bei dem jüngeren Pfalzgrafen betrieb besonders Conrad von Burgsdorf während seiner Berhandlungen über de Provisionalvergleich von 1647. S. die Acten derselben ebendas. IV. 258 ff.

verbrängen zu lassen. Durch einen kühnen militärischen Staatsstreich im Sommer 1650 gegen die Stadt Amsterdam hatte er bewiesen, daß er, gestützt auf die anderen Provinzen, auch neben Holland noch eine Macht im Staate war. Aber dies sollte nur den Anfang bilben. Große Dinge sind damals im Schilde geführt worden. Wilhelm II. stand mit Mazarin in Verbindung; die Absicht war, die Niederlande mit Gewalt wieder hineinzureißen in den Kampf gegen den spani= schen Erbseind; aber um dies zu ermöglichen, mußte ein neuer Staats= streich dem Prinzen die nöthige Macht in die Hand geben; die oranische Statthalterwürde mußte, sei es auch durch einen neuen Gewaltstreich, statt ihrer bisherigen auf allen Seiten eingeengten Machtbefugnisse, zu einer möglichst concentrirten Staatsgewalt umgewandelt werben. Zugleich rüftete Karl II. von England, der Schwager des Prinzen Wilhelm, seinen Zug nach Schottland, um von da aus die drei ver= lorenen Königreiche wiederzugewinnen, und es war natürlich der Preis ber ihm gewährten Hilfe, daß auch England im Fall des Sieges über die Revolution eintreten solle in den allgemeinen Kampf gegen Spanien.

Ein Bündniß, wie man sieht, in welchem bei allen Betheiligten sich Ziele der auswärtigen und der inneren Politik aufs engste versstärkung des Kriegs gegen Spanien als Hauptziel aufgestellt war, so galt es doch zuvörderst für Wilhelm II., in den Niederlanden die Macht der Aristokraten zu brechen und sich eine möglichst monarchische Gewalt anzueignen; für Karl II. kam es vor allem auf die Niederswerfung der Revolution in England an; und auch Mazarin gedachte, auf diese Verbindungen gestützt der drohenden ständischen Verwickelunsgen in Frankreich um so keichter Herr zu werden.

Leiber sind wir über den Gang dieser Verhandlungen nur sehr mangelhaft unterrichtet; das Einzelne der gepflogenen Rathschläge denn über dieses Stadium kamen sie nicht hinaus — entgeht uns. Und ebenso in Bezug auf die Theilnahme des Kurfürsten Friedrich Wilhelm an denselben. Aber aus einer Reihe von Spuren ergibt sich, daß dieser auch hier wieder mit Eiser auf die Aussicht eingesgangen war, in Verbindung mit dieser weitverzweigten Combination auch an seiner Stelle angreisend vorzugehen '). Er war in das ganze Getriebe jener Pläne eingeweiht; er wird mit seinem Schwager Wilhelm II. eingehend darüber verhandelt haben; seine Lage in den clevischen Landen hatte jetzt etwas ähnliches mit der Ohnmacht der niederländischen Erbstatthalterwürde; gelang es dem Oranier, seine Absichten zu erreichen, so war dann auch der Zeitpunkt da, um den Trotz der clevischen Stände zu brechen, und man konnte sich hierbei gegenseitig auf einander stützen. Und wurde dann der Kampf gegen Spanien mit gesammelten Kräften von Frankreich, England und den Niederlanden wiederaufgenommen: dann war es auch für Brandens burg an der Zeit, den spanischen Schützling in Düsseldorf mit voller Macht anzugreisen und den niemals aufgegebenen Anspruch auf den ungetheilten Besitz der jülichsclevischen Lande mit den Wassen zu behaupten.

Es ist zu bedauern, daß wir von brandenburgischer Seite noch weniger als von französischer und niederländischer über das Detail der damals entworfenen Pläne unterrichtet sind; wir würden von hier aus besonders auch über die merkwürdigen Vorgänge des nächsten Jahres ein helleres Licht gewinnen. Jedenfalls hatte der Kurfürst von Truppen gerüstet, was möglich war; unter dem leidenschaftlichsten Widerspruch der clevischen Stände, unter der äußersten pecuniären Bedrängniß hielt man sie in den Quartieren am Rhein zusammen.

Aber eben da fiel der Schlag, der das ganze Gebäude umstürzen sollte. Wilhelm II. erkrankte plötzlich und starb am 6. November 1650.

Da nahm nun freilich die schon begonnene schottisch englische Expedition Karls II. ihren weiteren Fortgang, dis im folgenden Jahre der Tag von Worcester ihr ein Ende machte. Aber wie für die französischen, so wirkte für die Pläne Brandenburgs dieser Todes fall unmittelbar niederschlagend.

Das nächste war, daß jetzt die schon halb gedemüthigte Aristoskratenpartei von Holland nicht nur das Haupt wieder erheben durfte, sondern mit einem Male im vollen Siege dastand. Der Verstorbene hinterließ nur einen nachgeborenen Sohn, Wilhelm III.; über ihn

<sup>1)</sup> Dropsen, Gesch. ber preuß. Politik III. 2. 12.

konnte man ohne weiteres hinwegschreiten. In der großen General= staatenversammlung, die im Januar 1651 im Haag zusammentrat, um die Verhältnisse des Staates neu zu regeln, wurde der Erbe des Hauses, welches mit dem Ruhm und dem Glück dieser Lande so eng verwachsen war, als nicht vorhanden betrachtet; die Union constituirte sich unter Beseitigung des bisherigen Generalstatthalteramtes; die bis jetzt oranisch gesinnten Provinzen wurden gewonnen, indem man ihnen die zuvor von dem Statthalter ausgeübten Befugnisse preis= gab und so ihre Autonomie verstärkte. Wie zahlreich immerhin die oranische Partei sein mochte, wie populär der Name der Oranier und die Sache des jungen Prinzen bei den Massen, es gelang dem rücksichtslosen Vorgehen der holländischen Führer vollkommen, ihr Ziel zu erreichen. Die Sieger handelten als sei jetzt der Tag der Rache erschienen für die Gewaltthat gegen Olbenbarneveldt. ven Verhandlungen dieser Monate trat zum ersten Male der Mann hervor, welcher der folgenden Epoche der niederländischen Geschichte feinen Namen geben sollte, der nachmalige Rath=Pensionar von Holland, Johann de Witt.

Durch all dies war begreiflicher Weise auch der Kursürst Friedrich Wilhelm aufs empfindlichste betroffen. Die Sache der Oranier war die seinige; er hatte keine erbitterteren Feinde als die, welche jetzt im Haag das Ruder ergriffen; er hatte von dieser Partei nichts besseres zu gewärtigen, als er ihr selber gewünscht und gegen sie mit seinem Schwager geplant hatte. Es wird die streng durchgessührte Maxime der sortan die niederländische Politik beherrschenden Faction, daß alles zu verhüten sei, was zu einer wesentlichen Stärstung des brandenburgischen Nachbars sühren könne; denn was ihm zuwachse, das sei immer zugleich eine neue Kräftigung der niedersgeworsenen oranischen Partei.

Aber hiermit nicht genug. Der Tod Wilhelms II., das Scheitern der weit angelegten Pläne flößte auch an anderen Stellen den jetzt von einer großen Gefahr befreiten Gegnern neuen Mush und Uebersmuth ein. Einige Monate später erfolgte der Sturz Mazarin's, seine zeitweilige Verbannung, gränzenlose Verwirrung in Frankreich — und in unmittelbarer Folge sehen wir vom Beginn des Jahres 1651

an überall die lebhafteste Rührigkeit in den Kreisen der spanisch= katholischen Parteigänger. In den geiftlichen Territorien am Rhein und in Westfalen, wo man sich noch lange nicht über die Säculari= fationen des westfälischen Friedens beruhigt hatte, finden eifrige Unterhandlungen Statt, Rüstungen hie und ba. Vor allem die beiden Neuburger, Bater und Sohn, machen sich bemerklich; der Bater, indem er immer rucksichtsloser seine protestantischen Unterthanen in Jülich und Berg bedrückt und sich anschickt, das feindliche Religionsbekenntniß bort womöglich ganz zu beseitigen; ber Sohn, indem er jetzt mit doppeltem Eifer seine schon längst betriebenen Bersuche fortsetzt, Gelb und Truppen zu einem Unternehmen gegen Nach mehreren vergeblichen Ansätzen Brandenburg zu erlangen. gelingt es ihm eben jett, mit dem abenteuerlichen Herzog Karl von Lothringen Verbindung anzuknüpfen, der, von den Franzosen aus feinem Lande vertrieben, eine ziemlich beträchtliche Armee in den spanischen Riederlanden beisammen hatte und seit Jahren schon seine Unterstützung balb ber einen balb ber andern Partei anbot. schien, Angesichts der allgemeinen europäischen Lage und dieser gewonnenen beträchtlichen militärischen Hilfe, die Gelegenheit so günstig als möglich, um einen Streich zu wagen. Selbst von den Niederlanden her, durfte man glauben, war jetzt wenig zu besorgen, da die Brandenburg wohlgesinnte Partei dort völlig zu Boden lag, und die andere, mit der Gründung des neuen Verfassungswerkes beschäftigt, alle auswärtigen Verwickelungen scheuen mußte.

Ein neuer Bruch schien unvermeidlich. Man lebt gleichsam in beständiger Kriegsbereitschaft, und beide Theile stehen auf der Lauer, die erste günstige Gelegenheit zur Bernichtung des andern zu benutzen. Aber gerade jetzt, in der ersten Hälfte des Jahres 1651, stand, so schien es, die Parthie minder günstig für Brandenburg.

### Der Jülich'sche Krieg.

Eben in hiesem Moment nun brach der Kurfürst mit einem plötzlichen Angriff gegen den Neuburger los. Mitte Juni 1651 überschritten seine Truppen die Gränzen des pfalzgräslichen Gebietes

gegen Düsseldorf hin. Es begann die wunderliche militärisch= diplomatische Verwickelung dieses "Jülich'schen Krieges," wie man ihn bald hernach nannte.

Es ist nicht unsere Absicht, das verworrene Detail dieses Er= eignisses im Einzelnen hier vorzuführen. Ein gewisser Reiz des Geheimnisses umhüllt dassetbe. Wir sehen den Kurfürsten sich in einen Kampf stürzen, bessen eigentliches Object nicht völlig klar ist, unter politischen Constellationen, die gerade in diesem Augenblick so ungünstig als möglich sind, mit Vorbereitungen, die sich bald als im höchsten Maaße ungenügend herausstellen. Unmöglich konnte ber Kurfürst baran benken, mit ben geringen Mitteln, über die er verfügte, einen ernstlichen Eroberungstrieg gegen den Pfalzgrafen führen zu wollen; der jetzt in ungleich günstigerer Lage ihm gegenüberstand; eben jetzt, wo er viplomatisch fast völlig isolirt war, wo ber pommerische Gränzstreit mit Schweden nach dieser Seite hin noch alles in Frage stellte, wo bas Verhältniß zum Kaiser ein änßerst kühles und auf französische Hilfe nicht zu rechnen war. Warum brach er bennoch gerade jetzt los, anstatt ben Gegner diplomatisch hinzuziehen, und auf welche Erfolge rechnete er?

In den diplomatischen Correspondenzen dieser Monate begegnen mannichsache Andeutungen von einem geheimnisvollen Plan, der sich hinter dem Schein dieses Krieges berge, und der außer dem Kursfürsten nur sehr Wenigen bekannt sein konnte '). Dem entsprach die gewaltige Aufregung, welche die brandenburgische Kriegserklärung in den weitesten Kreisen hervorries; man befürchtete tief angelegte und weit verzweigte geheime Pläne der protestantischen Mächte; man traute dem Ehrgeiz des Kurfürsten die verwegensten Entwürse zu '); kurz "dieses kleine Feuer (sagt ein Geschichtsschreiber dieser

<sup>1)</sup> Siehe besonders die Correspondenzen Blumenthals, des brandenburgischen Gesandten in Wien, bei v. Mörner Märkische Kriegsobersten des siedzehnten Jahrhunderts S. 274 ff.

<sup>2)</sup> So berichtet Blumenthal aus Wien (19. Aug. 1651), daß dort die Rede ging: "E. Churf. Dal. wären von Landen und Leuten der größeste und conssiderableste Herr nach dem Kaiser im Röm. Reich, hätten eine überaus große Amsbition, sich noch weit größer zu machen, und werden dazu von allerhand Astrologis

Zeit, der wenige Jahre nachher schrieb) warf einen weit größeren Rauch, als das böhmische Unwesen (1618) anfänglich nicht gethan, welches doch ganz Deutschland, ja schier ganz Europam in Brand gesteckt ')."

Nach allem, was wir über die complicirte Natur dieser rheisnischen Berhältnisse gesagt haben, liegt schon nahe zu vermuthen, daß verschiedenartige Motive zu gleicher Zeit den Kurfürsten bei diesem Unternehmen bestimmt haben. Dem Pfalzgrafen natürlich galt der Streich allen Ernstes. Schon im Jahr 1646 war es geslückt, durch rasches militärisches Borgehen ihn für einige Zeit einzuschücktern; jetzt waren alle kriegerischen Borkehrungen doch schon in weit größerem Maßstab getroffen als damals; trasen alle übrigen Berechnungen ein, so konnte vielleicht ein Plan auf Düsseldorf geslingen und wenigstens etwas von den Anschlägen des vorigen Jahres ins Wert gesetzt werden.

Aber aufs engste verschlingen sich damit die inneren Angelegens heiten. Die Spannung mit den Ständen war seit jenem abgezwunsgenen Reces von 1649 in stetem Bachsen begriffen; die Intriguen der Gegner hatten auch hierher ihren Beg gefunden, und es gab geheime Verdindungen unter den clevischen Ständen, die das Schlimmste besorgen ließen, wenn man nicht dei Zeiten eingriff. Hier war ein Arieg, eine große auswärtige Verwickelung die beste Gelegenheit, dem gesahrdrohenden Treiben ein Ende zu machen: man gewann einen Ausnahmezustand, der den Landesherrn zu außerzgewöhnlichen Maßregeln berechtigte, und das disherige Versahren der Stände ließ wol selbst einigermaßen darauf rechnen, daß dieselben oder ihre Führer in einem solchen Fall den letzten Rest von Mäßigung verlieren, sich selbst durch nachweisbare Ungesetzlichkeiten in's Unrecht sehen und so dem Kurfürsten selbst gegründete Veranlassung geben

gestärket, beren einer in Preußen, als Lindemann genannt, Derselben ein Prognosticon gestellt hätte, daß Sie noch Römischer Kaiser werden sollten; deshalb singen Sie ito an, bort unten eine Armada zu werben; würden es mit andern Ständen wol einig sein oder leicht und bald einig werden" v. Mörner S. 293.

<sup>1)</sup> Frepherger de statu perturbato Franciae et Germaniae continuatio (1658) ©. 169.

würden, eigenmächtig zu einer Modification des bestehenden Ber= hältnisses zwischen Landesherrn und Ständen zu schreiten.

Aber all diese Absichten und Aussichten waren in die Luft gesbaut, wenn nicht von irgend einer Seite her der Kurfürst auf eine durchgreifende Unterstützung rechnen konnte. Und hier dürfte das Seheimniß beruhen, welches in dieser Verwickelung überall durchsleuchtet und zum Verständniß derselben unentbehrlich ist.

Es beruht — so darf man mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen — in der Verbindung des Kurfürsten mit der oranischen Partei in den Niederlanden, in den geheimen Plänen, die man gemeinsam entwarf, um noch im letzten Augenblick womöglich die definitive Constituirung des Staates unter der holländischen Aristofratenpartei zu verhindern und dem Hause Dranien seine alte Stellung in der Republik zu retten 1).

Seit dem Januar 1651 tagte in Haag-jene Versammlung der Generalstaaten, die, wie erwähnt, die neue statthalterlose Versassung der Niederlande decretiren sollte. Das Uebergewicht der antioranischen Partei war zweisellos; die Provinz Holland beherrschte den Convent. Aber noch lebte doch auch die alte Statthalterpartei, angesehene Männer in allen Provinzen und selbst in Holland war das niedere Volk die zu tumultuarischen Auftritten für "ons klein Prinsje," den noch nicht jahresalten Wilhelm III., aufgeregt?). Es bedurfte hier, so konnte man meinen, nur eines Ereignisses, welches plösslich, mit Gewicht, und die unmittelbarsten Interessen der Niederlande

<sup>&#</sup>x27;) S. Dropsen Gesch. ber preuß. Politik III. 2. 22 ff. Wie ich anderweitig erfahre, sollen in kürzlich aufgefundenen holländischen Familienpapieren sich nähere Aufschlüsse über diese Projecte sinden.

<sup>2)</sup> Merkwürdig, wie die begeisterte Anhänglichkeit an das oranische Haus in der Person dieses Kindes sich in dieser Zeit einmal zu einer Prophezeiung erhebt, die in seltsamer Weise wahr werden sollte. Auf einem Flugblatt vom Jahr 1653 zu Ehren Wilhelm's III. sinden sich diese Verse:

Ick roep dan andermael, lang leef dien Jongen Heldt,

Door wien het Britsche-Ryck noch eenmael word' herstelt. Der Berfasser weissagt aus dem allgemeinen Bewußtsein heraus von der Interessens verbindung der Häuser Stuart und Oranien, wie sie jetzt vorlag. Wie ganz anders ging 1688 die Prophezeiung in Ersüllung. (Tiele Bibliotheek van nederlandsche Pamssetten. 2 Deel Num. 4244 S. 74.)

1

berührend, in die siegessicheren Areise der jetzt herrschenden Oligarchie hineinprallte; ein Arieg an den Gränzen des Landes, ein Arieg, in welchem der protestantische Brandenburger, allein gelassen, vorausssichtlich der Uebermacht der Katholischen erliegen mußte, in dessen Folge, schlimmsten Falls, vielleicht gar das clevische Nachbarland in die Hände des katholischen Pfalzgraßen sallen konnte, mit dem man unablässig wegen seiner sanatischen Glaubensversolgungen im Streit lag: das, so berechnete der Kurfürst, konnte in den Niederlanden nicht mit gleichgiltigem Auge angesehen werden; damit durchbrach man gleich im Beginn die Maxime der unbedingten Neutralität in den sesständischen Angelegenheiten, welche die Herren im Haag sich bemühten sestzusehen; man gab der gesammten oranischen Bartei ein Feldzeichen, um das sie sich schaaren, einen Boden von dem aus sie gegen die zu gründende Ordnung der Dinge protestiren konnte.

Es konnte auf diese Weise, wenn es wirklich gelang, die Nieder= lande in den Kampf hereinzuziehen, für Brandenburg boch noch alles erreicht werden, was im vorigen Jahre geplant worden war, eine gründliche Abrechnung mit dem Pfalzgrafen wie mit den clevischen Ständen, und dabei zugleich irgend ein Arrangement zu Gunsten des Hauses Oranien, wodurch dessen Zukunft in den Niederlanden sicher gestellt wurde. Der jetzt bedeutendste Vertreter dieses Hauses, Graf Johann Morit, von der Siegenschen Nebenlinie, der bis vor wenigen Jahren in ausgezeichnetster Weise der niederländischen Colonie in Brasilien vorgestanden, war jetzt brandenburgischer Statthalter in den clevischen Landen und zugleich Commandant der dort noch stehenden niederländischen Garnisonen. Ein anderer, Graf Wilhelm Friedrich, von der Linie Nassau=Dietz, Statthalter von Friesland, der im vorigen Jahre das Unternehmen gegen Amsterdam geleitet hatte, verlobte sich so eben mit der Schwester der Kurfürstin und begründete so eine neue Verwandtschaft mit dem brandenburgischen Hause. Auch außerdem suchte ber Kurfürst Verbindungen mit den wichtigsten Häuptern der oranischen Partei anzuknüpfen. Armee waren diese besonders vertreten; er suchte eine Anzahl der hervorragendsten oranisch gesinnten Officiere in seinen Dienst zu

ziehen, was um so thunlicher schien, als die jetzt herrschenden Aristofraten die Reducirung der Landarmee ihre eifrigste Sorge sein ließen.

Und hiermit sind wir zu dem Punkte gelangt, wo es nöthig ist, unseren eigentlichen Erzählungsfaden wieder aufzunehmen und zu Waldeck zurückzukehren.

### Walded's Thätigkeit im Jülich'schen Kriege.

Wir werben nämlich kaum irren, wenn wir nun die Vermuthung aufstellen, daß, abgesehen von allen andern in seiner Persönlichkeit liegenden Motiven, es gerade auch die Stellung Georg Friedrichs zur oranischen Partei war, welche seine Berufung nach Cleve ver= anlaßte. Er war noch immer Inhaber ber ihm früher verliehenen Reitercompagnie in nieberländischen Diensten; ohne daß er Gelegen= heit gehabt hatte, sich direct in die großen Parteifragen einzumischen, hatte er es boch keineswegs unklar gelassen, auf welcher Seite er stand; durch seine Frau war er mit dem Hause Oranien sogar in verwandtschaftlicher Beziehung; sein vertrautester Freund in den Niederlanden war einer der leidenschaftlichsten Parteigänger für die oranische Sache, jener Cornelius Aerssen van Sommelsbuck, der noch im vorigen Jahre an dem Staatsstreich gegen Amsterdam hervor= ragenden Antheil genommen hatte und der zur Strafe dafür eben jett aus ber Versammlung ber Staaten von Holland ausgestoßen Sein höchst vertraulicher Briefwechsel mit Walbeck "les pensées d'un homme oisif," nennt er seine Briefe mit einem unmuthigen Blick auf seine gezwungene Zurückgezogenheit von den Geschäften — enthüllt mit seltener Offenheit vielerlei Ver= hältnisse, auf niederländischer wie auf brandenburgischer Seite, die sonst nicht leicht in den schriftlichen Verkehr eindrangen, und läßt uns beide Männer als höchst erbitterte Feinde der jetzt in den Niederlanden herrschenden Partei erkennen 1).

<sup>1)</sup> Im Archiv zu Arolfen befindlich. S. die Beilagen.

Als oranisch gesinnter militärischer Parteigänger also wurde Walded in den Dienst des großen Kursürsten berusen. Er selbst bezeichnet seinen Entschluß als auch von dieser Rücksicht wesentlich mitbestimmt: "j'esperais par la montrer que j'observais la promesse de sidelité faite a la maison d'Orange" 1). Indeß muß, trot dieser Aeußerung, dahin gestellt bleiben, wie weit Walded von vorn herein in die eigentlichen Zusammenhänge eingeweiht war.

Nun fügte es freilich der Gang der Dinge, daß statt der militärischen Thätigkeit, die er hier zu finden gedachte, ihm vielmehr eine diplomatische Aufgabe entgegentrat.

Am 14. Juni 1651 hatten die brandenburgischen Truppen die Feindseligkeiten eröffnet. Bis dahin hatte Waldeck in keiner directen Beziehung zu dem Kurfürsten und seinen Plänen gestanden. In Wildungen, wo er das Bad gebrauchte, empfing er in eben diesen Tagen das erwähnte Berufungsschreiben. Nach gesaßtem Beschluß begab er sich nach Eleve, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen.

Als er gegen Ende des Monats dort eintraf, war die Lage freilich bereits eine wesentlich andere. Es kam, wie wir sahen, alles darauf an, in welcher Weise man in den Niederlanden sich zu dem ausbrechenden Kriege stellen würde. Der Kurfürst hatte es nicht daran fehlen lassen, den Generalstaaten die Lage so drohend als möglich darzustellen; die kirchlichen Verfolgungen des alten Pfalzgrafen, die Pflichten Brandenburgs und der Niederlande für die bedrängten Glaubensgenossen wurden mit allem Nachbruck geltend gemacht; die Wühlereien bes noch intriganteren Sohnes am spanischen Statthalter= hof in Brüssel gingen fast vor Aller Augen vor sich, und es schien einer vorsichtigen niederländischen Regierung nicht gleichgiltig sein zu dürfen, wenn der abenteuerliche Herzog von Lothringen, von dem jungen Pfalzgrafen herbeigerufen, allzu sehr in der Nähe ihrer Gränzen Fuß faßte. Allein wie wichtig diese Erwägungen sein mochten, es konnte doch anderseits der Klugheit der holländischen Parteiführer nicht allzu schwer fallen, die Schlinge zu errathen, die sich dahinter

<sup>1)</sup> In dem oben S. 12 erwähnten Auffat.

verbarg. Sie bedurften Frieden, Reducirung der Armee, Beiseitessetzung der militärischen Häupter, die zumeist statthalterlich gesinnt waren, wenn die neue Regimentsversassung sich durchsetzen und Wurzel schlagen sollte. Mit großer Verstimmung empfingen sie die Nachricht von der brandenburgischen Schilderhebung; man beseilte sich, dringende Abmahnungen zu erlassen, statt Hilse Versmittelung zu dieten; den niederländischen Officieren, die brandensburgische Dienste genommen hatten, drohte man mit dem Verlust ihrer Stellen.

Ueberdies zeigte sich aber auch bald, daß auf die Mitwirkung der oranischen Partei im Sinne des Kurfürsten doch wenig Rechnung zu machen war. Schwer getroffen durch den plötzlichen Tod Wilhelm's II. hat sie noch lange nach den hier besprochenen Ereignissen es nicht versmocht, sich wieder zu organisiren. Jetzt war alles in Verwirrung, bestäubt und zusammenhanglos. Zu allem anderen gesellte sich noch der unerquickliche Haber in der Familie selbst über die Vormundschaftssverwaltung für den jungen Prinzen Wilhelm III., der auch die Anhänger des Hauses theilte und den die Gegenpartei nicht verssäumte eistig zu schüren, um der getrennten Partei desto sicherer zu sein.

Kurz, die Rechnung auf durchgreifende Hilfe von dieser Seite erwies sich bald als versehlt; höchstens Geldern und Friesland zeigten in der Staatenversammlung einige Sympathie für die Sache des Kurfürsten; ihre Stimmen aber waren werthlos gegen die nachdrücklich abgeneigte und argwöhnische Stimmung, welche Holland dem brandens burgischen Unternehmen entgegenbrachte.

Als Walded in Cleve erschien, fand er den Kurfürsten so eben aus dem Haag zurückgekehrt, wo er sich persönlich von dem Stand der Dinge unterrichtet hatte. Die Verhandlungen über seine Bestallung zogen sich etwas in die Länge; inzwischen hatte er Zeit, die Sachslage kennen zu lernen und seine Ansicht zu bilden. In dem Hauptsplan — das leuchtete ein — war die Rechnung ohne den Wirthgemacht; von den Niederlanden her war alles eher als thatsächliche Hilfe zu erwarten. Die eigene Truppenmacht des Kurfürsten war sir eine Fortsetzung des Kampses auf eigene Faust durchaus Erdmannsbörsser, Gras v. Walded.

unzulänglich, und an Geldmitteln zu ihrer Verstärkung sehlte es vollkommen. Die clevischen Stände nahmen die feindseligste Haltung an und zeigten zum Theil eine Stimmung, die das Aeußerste bestürchten ließ. Aber auch aus den Marken her kamen die dringendsten Aufforderungen, die Sache nicht weiter zu treiben; unter den geheimen Räthen erhob sich nicht eine Stimme für das Unternehmen. Waldeck bemerkte mit Schrecken, wie der Kurfürst selbst in seinen Landen und unter seinen eigenen Käthen völlig isolirt dastand.).

Noch isolirter aber stand er nach außen hin. Nirgends im Reich erhob sich eine Stimme für ihn; von allen Seiten erklangen Klagen, Abmahnungen, Drohungen, am stärksten vom kaiserlichen Hofe her, wohin der Freiherr von Blumenthal geschickt worden war, um zu beobachten und Unheil zu verhüten.

Und nun, gegen Ende Juli, nahten sich wirklich die von dem Pfalzsgrafen herbeigerusenen lothringischen Hilfstruppen dem Kriegsschausplat; das militärische Uebergewicht, welches Brandenburg disher über den Gegner gehabt, drohte nun auch fraglich zu werden. Alles wol erwogen (und eine neue Reise des Kurfürsten nach dem Haag trug dazu bei, diese Ansicht zu bestärken) schien es in der gegenwärtigen Lage keinen besseren Rath zu geben, als den, den Kopf mit möglichst guter Manier aus der Schlinge zu ziehen und die Berwickelung rasch in der Weise zu Ende zu sühren, daß der Rückzug nicht ganz als. Niederlage erschien.

In dieser Richtung bewegten sich die Rathschläge, mit denen Waldeck seine Thätigkeit im Dienste des großen Kurfürsten eröffnete. Er war als Soldat gerusen worden und seine erste Aufgabe wurde, einen sich als unmöglich herausstellenden Krieg diplomatisch zu Ende bringen zu helsen. Es existirt ein Sutachten von seiner Hand?), worin die Grundzüge des Versahrens angedeutet werden, welches im wesentlichen nun zur Aussührung gebracht wurde: zunächst ist die Erbietung an den Pfalzgrasen zu richten, den Streit kurzer Hand durch persönliche Verhandlung beizulegen; für den wahrscheinlichen

<sup>1) &</sup>quot;Il était presque abandonné de tous les siens" — Ausbruck Walbect's in dem oben S. 12 genannten Auffatz.

<sup>3)</sup> Im Archiv zu Arolsen. Unbatirt.

Fall bes Mißlingens dieses Auswegs muß der Kurfürst seine friedliche Absicht nach allen Seiten hin kund geben; er muß militärisch
einige rückgängige Bewegungen anordnen, um dieselbe dadurch zu
documentiren, und muß am kaiserlichen Hof und andern Orten mit Gewicht hervorheben, daß dies "aus Parition der Kaiserlichen Mandaten, Erinnerung vieler Stände des Reichs und Abmahnung der Herren Staaten geschehen; "auf diese Weise muß der Kurfürst sich als den angegriffenen Theil hinstellen; er muß es geschehen lassen, daß die lothringischen Truppen einen oder den anderen sesten Blatz auf brandenburgischem Gediet angreisen — dann hat der Pfalzgraf, indem auf seinen Namen fremde Truppen seinblich in's Reich gedrungen sind, sich völlig in's Unrecht gesetzt, man kann dann mit Fug und Recht den Angriff erwidern, und bei den dann solgenden Friedensverhandlungen muß dieser formelle Rechtsvortheil für Brandenburg nach Kräften ausgebeutet werden.

In diesem Sinne wurde jetzt mit plötzlicher Wendung vorsgegangen. Von Waldeck's Hand ist das Concept eines Schreibens, welches der Kurfürst an den Pfalzgrafen richtete, und worin er ihm seine Bereitwilligkeit zu erkennen gibt, in einer persönlichen Besprechung mit ihm den Streit beizulegen '). Noch war er militärisch im Vortheil und konnte sich darauf berufen '); die Lothringer waren noch nicht ganz zur Stelle.

Der Pfalzgraf forberte vor aller Verhandlung völlige Räumung seines Landes und Sicherstellung für den erlittenen Schaden. Aber inzwischen hatten die Lothringer sich mit seinen Truppen vereinigt und die Feindseligkeiten ihrerseits aufgenommen. Dies gab der Ariegs= partei an seinem Hose neuen Muth, und besonders der junge Pfalzgraf Philipp Wilhelm, dessen Werk diese ganze spanisch=lothringische Ver= bindung vorzäglich war, drängte vorwärts. Er schien nachhaltiger Unterstützung, vielleicht gar einer directen Einmischung von Seiten der spanischen Niederlande sicher zu sein.

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an den Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm dat, Cleve 25. Juli 1651 (Berl. Arch).

<sup>2) &</sup>quot;Ungeachtet einer Advantage, so ich burch göttliche Berleihung und meine Baffen über E. Lt. erlanget und in kurzem weiter erlangen könnte."

Die Lage complicirte sich aufs äußerste. Am kaiserlichen Hose wuchs trot aller Gegenbemühungen Blumenthals die Mißstimmung gegen Brandenburg; aber es erwachte zugleich auch immer mehr die alte Neigung, in diese Zerwürfnisse kraft kaiserlicher Autorität einzugreisen und, wie man schon vor fünfzig Jahren beim Beginn des Erbsolgestreits versucht, dis zur reichsrechtlichen Entscheidung desselben einstweilen eine kaiserliche Sequestration in den rheinischen Landen eintreten zu lassen, die dann nach Belieben auszudehnen und auszubeuten gewesen wäre.

Von allen Gefahren war diese vielleicht die am meisten zu fürchtende, und es gab in Wien, so sehr auch Kaiser Ferdinand III. persönlich die Erhaltung des Friedens über alles setze, rührige, vorwärtsdrängende Elemente genug, die darauf hinarbeiteten, das Zerwürfniß der beiden Fürsten durch Wühlereien und Hetzereien aller Art noch erbitterter zu machen und so der kaiserlichen Politik den Boden zu bereiten, auf dem sie dort im günstigen Augenblick Fuß fassen konnte.

Nur kam hier ein Umstand bem Kurfürsten zu Hilfe. Wolfgang Wilhelm war alt geworden in der Politik der jülich= clevischen Erbfolgefrage; er war so alt wie sie selber; er hatte die Gesichtspunkte, unter denen die habsburgische Politik diesen Streit ansah, als ein junger Anfänger zuerst erfahren und hatte gelernt, sie zu fürchten und sich vor ihnen zu hüten. So wie er aus manchen Gründen mit seinem Sohne nicht im besten Einvernehmen lebte, so mißbilligte er auch im Grunde die Weise, wie dieser in heißblütiger Thatenlust sich dem habsburgischen Erzherzog in Brüssel, nebst dem sehr verbächtigen Lothringer, in die Arme geworfen hatte, und wie er durch alle seine Maßregeln eine Einmischung des kaiserlichen Hofes eher provocirte als verhinderte. Und so schwankte in dieser ganzen Verwickelung die Politik des Düsseldorfer Hofes zwischen den weitgehenden Entwürfen des Sohnes, der als Heißsporn des Hauses vorwärtsbrängte und im entscheidenden Augenblick den Vater mit sich fortzureißen hoffte, und zwischen ben besonnenen Rathschlägen bes Vaters hin und her, der nicht abgeneigt war, auch diesen neuen

Zusammenstvß wieder mit einer friedlichen Abkunft auf einige Zeit zu beendigen, wie es schon so oft zuvor geschehen war.

Hieran nun knüpfte der Kurfürst an, als er noch einmal in directerer Weise den Versuch machte, mit dem alten Pfalzgrasen persönlich den Streit zu Ende zu bringen. Waldeck, dis jetzt noch durch kein eigentliches Dienstverhältniß an den Kurfürsten gebunden, übernahm die Aussührung '). Zweimal reiste er zwischen Düssels dorf und Sleve hin und zurück; Wolfgang Wilhelm zeigte sich gesneigt; am 16. August ward eine Vereinbarung zu Stande gebracht, in Folge deren ein Wassenstillstand eintreten und die beiden Fürsten drei Tage später in der Nähe von Angerort zusammentressen sollten.

Am 19. August fand die Zusammenkunft Statt. Walded übersnahm die Leitung der Verhandlungen zwischen den beiden Fürsten ("jo sus employé pour être médiateur"), während die gleichfalls erschiesnene niederländische Vermittelungs «Commission von dem Pfalzgrafen zurückgewiesen wurde. Man darf wol glauben, daß Wolfgang Wilhelm hier wirklich die Absicht hatte, zu einem Vergleich zu kommen. Der geschäftskundige alte Herr mochte gerade in der persönlichen Verhandlung mit dem weit jüngeren Kurfürsten einen Vortheil ersblicken, und auch die Vermittelung Waldecks, der seine Gründe hatte, sich den Pfalzgrafen nicht unnöthig zum Feinde zu machen, dot gute Aussicht, von dem ihm schon lästig gewordenen Streite in guter Wanier loszukommen.

So begannen die Unterhandlungen unter guten Auspicien. In Bezug auf die Regelung der schwierigen Kirchenfragen wurde eine Reihe von Punkten vorläufig festgestellt; der Kurfürst versprach die schon begonnene Räumung von Berg zu vollenden, der Pfalzgraf, die lothringischen Truppen aus der Grafschaft Mark, wo sie fürchterslich hausten, binnen drei Tagen zurückzurusen; das übrige sollte in einer zweiten Zusammenkunst am 21. August geordnet werden.

Mitten in diesen friedlichen Verkehr hinein plötzlich ein Kriegs= lärm. Lothringische Reiter erschienen von der Neuburgischen Seite her, angeblich, wie sich herausstellte, um die noch unvollständige

<sup>1)</sup> Aussührlich erzählt er bies in dem oben erwähnten autobiographischen Aussatz.

Leibwache des Pfalzgrafen auf die vereinbarte Zahl zu bringen. Aber auf brandenburgischer Seite fürchtete man Verrath; eine unsgeheure Verwirrung entstand; der reichlich genossene Wein, bei der großen Hiße des Tages, meint Waldeck, hatte die Köpfe aufgeregt — nur mit der äußersten Mühe ward ein Zusammenstoß verhindert; aber die rechte Friedensstimmung hatte einen bedenklichen Stoß erlitten.

Die Vermuthung liegt nahe genug, daß nicht ein bloßer Zusall diese Störung veranlaßte, sondern daß jene andere kriegerische Richtung am Düsseldorfer Hose den Zwischenfall absichtlich herbeissührte. Bestimmte Beweise dafür liegen indeß nicht vor. Jedensfalls erschienen noch an dem Orte der Zusammenkunst mehrere lothrinsgische Obersten und erklärten, daß durch die Verhandlung des alten Pfalzgrasen sie sich nicht gebunden hielten und ihren Marsch in die Grafschaft Mark fortsetzen würden.

Am folgenden Tage aber trug nun in Düsseldorf die Kriegsspartei den völligen Sieg davon. Philipp Wilhelm war jetzt mit seinem immer wachsenden lothringischen Zuzug in der zuversichtlichsten Stimmung; er setzte es durch, daß sein Vater die persönlichen Vershandlungen abbrach. Der Kurfürst erlitt die Beleidigung, daß er an dem für die zweite Zusammenkunst verabredeten Tage mehrere Stunden lang vergeblich im freien Felde auf den Pfalzgrafen warten mußte, ehe eine Botschaft erschien, die ihn mit Krankheit entschuldigte. Dieser Versuch war mißlungen. Noch verabredete man eine neue Zusammenkunst von beiderseitigen Gesandten in Essen. Von pfalzgräsicher Seite war es dabei jetzt jedenfalls nicht auf einen Ersolg der Verhandlung abgesehen; nach zweiwöchentlichen fruchtlosen Besathungen ging man Mitte September wieder aus einander. In berselben Zeit ließ Wolfgang Wilhelm den bisher schon kaum besobachteten Wassenstillstand aufkündigen.

So sah man sich von neuem dem Ariege gegenüber. Das wenigstens hatte der Aurfürst erreicht, daß jetzt sein Gegner als derzenige dastand, der den Frieden verhindert und durch die Herbeisrufung fremden Ariegsvolkes dem localen Streit seine größere Ausbehnung und seinen bedrohlichen Charakter für den allgemeinen

Frieden gegeben hatte. Sollte der Kampf wieder ausbrechen, so stand er bereit, ihn jetzt mit gesammelten Kräften aufzunehmen. Für einen Augenblick hat er wol daran gedacht, den Herzog von Lothringen auf seine Seite herüberzuziehen; ein Versuch, der bei der abenteuerlichen Gesinnungslosigkeit dieses Glückritters durchaus nicht ohne Aussicht war.

Aber das Hauptziel des Kurfürsten mußte dennoch darauf stehen, den Frieden zu erlangen und dieser unersprießlichen Ber-wickelung, dei der nun nichts mehr zu gewinnen war, ein Ende zu machen. Er hatte, das ließ sich nicht verkennen, sein Spiel ver-loren. Genug, wenn man wenigstens noch verhindern konnte, daß der Pfalzgraf es nicht gewann. Die eigentlichen Sieger waren und blieden doch die antioranischen Mynheers in Holland, die es durchzgesetzt hatten, daß ungestört von dem nahen Kriegslärm die neue Bersassung zum Schluß gebracht, die Obmacht der kaufmännischen Oligarchie besiegelt wurde.

Auch Walbeck wirkte in diesem Sinne. Er erklärte sich bereit, ein Commando zu übernehmen, wenn der Krieg unvermeiblich sei; aber er rieth bringend, alles zu thun, um ihn zu vermeiden. Und hierfür bot sich nun bas, was man vorher mit allen Kräften zu verhüten gesucht hatte, die Einmischung des Kaisers, doch zuletzt noch als das geeignetste Mittel. Trot aller Gegenbemühungen Blumenthals in Wien hatte man bort endlich beschlossen, eine kaiserliche Commission zur Herstellung des Friedens an den Rhein zu schicken. In eben ben Tagen, wo nach Auffündigung des Waffenstillstandes man in Begriff stand, has Schwert wieder zu ziehen, erschienen die beiden Gesandten des Kaisers, Graf Hatseld und der Trier'sche Kanzler Anethanus, in Cleve. Es kam allein barauf an, ber Intervention des Kaisers möglichst die Spitze abzubrechen, wodurch sie gefährlich werben konnte, und sie nur zu benuten, um den jett so friedens= unluftigen Nachbar zur Ruhe zu bringen. Indem der Kurfürst mit geschickter Ostentation gleich nach ber ersten ungünstigen Wendung seine Absicht zu Frieden und Versöhnung, seinen Gehorsam gegen die Aufforberungen des Kaisers zur Schau getragen hatte, hatte er badurch bei der Verhandlung mit den kaiserlichen Commissaren einen

sehr wesentlichen Vortheil vor dem Pfalzgrafen voraus, der in eben dieser Zeit gerade die Lothringer in's Land gerusen hatte; und da diese ganze Einmischung des Kaisers doch auf reichsrechtlichen Formen beruhte, so war dieser formale Rechtsvortheil immerhin von Belang. Wie man auch sonst darüber urtheilen möge, die Hinaussührung des von dem Kurfürsten so offenkundig gewaltsam begonnenen Streites zu einer Friedensverhandlung, dei welcher vielmehr der Pfalzgraf als Angreiser zum Frieden gewiesen wurde, war ein diplomatisches Probestück von nicht geringer Bravour. Wir dürsen sagen, daß Waldeck daran den wesentlichsten Antheil hatte.

Auf die Verhandlungen im einzelnen gehen wir nicht ein. Die Abgefandten des Kaisers brachten einen Vergleich zu Stande (11. Oct. 1651) 1), in Folge dessen beide Theile die Wassen niederlegten und zunächst alles in den bisherigen Stand zurückschrte; eine von den Parteien ernannte gemischte Commission von katholischen und prostestantischen Reichsfürsten sollte im Namen des Kaisers über die obswaltenden Streitigkeiten entscheiden; eine dauernde directe Festsetzung des kaiserlichen Einflusses in den clevischen Landen ward vollkommen abgewehrt, und von der ernannten richterlichen Commission war nichts zu befürchten.

So ging dieses Unternehmen zu Ende, diese "Erstlingsstudie" bes Kurfürsten auf dem Felde der activen höheren Politik. Es war völlig gescheitert; noch reichten die Kräfte zu Größerem nicht aus. Aber ein glänzender Rückzug nach allzu kühnem Wagniß hat oft das moralische Gewicht eines Sieges. Dhne einen äußeren Ersolg, aber auch ohne Verlust stand der Kurfürst da, und daß er den Verssuch hatte wagen dürsen, in das Spiel der großen Mächte heraussfordernd einzugreisen, zwar ohne Wirkung, doch auch ohne Schaden sür sich, das verlieh ihm eine Stärkung des politischen Ansehens, die bereits in der nächsten Zeit sich bemerkdar machen sollte. "Magnis tamen excidit ausis", wie man in dieser Zeit auf eine zum Ansenken Wilhelm's II. von Oranien geprägte Medaille schrieb. "Der

<sup>1)</sup> Londorp, Acta publica VI. 632. v. Mörner Kurbrandenburgs Staatsverträge S. 164.

Großstaat lag ihm im Blute", wie ein neuerer Schriftsteller bei dieser Gelegenheit treffend bemerkt.

Walbeck hatte an den Verhandlungen in ihrem letzten Stadium kei= nen persönlichen Antheil mehr genommen. Sie verliefen in der Richtung, die er von Anfang an als die wünschenswerthe bezeichnet hatte. Noch stand er zu dem brandenburgischen Hofe nicht in einem eigentlichen Dienstverhältniß; benn seine Bestallung als Generallieutenant ber Cavallerie war, wahrscheinlich aus Sparsamkeitsrücksichten, bis jetzt noch zurückgehalten worden; nun sich die Dinge zum Frieden wandten, war zur Besetzung einer so hohen Charge zunächst keine Veran= Dennoch war Walbecks Sinn in erster Reihe auf Fort= setzung seiner militärischen Laufbahn gerichtet. Er schickte seinen Bruder nach Dänemark, um mit König Christian über ein Engage= ment zu verhandeln; er selber trat (und dies unter Autorisation des Kurfürsten) in Verbindung mit dem jetzt in Brühl am Rhein in einer Verbannung voll unruhiger und bald sich erfüllender Rückfehrspläne lebenden Cardinal Mazarin. Es war die Rede von einer durch Waldeck zu werbenden Armee von 6000 Mann, die zunächst den Plänen des Cardinals dienen, dann aber auch für vorkommende Fälle zur Disposition des Kurfürsten stehen sollte. Das eine wie das andere Vorhaben scheiterte.

Indeß war der Kurfürst entschlossen, einen Mann, dessen vielsseitige Tüchtigkeit sich in den jetzt beendeten Verwickelungen bereits erprobt hatte, nicht wieder von sich zu lassen. Er bot ihm eine Stellung als Mitglied des geheimen Rathes. Einige Bedenken hegte Waldeck, ein Amt anzunehmen, das ihn, wie es schien, weitab von seinen bisherigen Beschäftigungen und Lebensplänen führen mußte. Er überwand sie und sagte zu. Er hatte während seines kurzen Aufenthalts in Cleve genug beodachtet, um ebensowohl die Schwierigsteit der ihn erwartenden Aufgabe, wie die Punkte kennen zu lernen, wo es galt den Hebel einzusehen.

So nahm er seinen befinitiven Eintritt in den Hof= und Staats= bienst des großen Kurfürsten.

# Drittes Kapitel. Innere Politik.

Es war keine leichte Aufgabe, der Waldeck entgegenging, als er sich jetzt anschickte, auf dem Boden, dem er nun angehören sollte, festen Fuß zu fassen. Sachliche wie persönliche Schwierigkeiten traten ihm alsbald in Menge entgegen.

Das Vertrauen des Kurfürsten hatte ihn zu seiner jetzigen Stellung berufen. Neben allen anderen Motiven, zu benen viel= leicht ein Zug persönlicher Sympathie sich gesellte, war auch die Rücksicht auf Waldeck's Rang wol nicht ohne Einfluß gewesen. Reichsunmittelbare Fürsten und Grafen an ihrem Hof und in ihrem Dienst zu haben, war ein Vorzug, in welchem die größeren beutschen Fürsten gern unter einander und mit dem kaiserlichen Hof wett= Der Kurfürst war für diese Art, den Glanz seiner Um= gebung zu erhöhen, nicht unempfänglich, sowie überhaupt der Pomp fürstlicher Erscheinung und das strenge Gesetz der Etikette ihm ebenso wesentlich erschienen, wie allen anderen fürstlichen Zeitgenossen; es fehlte einmal wenig, daß es zum Bruch mit Waldeck kam, als dieser bei der Anwesenheit des Kurfürsten am kaiserlichen Hof in Prag unter Hinweisung auf seinen Rang sich weigerte, bei einer feierlichen Auffahrt zu Hof zu Fuß neben der Carosse des Kurfürsten herzugehen ').

<sup>&#</sup>x27;) Rauchbar 3. 42.

Sine Stufe über ben Beamten gewöhnlicher Art stand vadurch Walded; indes wenn gleich darin ein erheblicher Bortheil für die relative Unabhängigkeit seiner Stellung und für die größere Freiheit seiner Action lag, so wurden ihm doch gerade von dieser Rücksicht her auch gewisse Beschränkungen auferlegt, die man Anderen gegensüber nicht für nöthig erachtete. Wir finden, daß, als Walded einst für das ihm aufgetragene Obercommando aller märkischen Festungen den nämlichen Umfang von Besugnissen verlangte, wie ihn der General von Sparr für die westfälischen Festungen besaß, ihm der Bescheid wurde: einem Beamten, der zugleich Reichsstand sei, könne in den Landen des Kurfürsten nicht dieselbe Macht in die Hand gegeben werden wie einem Anderen, der ein einsacher Unterthan des Landesherrn sei.

Ueberhaupt aber muß hierbei die Natur des Berhältnisses in's Auge gefaßt werden, worin Beamtenthum und Fürstenthum dieser Zeit zu einander standen.

### Das Beamtenthum des großen Kurfürsten.

Einen sehr hohen Grad von persönlichem Vertrauen des Fürsten zu seinen Beamten bemerkt man in dem geschäftlichen Verkehr dieser Zeit nur sehr selten. Auch bewährtes Verdienst wird doch fast nirgends mit unbedingtem Zutrauen belohnt. Bei dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm tritt dieser Zug energisch hervor. Frühe Ersfahrungen hatten ihn belehrt, daß der Fürst so wenig sich völlig öffnen und hingeben dürse, als er Ursache hatte, das Gleiche von seinen Beamten zu erwarten.

Der Grund hierfür liegt in einer Reihe allgemeiner Berhältnisse. Noch war jene Beise des Beamtenthums in den brandensburgischen Staaten nur in den ersten Anfängen begriffen, welche einige Menschenalter später dieses Element zu dem sesten und breiten Grundpseiler der gesammten staatlichen Ordnung machte. Noch hatte sich entsernt nicht jene Solidarität zwischen dem Staate und den Staatsangehörigen herausgebildet, vermöge deren wir später gewisse Elemente der Bevölkerung in einem bestimmten regelmäßigen Berhältniß

von Generation zu Generation ihre besten Kräfte an den laufenden Dienft des Staates abgeben sehen. Kein fest geordnetes, zum Her= kommen gewordenes Verhältniß verbindet noch irgend eine Klasse der Gesellschaft mit irgend einer Function des Staatsdienstes in der Weise, wie später der Abel des Landes mit dem Dienst in der Armee, der höhere Bürgerstand mit dem Beamtenthum verbunden erscheint. Der Beamtenstand war weber eigentlich aus dem Staate hervorgewachsen, noch war er mit ihm in eins verwachsen. vielen, höheren sowol wie niederen, Stellen bemerken wir Männer, die ihre Schule anderwärts gemacht haben, und die, wie sie aus fremdem Dienst in den brandenburgischen übergegangen, ebenso wieder in einen andern übergehen können. Das innerliche Band, welches ben Beamten an den Fürsten und an den Staat bindet, ist nicht sowol ein unmittelbar verpflichtendes Gefühl selbstverständlicher Zu= gehörigkeit, als vielmehr ein Vertragsverhältniß, durch den Diensteid erhärtet, welches, an der einen Stelle gesetzmäßig gelöst, an einer andern angeknüpft werden kann, ohne daß dadurch irgend ein natür= licher Zusammenhang als zerrissen betrachtet wird.

"Ich bitte E. Churf. Dehl. zu glauben, daß es keinen Fürsten der Welt gibt, dem ich so gerne dienen würde, wie Ihnen" — so schreibt einmal dem Kurfürsten einer seiner tüchtigsten und ver= trautesten geheimen Räthe, der, aus der Mark gebürtig, seit vielen Jahren in brandenburgischen Diensten stand, indem er ein leichtes Mißfallen zu beschwichtigen sucht, das der Kurfürst gegen ihn ge= äußert hatte. Daß er eben nur biesem Fürsten und biesem Staate dienen könne, diese Vorstellung liegt auch dem gebornen Märker noch durchaus fern. Es hat noch einer langen strengen Zucht be= durft, ehe das Gefühl sich einwurzelte, daß Staatsdienst Baterlands= dienst sei und auf einer innerlichen Verpflichtung beruhe. Der Staat selbst, die allgemeine Ansicht von ihm und von der Zuge= hörigkeit zu ihm mußte sich noch völlig umwandeln, ehe dieses Be= wußtsein das herrschende wurde. Erst mit dieser Umwandlung konnte sich auch jene specifische innere Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit ein= stellen, welche später die Ehre des preußischen Beamtenthums in fo hervorragender Weise wurde,

Der große Kurfürst hat hiervon noch ziemlich wenig vorges funden — die Großartigkeit seines Werks muß auch an diesem Wangel bemessen werden.

Eine gewisse Reihe von Aemtern war durch die Indigenats= rechte der einzelnen Landschaften an Personen von einheimischer Her= kunft gebunden. Wo immer möglich, war der Kurfürst auf Durch= brechung dieser ausschließenden Privilegien bedacht. Bei anderen und zum Theil gerade den wichtigsten Aemtern fiel diese Fessel von vorn herein weg; zu diesen wurden Männer aus den verschiedensten Kreisen, von der verschiedenartigsten Vergangenheit herangezogen. Man kann bemerken, daß ber Kurfürst häufig und, wie es scheint, mit einer gewissen Vorliebe Beamte gleichsam aus Feindeslager zu sich herüberzog. So begegnen wir unter seinen einflußreichsten Beamten solchen, die früher im Dienste des Pfalzgrafen von Neuburg, Polens, Schwedens gestanden hatten; andere wurden aus den Diensten des Kaisers, Kursachsens, Hessen=Rassels, der Niederlande herüber= gezogen. Umgekehrt scheint die Zahl berer, die unter dieser Regie= rung den brandenburgischen Dienst verließen, um in den eines ans beren Staates überzugehen, so viel sich dies bei völlig mangelnden Vorarbeiten in dieser Richtung jetzt übersehen läßt, beträchtlich ge= ringer gewesen zu sein.

Aber es fehlt nun viel, daß diese so gemischte Gesellschaft, wenn man ihr näher tritt, den Eindruck großer Solidität machte. Sine Fülle von Intelligenz und Erfahrung stellt sich in ihnen dar; dis zu einem gewissen Grade geben sie sich wirklich der Sache hin, sür welche sie arbeiten, und mit der Arbeit erwächst ihnen ein geswisses, man möchte sagen, zunächst technisches Interesse dassür, daß in dem ihrer Fürsorge anvertrauten Bereich das Gerechte, das Gesmeinnützige, das Nothwendige geschehe. Aber eine schärfere Prüfung halten die Wenigsten aus.

Wer etwas tiefer in das Innere dieser Verhältnisse einblickt, kann sich des Staunens nicht erwehren über den grell hervortretens den Mangel an eigentlicher innerer Zuverlässigkeit und moralischer Tüchtigkeit, welcher durch diese Kreise hindurchgeht. Breit wuchert die Corruption über diesen ganzen Boden dahin, nicht weniger vers

berblich barum, weil sie es oft kaum für nöthig hält, sich zu verstüllen und fast zur öffentlich anerkannten Sitte geworden ist. Was soll man sagen, wenn Ludwig XIV. selbst der Kurfürstin Gesschenke im Werth von hundert tausend Livres machen durfte, in der unverhüllten Absicht sie dadurch den Wünschen der französischen Politik geneigt zu machen, während der Kurfürst selbst über die Wahl der Partei noch schwankte ')? Was hier in den Formen der Galanterie, das trat Anderen gegenüber als grobe Bestechung auf. Wan ersschrickt, wenn hie und da in geheimeren Acten der Vorhang etwas weiter von diesem Treiben hinweggezogen und man gewahr wird, in welcher Berzweigtheit, dis zu welcher Höhe hinauf und zu welcher Tiese herunter dieses Bestechungswesen den ganzen Beamtenstand durchdringt.

Und doch war dies nur eine Seite. Hundertfältig aber und von allen Seiten her hängen — wie nun eben die Lage des Staates und der Geselschaft in dieser Zeit war — die Fäden in das Leben dieser Menschen hinein, welche ihre Wünsche und Interessen, ihre Bedürfnisse und ihren Ehrgeiz mit Verhältnissen verknüpsen, die außerhald des Staates liegen, dem sie dienen, und welche fort und sort versuchungsvolle Conflicte an sie herandringen. Wie viele Bezrührungen dieser Art boten in Preußen die Beziehungen zu Polen, in Cleve die zu den Niederlanden; wie lang hin wirken noch perssönliche Verdindungen mit Schweden nach, die in der Kriegszeit anzgeknüpst worden waren; wie start war doch noch immer die Macht, die auch in die wolgeschlossensten Territorien hinein der kaiserliche Hos durch die Gewährung oder Entziehung seiner Gunst zu üben vermochte.

Und sieht man von diesen Verbindungen nach außen hin ab, so waren die inneren Verhältnisse des Staates nicht weniger dazu angethan, bedenkliche Collisionen herbeizusühren. Wie vielfältig kreuzten sich die Interessen des Staates und des Landesherrn mit denen der ständischen Corporationen, denen doch auch ein großer Theil der höheren Beamten angehörte. Zwei in sich unverträgliche Dinge,

ward Aftenst. z. Gesch. bes Kurf. Friedrich Wilhelm II. 355.

der ständische Staat und der Beamtenstaat stoßen da auf einander und lassen jedem Einzelnen den Boden unter den Füßen wanken. Dazu nun die Exclusivität des Provincialgeistes; märkischer, clevischer, preußischer Nativismus, jeder gegen den andern, jeder mit möglichst umfassenden Ansprüchen für sich; alle Geld= und Besitzverhältnisse noch vom Kriege her in der größten Zerrüttung und Unsicherheit; am meisten die des Landesherrn selber, dessen Domainen um so lieder als Pfandstücke angenommen wurden, je entsernter man die Möglichkeit der Einlösung sah.

In Mitten all dieses Getriebes nun die Beamten. Auch der, welcher nicht unmittelbar persönliche Interessen zu vertreten hatte, die ihn in Collisionen brachten, wurde doch nur zu leicht durch Bersbindungen, Berwandtschaft oder Aussicht auf Gewinn von der Linie streng correcten Berhaltens zur Seite hingelockt; man muß — als Entschuldigung, wenn man will — die Rleinheit der Besoldungen hinzunehmen, ihr häusiges Rückständigbleiben bei allgemeiner Leere der Kassen und den Umstand, daß ganz besonders in den Jahren unmittelbar nach dem westfälischen Frieden die große Geldkrisse recht zum Ausbruch und zur Empfindung kam, welche die natürliche Nachwirkung des Krieges war, und welche doch überaus tief auch in die Vermögensverhältnisse aller Privaten dis in die untersten Kreise hinein eingriff.

Prüft man nun, nach allen diesen Seiten hin ausblickend, im Einzelnen die Persönlichkeiten, so bleibt es doch erstaunlich, wie selten uns eine Kraft entgegentritt, die es vermag, auf so schwankendem Boren sich sestzuhalten und der Versuchung zu widerstehen. Völlige Lauterkeit, ganz unbezweiselte Correctheit der Gesinnung und des Handelns sinden sich überaus selten. Auch wo der Schein derselben in hervorragender Weise vorhanden ist, entdeckt man oft plötzlich an einem Punkte, wo man es nicht vermuthete, den entstellenden Flecken. Völlige Corrumpirtheit anderseits, gänzliche Abwesenheit besserer Motive dürfte man ebenso wenig als die herrschende moralische Grundstimmung in diesen Kreisen bezeichnen. Vielmehr, was ihnen eigen ist, das ist eine gewisse moralische Haltlosigkeit, die fast naiv bei jeder eintretenden Collision der Pflichten sich nach der Seite der

selbstsüchtigen Interessen hin entscheibet; das Gegengewicht gegen diese, welches in der Anerkennung höherer allgemeiner Interessen und in der Zucht strenger moralischer Berbindlichkeit beruht, ist noch im höchsten Grad unentwickelt. Wol wuchert neben ihrer Schwesser, der theologischen Phrase, die moralische Phrase, breit und in üppigster Entsaltung auf den Lippen dieses Geschlechts; aber um so vollständiger sehlt dabei natürlich die wahre innere Gebundenheit an ein aufrichtiges sestes Pflichtbewußtsein; ohne viel Reslexion — denn eben nur auf den Lippen wohnt in traditionell sormelhafter Ersstarrung die moralische Erwägung — ergreift in jedem Falle jeder, was das Geset der Selbstsucht dem unveredelten Triebe als das nächste vorschreibt.

Man muß es bekennen: nicht nur in der beklagenswerthesten politischen Zerrüttung ging unsere Nation aus dem Elend der dreißig Kriegsjahre hervor; nicht nur unsere intellectuelle Entwickelung lag in der tiessten Verkümmerung danieder — auch ein tieser moralischer Verfall zehrte an dem Kern unseres Volksthums. Wie ausgelöscht waren gerade die schönsten und tiessten Züge unseres nationalen Charakters, die ernste Treue, die opferbereite Hingebung, der unswiderstehliche Zug zur Wahrheit — zweideutig und gewaltsam, selbstssüchtig und verschlagen, mit der traurigsten Verwirrung aller Vezgriffe von Ehre und Recht, ganz erfüllt von engherzigen Vorurtheilen, alle innere Wahrhaftigkeit untergraben durch die Lüge der theologischsmoralischen Phrase in Mitten einer äußerst corrumpirten Wirklichsteit — so tritt im Großen und Ganzen uns das Geschlecht jener Tage entgegen.

Von dem Beamtenstand, diesem zahlreichen und wichtigen Elesment der Bevölkerung, sind wir ausgegangen. Was war es nun doch, was hier jene tiese innere Umwandlung zum Besseren bewirkte, die wir allmälig — und wir nehmen mehr die Resultate als den eigentlichen Vorgang wahr — eintreten sehen?

Nichts anderes in gleich unmittelbarer Wirkung, als daß aus der trübseligen politischen Zerfahrenheit der Nation ein großer, sester, geordneter nationaler Staat sich erhob. Nur auf diesem Boden konnte — zunächst für einen Bruchtheil der Nation, aber bald weit

ausgreifend in ihrer rettenden Wirkung — die Heilung des schwer= kranken Volksthums sich vollziehen, und hier hat sie sich vollzogen.

Denn barauf kommt es boch im Grunde an, daß für alles Streben und Arbeiten in öffentlichen Dingen ein fester, sichtbarer Mittelpunkt gegeben sei, auf den hin die allgemeine Gesinnung sich mit begründeter Verehrung, die gemeinsame Arbeit sich mit einiger Sichers heit des gemeinnützigen Erfolges richten kann. Die besten und rührigsten politischen Kräfte des siedzehnten Jahrhunderts sehen wir erlahmen oder in seltsame Verirrungen abschweisen, wo sie an die Reichspolitik herantreten und mit den dort gegebenen Factoren zu operiren versuchen; unwiderstehlich reißt sie das schwindelnde Herumdrehen im Kreise mit sich fort, wenn gleich dort schon längst kein Rad mehr in das andere greist. Was sie sind und vermögen, das zeigen sie in ihrer Thätigkeit in dem engeren staatlichen Kreise der Territorien.

Und so nun besonders in dem emporwachsenden preußischen Staat. Wol erzeugt auch in den kleineren und kleinsten Territorien die Liebe zur Heimat oder zu einem alteigenen Fürstenhaus, verstunden mit dem allgemeinen Zug des Zeitalters zur Neuordnung der bisherigen chaotischen Zustände, gewisse patriarchalische politische Tugenden — wer blickte nicht mit Befriedigung auf die innere Gesschichte der thüringischen Herzogthümer seit den Zeiten Ernsts des Frommen — aber die volle Durcharbeitung und Regeneration des deutschen Volkscharakters konnte nur geschehen auf dem Boden des großen deutschen Staates, der über weitausgedehnte Gediete hin die verschiedensten Bestandtheile der Nation zu gemeinsamer Zucht und Arbeit vereinigte.

Welch schöne Aufgabe wäre es, in einer Geschichte des preußischen Beamtenthums zugleich diesen Proces der allmäligen sittlichen Gesnesung und Wiedererstarkung nach der allgemeinen Depravation des dreißigjährigen Arieges anschaulich darzustellen. Wie augenfällig würde sich hier der enge natürliche Zusammenhang ausweisen lassen, der zwischen dem Vorhandensein eines wolgeordneten, gesunden nationalen Staatswesens und dem allgemeinen sittlichen Niveau eines Bolkes besteht. Je machtvoller und sester nach außen und innen der Bau des preußischen Staates emporwächst, um so mehr

, ;

schwinden allmälig wieder jene entstellenden Züge, die in dem Ge= tümmel eines anarchischen, staatlosen Zeitalters sich bem Antlit unseres Volkes aufgeprägt hatten. In seinem Beamtenstand zunächst, ben er in scharfe Zucht nimmt, erobert ber preußische Staat eine zahlreiche Klasse, den intelligenten Kern der Bevölkerung, dem Ernste der Gesinnung, der Ehrbarkeit des Lebens, dem strengen Gefühle der Pflicht zurück — es gibt wieder eine Pflicht, weil es wieder einen Staat gibt; es gibt wieder Treue und Hingebung, weil es eine Ge= meinsamkeit gibt, die ihrer werth ist und die durch den Segen ihres Daseins reichlich zurückzahlt, was ihr bargebracht wird; die wuchernde Selbstsucht erhält auf dem Gebiet der öffentlichen Interessen ihr Gegengewicht in dem erwachenden Patriotismus, und dieser ist wieder möglich, weil das Vaterland nicht mehr eine unfaßbar in der Luft schwebende Phrase ist, sondern ein lebendiges Gebilde, an dem man Theil hat mit Fleisch und Blut. Und diese Wandelung greift nun in immer weitere Kreise durch; man würde zu beobachten haben, wie sie allmälig die ganze Phhsiognomie des großen Bruchtheils der Nation umgestaltet, der dem preußischen Staate angehört.

Aber in der Zeit, von welcher wir hier berichten, war davon noch nichts oder wenig zu spüren. Es ist doch, von den angedeuteten Gesichtspunkten aus betrachtet, kein leeres Wort, daß jett in der Person des Fürsten eigentlich das einzige einheitliche bindende Elesment für diesen werdenden Staat lag. Er allein vertritt die Idee des Ganzen; er kann und darf von keinem anderen voraussetzen, daß dieselbe ihn in gleicher Weise erfülle und beherrsche. Die Natur der Dinge bringt es mit sich, daß in allen hauptsächlichen Entscheisdungen er ganz isolirt und auf sich selbst, als einzig maaßgebende letze Instanz, angewiesen dasteht.

Freilich hat dies seine natürlichen Grenzen. Wie mächtig man sich das politische Genie des großen Kurfürsten vorstellen mag, wie sehr ihm persönlich die großen allgemeinen Impulse, der große schöpferische Hauch angehört, der diese Regierung durchweht — im Einzelnen und Sachlichen mußte doch auch er dis zu einem gewissen Grade sich auf die Einsicht und Erfahrung Anderer stützen. Man dürfte sich diesen Fürsten nicht vorstellen, in souveräner geistiger

lleberlegenheit über all die bebeutenden Kräfte, die sich um ihn schaarten, gleichsam als alles überblickenden Maschinisten und mit der freien Wahl einer in jedem Moment unendlich überragenden Sinsicht in jedem einzelnen Falle die Richtung bestimmend, die Rollen vertheilend. In der That bleibt doch auch neben ihm selbständigen Sapacitäten ein weiter Spielraum, eine Möglichkeit schöpferischer Initiative sowol als verderblicher Ablenkung auf falsche Wege, und sür beides dietet seine Regierung die Beispiele. Der Kursürst hat nicht immer bloß geleitet, er ist auch in den wichtigsten Dingen oft geleitet worden; er hat Impulse nicht nur gegeben, sondern auch ost empfangen. Seine Stärke beruhte nicht sowol im Technischen und Sinzelnen (wie später dei Friedrich Wilhelm I.), als in dem praktisch=genialen Sinn für das Ganze, in der unüberwindlichen Robustheit des Staatsgefühls, welches ihn beseelte.

Um so lebhafter natürlich das Getümmel um ihn her, das Drängen der Nächststehenden um das Maaß von Herrschaft und Einfluß, welches überhaupt zu errreichen war. Das Spiel der hösischen Intrigue in voller Blüthe.

Es ist begreislich, daß da ein Mann von den Ansprüchen Waldeck's den Meisten als ein unwillsommener Rivale erschien. Von allen Seiten her, klagt er selbst '), sei man ihm am brandenburgisschen Hose mißgünstig entgegengekommen. Der Feldzeugmeister von Sparr, der während der Neuburgischen Verwickelungen die Hauptsleitung der militärischen Angelegenheiten gehabt hatte, stand in dem Rus, einen Widerwillen gegen Alle zu haben, die in Holland gedient hatten '); in Waldeck hatte er überdieß direct einen Nebenbuhler zu fürchten und that alles, seine Anstellung zu verhindern. Er ist Waldeck's erbittertster Feind geblieben, so lange dieser im Dienste des Kurfürsten blieb. Der geheime Rath Otto von Schwerin, der der Kurfürstin nahe stand, jedenfalls einer der zuverlässigsten Männer

<sup>1)</sup> In dem antobiographische Auffat von 1652.

<sup>2) &</sup>quot;La haine de Sparr contre ceux qui avaient servi en Hollande." — In gleicher Weise spottet Walbeck in Bezug auf Sparr gelegentlich über "bie Manieren ber in Kaiserlichen Diensten gewesenen Officiere." (Denkschrift über seine Differenzen mit Sparr, dat. Königsberg 28. Aug. 1657. Berl. Arch.)

aus dem ganzen Kreise, ließ sein Mißsallen offen verlauten: der Mann werde dem Aurfürsten viel Geld kosten, sagte er. Am unsangenehmsten fühlte sich der Freiherr von Blumenthal betroffen, als er aus Wien zurückehrte und den neuen Ankömmling vorsand. Er war seit einigen Jahren neben Conrad von Burgsdorf der einsslußreichste Mann am Hose gewesen; er galt als eine hervorragende Capacität in Finanzs und Verwaltungssachen, und außerdem war er besonders nuthar durch seine persönlichen Verdindungen am Hose des Kaisers, in dessen Diensten er mehrere Jahre gestanden hatte. Auch er versehlte nicht, so lange es noch möglich schien, der Festssehung Waldecks alle Schwierigkeiten zu bereiten. Und so von allen Seiten her; den geheimen Rath Ewald von Kleist nennt Waldeck als den einzigen, der ihm von Ansang an Vertrauen und Shmpathie entgegengebracht habe.

Eine wichtige Stütze aber fand er an der Kurfürstin. sie, die Oranierin, — denn den Parteiungen des Hoses konnte doch auch sie sich nicht entziehen — war es von Werth, gerade einen Mann am Hofe und in der Umgebung des Kurfürsten zu haben, ber durch seine Vergangenheit und seine persönlichen Verbindungen eng mit ihrem Hause verknüpft war; durch seine Frau war er ihr von weither verwandt; "mon cousin" nennt sie ihn in ihren Briefen. Und auch Waldeck sah in dem Verhältniß zu ihr, "zu der Fürstin, beren Hause ich mich von meiner frühen Jugend her gewidmet habe," einen Hauptantrieb für das Festhalten seiner jetzigen Stellung. gemein gewinnend muß doch die Persönlichkeit dieser Kurfürstin Louise Henriette gewesen sein. Waldeck spricht von ihr mit der be= geistertsten Hingebung: schon um ihretwillen und auf ihren, Schutz bauend wolle er allen Fährlichkeiten Trotz bieten und an dieser Stelle aushalten "tant que cette divine princesse et l'âme me resteront."

Binnen kurzem gelang es ihm nun doch, mit seinen neuen Collegen in ein besseres Verhältniß zu treten. Die Kurfürstin wußte eine Verständigung mit Schwerin anzubahnen. Blumenthal wurde in der nächsten Zeit durch anderweitige Geschäfte vom Hofe sern gehalten; ein eingehender geschäftlicher Brieswechsel zwischen ihm

und Waldeck knüpfte sich an und stellte bald doch eine Reihe von Gesichtspunkten heraus, unter denen man gemeinsam wirken konnte. Auch die Anderen sügten sich allmälig; Waldeck durfte hoffen, mit einiger Aussicht auf Unterstützung und Erfolg an die Aufgaben herantreten zu können, die ihm als die nächsten erschienen.

## Innere Reformversuche.

Die jetzt beigelegten Verwickelungen mit Pfalz=Neuburg waren gleichsam eine Probe für das, was der Staat des Kurfürsten in seiner jetzigen Verfassung nach außen hin zu leisten vermochte. Das Resultat war wenig erfreulich. Waren gleich die Pläne Friedrich Wilhelm's vorzugsweife an Hindernissen gescheitert, die außer seiner Sphäre lagen, so war doch bei dieser Gelegenheit auch in erschreckender Weise zu Tage getreten, wie unfertig, wie mangelhaft organisirt, ja zum Theil wie corrumpirt die inneren Zustände des Staates Besonders die Lage der Finanzen gewährte den trostlosesten Anblick; alle Kassen leer, eine ungeheuere Schuldenlast, von den Domainen ein großer Theil verpfändet, die übrigen aus Mangel an Geld verwahrlost; bei näherer Prüfung die ganze Finanzverwaltung ein Netz von Unordnung und Unterschleif 1). Es schien unmöglich, daß man in dieser Lage den Krieg hätte fortsetzen können, wenn die Berhältnisse es erfordert hätten; aber auch ohnedies war und blieb ber Staat gelähmt für jede Thätigkeit in größerem Stil, wenn nicht nach dieser Seite hin Abhilfe geschafft wurde.

Hier war das Gebiet, auf welches Waldeck zuvörderst seine Bemühungen richtete. Das erste, was erfolgte, war die Entfernung Conrads von Burgsdorf vom Hose.

In militärischen Aemtern, bis zum Oberstenrang herauf und bis zu der Stellung als Commandant von Cüstrin, hatte dieser

<sup>1)</sup> Kurz vor dem Ausbruch des Jülich'schen Krieges hatte die kursürstliche Regierung selbst in der äußersten Noth eine bedenkliche Maßregel getroffen: die Emission von über einer Million Ath. in Scheidemünze von gesetzwidrig geringem Behalt. Riedel der brandenb. preuß. Staatshaushalt in den beiden letzten Jahrstunderten. S. 21 f. Mylius Corp. Const. March. IV. 1230. VI. 424.

märkische Ebelmann seine früheren Jahre verlebt. Es verlautet nicht, daß er Gelegenheit gehabt hätte, sich als Soldat hervorzuthun. Sein höheres Glück datirt von dem Regierungsantritt des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Hier hatte er sich unstreitige Verdienste erworben. Als geschworener persönlicher Feind Schwartzenberg's, des allmächtigen Ministers der vorigen Regierung, hatte er sich schon dem jungen Kurprinzen empfohlen, dem er von seinen Cüstriner Kinderjahren her bekannt war. In der gefahrvollen Krisis des Regierungswechsels hatte er sich dann durch sein entschlossenes Auftreten wesentlich nütz= lich gemacht. Von da an war er dem Kurfürsten persönlich nahe getreten und nahm als Oberkammerherr die erfte Stelle in seiner Umgebung ein; das Commando aller märkischen Festungen ward ihm übertragen; eine Anzahl einträglicher Pfründen in den säculari= sirten Landen und von den Gütern des Johanniterordens in der Mark wuchs ihm allmälig zu. Da der Kurfürst ihn beständig in seiner Nähe hielt, konnte es nicht fehlen, daß sein Einfluß auf die Geschäfte ein bedeutender wurde; das meiste gelangte durch seine Hand an den Kurfürsten; er hatte, ohne den Namen, die Stellung und die Macht eines in dem vollen Vertrauen seines Herren stehenden Cabinetsministers. Dennoch ist der Name dieses Mannes von sehr üblem Klang in der Geschichte dieser Zeit. Wir zweifeln nicht, im Ganzen mit Recht; im Einzelnen ist das Urtheil über ihn vielleicht doch zu sehr durch die gehässigen Anklagen eines offenbar von dem erbittertsten persönlichen Haß eingegebenen Pamphlets bestimmt worden, welches Cosmar bekannt gemacht hat 1).

Wir werden uns einen Mann, der bis in sein sechsundvierzigstes Jahr in dem Soldatenleben des dreißigjährigen Arieges gestanden, nicht eben als eine moralisch sehr reinlich gehaltene Persönlichkeit vorzustellen haben; gewiß ist vieles von den Anklagen gerechtsertigt, die früher und später gegen seine Unbescholtenheit erhoben worden waren. Aber wo wäre es damals anders gewesen? Besonders in den höheren militärischen Aemtern, die dazu viel Gelegenheit boten, war die Plusmacherei fast überall im Schwange. Viele Vermögen

<sup>1)</sup> Cosmar Schwartenberg Beilage Num. IX.

sind auf diese Weise gegründet worden. Die ganze moralische Laxheit und Unzuverlässigkeit jener Zeit, verbunden mit einem guten Theil soldatischer Rohheit und Lüderlichkeit werden wir Burgsdorf un= bedenklich zuschreiben dürfen; doch fehlte es ihm nicht an Kenntnissen und Geschicklichkeit. Es liegen jetzt in den neuerdings herausgege= benen Materialien zur Geschichte bes großen Kurfürsten zahlreiche Actenstücke seiner Hand vor; wir übersehen seinen brieflichen Verkehr mit dem Kurfürsten bei verschiedenen diplomatischen Sendungen, zu denen er benutt wurde; und in dieser Thätigkeit zeigt er sich durch= aus kundig und geschickt. Seine Persönlichkeit tritt aus diesen Brief= schaften in kein übles Licht; neben scharfer sachlicher Behandlung der Geschäfte spricht sich oft ein derber, glücklicher Humor und eine gute Beobachtung der Menschen in ihnen aus. Man mag nicht recht an die Insinuationen jenes Pamphlets von seinem eigenen ver= lotterten Leben (wenigstens in dieser Zeit) glauben, wenn man ihn seine Eindrücke vom Dresbener Hofe schilbern hört '). schreibt er in einem Privatbrief an Ewald von Kleist über ein Duell, das in Folge eines Streites im Rausche zwischen zwei jungen Leuten vorgekommen und wobei ein Lieutenant von Glasenapp seinen Gegner gefährlich verwundet hatte: "wann er wieder genesen und sie beibe vor mir kommen, soll es an guten Filzen nicht ermangeln; die Bursche meinet, wann es säuft und sich nicht dabei schlägt, so wären es keine Cavallier nicht 2)." Hören wir endlich eine Schilde= rung, die einer seiner Collegen, der weder sein Gegner noch seine Creatur war, bei ganz unverfänglicher Gelegenheit von ihm macht: "er ist ein ehrlicher Mann, der seinem Herrn getreulich dient; er hat zwar nicht viel studirt, aber die lateinische und französische Sprache versteht er; hat auch einen guten natürlichen Verstand; ist zwar re= formirt, aber um der Religion willen wird er sich nicht brennen lassen; er ist ein guter Hofmann und kann seine Sachen wol ver= richten, wann er verschickt wird ")." Ohne gerade eine persönliche

<sup>1)</sup> Urk. und Actenst. z. Gesch. bes Kurf. Fried. Wilh. IV. 776. 787.

<sup>2)</sup> Ebendas. IV. 825.

<sup>\*)</sup> Der brandenburgische Gesandte in Osnabrück v. Löben in einem Gespräch mit dem schwedischen Gesandten Drenstjerna (Baltische Studien 5. 2. S. 58).

Vorliebe für den Mann zu besitzen, möchten wir doch auch Instanzen dieser Art gegenüber dem Zerrbild jenes Pamphletisten geltend machen, wodurch doch einigermaßen verständlicher wird, wie Burgsdorf seine einflußreiche Stellung in der nächsten Umgebung des Kurfürsten so lange zu behaupten vermochte.

Zu leugnen bleibt doch nicht, daß die allgemeine Lage des Staats die oben geschilderte war, und Burgsdorf — man ermißt hiernach den Umfang des ihm anvertrauten Geschäftskreises — ward in erster Reihe dafür verantwortlich gemacht '). Noch während der letzten kriegerischen Verwickelungen war er, ohne besonders hervorzutreten, in seiner bisherigen dienstlichen Stellung thätig gewesen; auf zahlereichen Actenstücken dieser Monate begegnet uns der amtliche Versmerk von seiner kaum zu entziffernden Hand. Unmittelbar nach dem Frieden aber brach der Sturm gegen ihn los.

Wir müssen dahingestellt sein lassen, wie weit vielleicht eine nach dem Scheitern der jüngsten Pläne nicht unbegreisliche Verstimmung die Katastrophe Burgsdorfs hat herbeisühren helsen. Zu allem ans deren, was gegen ihn wirkte, kam auch die seindselige Stellung, die er gegen die oranischen Elemente am Hose und besonders gegen die Kurfürstin selbst einnahm. Von dieser Seite ward, sobald einmal sein Ansehen erschüttert war, alles aufgeboten, um ihn bei dieser Gelegenheit völlig zu beseitigen. Ein Gutachten Waldeck's, kurz nach seinem Eintritt in den Dienst des Kurfürsten über diese Angelegenheit abgegeben '), hebt namentlich diese Seite hervor; neben allen übrigen Verschuldungen sei auch sein Verhalten zu der Kurfürstin unerträgslich; er berichtet, als aus dem Munde der Fürstin selbst, die absscheulichsten Rohheiten, die Burgsborf in Betress ihrer zu sagen sich

<sup>1)</sup> Denn für die Behauptung König's histor. Schilberung von Berlin II. 65., wonach die Ungnade Burgsborf's durch seine interessirte Parteilickkeit für die märkischen Stände in Sachen der Bewilligungen für den Unterhalt der Truppen herbeigeführt worden sei, findet sich in den Acten nirgends ein Anhalt.

<sup>2)</sup> Im Archiv zu Arolsen; unbatirt. Man müsse, sagt er u. a., einen Mann vom Hofe entfernen, "der E. Churf. Doll. Gemablin zu beschimpfen, zu betrüben und alles, was er gekönnet, selbiger zuwider zu thun sich bestissen; ja, wie die Chursürstin selbst sagt, gesagt: so lange er am Hof etwas zu sagen, sollte sie keine " bekommen."

erlaubt habe: nicht bloß die Entfernung vom Hofe sei über ihn zu verhängen, sondern die Entlassung aus allen seinen Aemtern.

Und diese erfolgte in der That. Im Januar 1652 wurde Blumenthal nach Berlin geschickt, um ihm dieselbe zu verkündigen '). Weitere Maßregeln gegen ihn wurden nicht ergriffen; aber schon diese schlug den bereits erkrankten völlig zu Boden. Einige Wochen später ist er gestorben. Das Obercommando über die märkischen Festungen, das Burgsdorf gesührt, ging in der Folge auf Walded über; ebenso wurden die durch den Tod jenes erledigten Pfründen ihm verliehen, die Domprobstei von Halderstadt und die Ordensscomthurei Lagow, deren jährliche Einkünste man auf vier die seichstausend Thaler schätzte. So das Walded auch in dieser Beziehung der Erbe Burgsdorf's wurde, sowie er sich anschießte, der Erbe seiner politischen Stellung zu werden.

Mit der Beseitigung dieses Ministers war der leichtere Theil der Aufgabe vollbracht; unendlich schwieriger war die eigentlich aufsauende Arbeit, die nun in Angriff genommen werden mußte.

Es liegt ein Auffatz Waldeck's vor 2), worin er die Hauptmißstände zusammenstellt, welche zunächst Abhilse erforderten. Borerst der völlig ordnungslose Geschäftsgang, der in den einzelnen Regierungscollegien herrscht. Nirgends eine seste Leitung, eine regelrechte und zweckmäßige Theilung der Geschäfte; in vielen Fällen nicht einmal eine geordnete Protokollsührung, so daß es nicht selten vorkommt, daß die schließliche Expedition der Geschäfte den darüber gepslogenen Verhandlungen widerspricht. Ganz besonders aber in

<sup>1)</sup> Tornow an Walbeck dat. Berlin 20. Jan. 1652: "Er gebarete sich über diese Ordre sehr übel, weinete und klauete sich stark in die Haare und bat, wir wollten unterth. vor ihn intercediren, daß S. Churf. Doll. ihm den Unterhalt geben und nicht gar untergehen lassen wollten, damit er seine Schulden bezahlen könnte . . . Es war schon 14 Tage vorhero diese Abdankung alhier lautdar, und wurden es die Einwohner gestern um so viel schleuniger inne. Jedermann freuete sich, und sonderlich da auskam, daß der Herr Kammerpräsident auch erlassen worden. Ich höre auch von jedwederm das Judicium sällen, daß S. Churf. Doll. hätten müssen gänzlich ruiniret werden, wann Sie es nicht also angesangen hätten." (Arols. Arch.)

<sup>2)</sup> Rauchbar, S. 32 ff.

den Finanzen, "in Kammer = Staat und Menage," wie der Ausbruck lautet, die heilloseste Anarchie. Es fehlt hier seit langer Zeit an jeber Controle; niemand weiß über Einnahmen und Ausgaben sichere Auskunft zu geben; nirgends hat man Maßregeln ergriffen, um ein sthftematisches Wachsthum der Einnahmen herbeizuführen. Und daher nun der empfindlichste Geldmangel bei jeder Gelegenheit; das Nothwendigste muß oft deshalb unterbleiben. Walded weist schon hier darauf hin, was er später immer und immer wieder betonte, daß unter dieser steten finanziellen Bedrängniß namentlich auch die auswärtige Politik des Staates zu leiden habe; für diese braucht man bereite Geldmittel; Gesandtschaften, Unterhaltung von Residenten und Correspondenten an möglichst vielen Punkten, all bas kostet große Summen; aber ber Schabe ift unwiederbringlich, wenn man hierin sparen will, oder wenn das hier Nöthige aus wirklichem augen= blicklichen Mangel unterbleibt. Es sind für diese Zwecke bestimmte Fonds anzuweisen, die nicht anderweit verwandt werden dürfen. Nicht minder herrscht in dem "Hof=Staat" die unerträglichste Ber= wahrlosung. Große Summen kommen für denselben in Rechnung, aber es wird nicht das Entsprechende dafür geleistet. Die Kaufleute klagen, daß es unmöglich sei, Zahlung für das Gelieferte zu erhalten; höchstens wer einen guten Freund am Hofe hat, kann zu seinem Gelbe kommen. Und ebenso übel ist es mit den Gehalten der Beamten bestellt. "In summa, die Sachen sind an diesem Hof allenthalben also beschaffen, daß, um Abwendung äußersten Ruin's und Untergangs, ein gutes redressement zum höchsten vonnöthen."

Waldeck fügt diesen Erörterungen eine Reihe von Gesichtspunkten bei, nach denen eine allseitige Reform vorzunehmen sei. Es sind im wesentlichen die nämlichen, welche in einer Reihe von organischen Bestimmungen in's Einzelne ausgearbeitet als Grundlage der nun versuchten Neuordnung vorliegen.

Noch vor Schluß des Jahres trat eine Anzahl durchgreifender Maßregeln in's Leben (December 1651). Zunächst eine neue Gesschäftsordnung für die Arbeiten des geheimen Rathes '). Ihre Tens

Cosmar und Klaproth ber geh. Staatsrath S. 199 ff.

benz ist die einer ziemlich straffen Centralisation nach dem Cabinet des Fürsten hin. Die Summe der Regierungsgeschäfte wird in neunzehn Departements getheilt, welche die gesammte Administration, mit Einschluß der militärischen, und zugleich auch die regulären answärtigen Verhältnisse umfassen. Diese Departements werden an die einzelnen geheimen Räthe vertheilt. Der Kurfürst selbst aber behält sich die erste Kenntnisnahme von allem vor; aus dem Cadinet ershalten die einzelnen Departementschess die zu ihrem Ressort gehörigen Acten zugewiesen, und auf ihren Vortrag entweder oder nach gemeinssamer Durchberathung und Abstimmung im ganzen Geheimrathsscollegium ersolgt wiederum die endgiltige Entscheidung über jedes Einzelne direct durch die persönliche Entschließung des Kurfürsten.

Walbeck hatte auf diesen Punkt das Hamptgewicht gelegt. In einer besonderen Eingabe suchte er dem Kurfürsten eindringlich zu machen, daß er "vorerst dadurch einen gewaltigen Nuten würde empfinden, wann Dieselbe gnädigst beliebten, jedesmal des vorigen Abends ein Memoriale aller zu expedirenden Geschäfte sich geben zu lassen, daraus dann des solgenden Morgens, was etwan des Tages über im Consilio und sonsten wegen Gesandtschaften vorkommen würde, beneben den secreten Correspondenzen ganz allein zu überlegen 1)."

Man sieht, was Walbeck wollte. Der Schwerpunkt aller Entsscheidungen wird in das Cabinet, in die letzten persönlichen Entsschließungen des Aurfürsten gelegt. Wie wäre es anders denkbar, auch bei einem Fürsten von der enormsten Umsicht und Geschäftsskentniß, von der unermüdlichsten Thätigkeit, als daß bei einem solchen Berfahren doch ein großer Theil der eigentlichen Entscheidungsgewalt demjenigen zusiel, der der Person und dem Cabinet des Fürsten am nächsten stand? Und diese letzten Cabinetsentschließungen sollten tägslich erfolgen nach geschehener Kenntnißnahme von den einlausenden gesandtschaftlichen Berichten und vornehmlich von den geheimen Corstespondenzen — das Departement der geheimen Correspondenzen aber war dassenige, welches Waldeck in der neuen Geschäftsvertheilung speciell zugewiesen war.

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 35.

Offenbar, Waldeck hatte nicht an der Beseitigung Burgsborss mitgearbeitet, um sich selbst eine Stellung an diesem Hose zu gründen, die ihm einen wesentlich geringeren Einsluß gewährt hätte, als jener besessen hatte. Er geht direct auf das los, was Sommelsdyck in einem Briese an ihn in dieser Zeit "la principale direction en votre cour" nennt '). Und er sucht dies zu erreichen, indem er den Kurfürsten unmittelbarer, als es disher der Fall gewesen, in den lausenden Geschäftsgang hineinzutreten veranlaßt und zugleich sich selber eine solche Stelle in demselben vorbehält, daß er nothewendig das Organ dieser intensiveren persönlichen Theilnahme des Fürsten an den Arbeiten der Staatsverwaltung werden muß.

Eine Einrichtung, darf man sagen, durch welche Waldeck, wenn es ihm gelang dieselbe durchzuführen, die wirkliche Förderung der allgemeinen Interessen mit denen seiner persönlichen Stellung in glücklicher Weise verbinden konnte.

In der That war es nun ein sehr beträchtlicher und höchst wesentlicher Theil der lausenden Geschäfte, den Waldeck sich als sein specielles Arbeitsgediet bei der jetzigen neuen Geschäftsvertheilung zuweisen ließ: Neben dem erwähnten Fach der geheimen Correspondenz, in welches natürlich von allen Seiten her alles hereingezogen werden konnte, was man bei gegebener Veranlassung dem gewöhnlichen Geschäftsgang entziehen wollte, übernahm er von den regulären diplomatischen Verdindungen mit dem Auslande die wichtigste, die mit Frankreich, und daneden die mit Dänemark. Die gesammte Militärverwaltung, soweit der Aurfürst das Einzelne nicht seiner Cabinetsentschließung vordehalten oder das Geheimrathscollegium bei der Berathung darüber betheiligen würde, ward der Leitung Waldeck's untergeben; die beiden geheimen Räthe von Putlitz und von Kleist wurden ihm als Helser beigesellt. Vor allem aber tratzer an die Spitze der neuen Centralverwaltung der Finanzen, die man zu begründen unternahm.

Gleichzeitig mit der Neuordnung des geheimen Rathes wurde nämlich eine besondere Abtheilung desselben als das Collegium der "geheimen Staats= und Kammerräthe" installirt. Das gesammte

<sup>&#</sup>x27;) Sommelsbyck an Walbeck dat. Haag 1. Januar 1652. (Arolf. Arch.)

"Dekonomiewesen," wie man die Finanzverwaltung bezeichnet, ward ihrer Obhut anvertraut. An ihrer Spize stand Walbeck; "le chef de notre collège," nennen ihn die andern gelegentlich. Als zweiter tritt Otto von Schwerin hinzu; keineswegs über alle principiellen Punkte mit Waldeck einig, aber in der Hauptsache schließt er sich ihm jett zu gemeinsamer Wirksamkeit an. Die namhafteste Capacität in finanziellen Dingen, Joachim Friedrich von Blumenthal, konnte hier= bei natürlich nicht entbehrt werden; für jetzt indeß suchte Waldeck ihn so lange als möglich vom Hofe entfernt zu halten; man wies ihm die wichtige Aufgabe zu, die nöthigen Umgestaltungen in Berlin in's Werk zu setzen; aber in einem lebhaften brieflichen Berkehr ver= ständigte man sich von Cleve her mit ihm über das Einzelne. Endlich ward diesen als vierter der geheime Rath Johann Tornow beige= geben; ein Märker, in der Gerichts= und Verwaltungscarriere in Berlin emporgekommen; ein wenig von märkisch nativistischen Gesichts= punkten geleitet, wie es scheint; aber von den umfassendsten technischen Kenntnissen und Erfahrungen; ein rastloser vielseitiger Arbeiter.

Auf diesen vier Männern beruhte vornehmlich das sinanzielle Reorganisationswerk, zu dem man sich jetzt anschickte: "wenn wir vier nur einmal ein halbes Jahr lang könnten beisammen sein, so sollte viel redressirt werden," schreibt Blumenthal einmal an Waldeck!), und dieser berichtet mit Freude an seinen Freund Sommelsdhock in Holland über das Interesse und die Einsicht, womit der Kurfürst auf die ihm vorgelegten Pläne einging.

Wie sehr ist es nun zu bedauern, daß die vorhandenen Matestialien doch nur ein sehr mangelhaftes Bild von der Thätigkeit zu entwersen gestatten, welche auf diesem Gebiete jetzt entsaltet wurde. Nur Fragmente liegen uns zu diesem Zwecke vor; sie lassen erkennen, daß ein großer Theil der Geschäfte auf dem Wege des brieslichen Berkehrs zwischen den vier Kammerräthen betrieben wurde, und zwar so, daß dieser Brieswechsel (wie nicht selten in dieser Zeit) eine unentschiedene Mitte hält zwischen rein privatem und officiellem Charakter. Das wenigste davon ward archivalisch ausbewahrt;

<sup>3)</sup> Blumenthal an Walbed dat. Berlin 7. April 1652. (Arolf. Arch.)

unter den Walded'schen Papieren zu Arolsen sindet sich manches bazu gehörige; weit mehr ist verloren gegangen. Gerade mit Acten dieser Art hat man dis in die neueste Zeit meist das unverantwortlichste Versahren beobachtet.

Wir versuchen, wenigstens die Hauptzüge der Thätigkeit des neuen Finanzcollegs, soweit unsere Hilfsmittel uns blicken lassen, erkenntlich zu machen ').

Auf das nächste; auf die Verwaltung des kurfürstlichen Hausund Hofftaates, richteten sich die Blicke zuerst. Sie hing aufs engste mit der der Domainen zusammen. Die disher meist gebräuchliche Selbstbewirthschaftung der landesherrlichen Domainen zeigte, indem man sie jetzt näher in's Auge faßte, große Uebelstände und einen überaus dürftigen Ertrag; ohne Unordnung und Unterschleif ging es dabei fast nirgends ab. Vermöge dieser Selbstverwaltung der Domainen beruhte auch der fürstliche Haus- und Hofftaat zum großen Theil auf Naturalwirthschaft; die Naturalerträge aus den kurfürstlichen Aemtern bildeten die Grundlage des Haushalts; die Mehrzahl der Beamten vom höchsten dis zum untersten Kang waren, neben magerem Gehalt.), auf Deputate und auf materielle Verpslegung am Hose angewiesen. Bei einem solchen Shstem war massenhafte Vergeudung sast unverweidlich; die Gelegenheit zur Veruntreuung lag zu nahe, um nicht benutzt zu werden.).

<sup>1)</sup> Einiges hierher gehörige s. in der "Geschichte von der verbesserten Einsrichtung der Domainen etc. bei Fischbach histor. Beiträge II. 1. 17sf.; König Berlin II. 255 ff.; von neueren Riedel der brandenburgischspreußische Staatsshaushalt in den beiden letzten Jahrhunderten S. 11ff. Dropsen Gesch. der preuß. Politik III. 2. 66ff. — Die im Text folgenden Einzelheiten stammen fast durchweg aus dem Waldeck'schen Brieswechsel mit Blumenthal und Tornow im Archiv zu Arolsen.

<sup>2)</sup> Der außerdem oft lange unbezahlt blieb. So schreibt Blumenthal in Betreff der Zustände in Berlin über die "dures plainctes, que tous les ministres y font; car le petit y reçoit autant que le grand, et tous deux rien." Blumensthal an Waldeck dat. Cleve 1. Aug. 1652.

<sup>3)</sup> Blumenthal an Walbed dat. Halberstabt 9. Jan. 1652: "il me souvient d'avoir ouy à Berlin, qu'un certain gentilhomme avoit acheté 8 maldres d'avoire, que nous nommons un Winspel, pour 7 pattacons (Ath.), lequel il avoit après presté à S. Alt. vers 17 pattacons; où l'on pouvoit dire: vous levez avoir tant d'avoire et pour celle tant d'argent."

Unter ben Papieren bes Archiv's zu Arolfen finden sich eine Reihe von Entwürfen von Walbeck's Hand sür eine Reugestaltung dieser Dinge; leiber sehr fragmentarisch, lassen sie doch die versönliche Betheiligung unseres Staatsmanns die in das kleinste Detail dieser Resormen deutlich erkennen. Es sinden sich unter anderem die in's Einzelnste specificirte Vorschriften für eine neu einzurichtende Verwaltung der kursürstlichen Küche. Ieder Artisel wird auf den möglichst knappen Etat gesetzt. Vor allem müssen die Speisungen und Naturalleistungen sür die Staats und Hosbeamten möglichst beschränkt und durch entsprechende Geldzahlungen ersetzt werden. Auch für die höchsten Besanten soll diese Maßregel durchgeführt werden. In dem Briefswechsel zwischen Blumenthal und Waldeck wird unter anderem die Frage erörtert, wie hiernach die Gehaltsverhältnisse der geheimen Räthe regulirt werden müssen; auch für die Ansprüche der vornehmsten unter ihnen glaubte man doch nicht über 1200 Rth. gehen zu sollen ').

Nächstem kam es darauf an, das Domainenwesen selbst auf einen besseren Fuß zu setzen. Die Selbstbewirthschaftung beschloß man nur für einen kleinen Theil der landesherrlichen Güter beiszubehalten und dieselben in größerem Maßstab als disher in eine angemessene Zeitpacht zu geben. Um dies zu können, bedurfte es aber erst einer umfassenden Revision der Behörden, denen die Verswaltung der Domainen bisher obgelegen d. Blumenthal und Tornow erhielten den Auftrag, dieselbe in den Marken vorzunehmen.

Da zeigte sich nun erst, wie tief die eingerissenen Mißbräuche lagen. Den bisherigen Präsidenten der Amtskammer, Bernd von Arnim, mußte man gleich von vorn herein seines Dienstes entlassen 3).

<sup>1)</sup> Blumenthal an Walbeck dat. Halberstadt 9. Jan. 1652. "Quant au deuxième, combien que son Altesse doit donner gage à un conseiller d'estat noble, qui doit suivre la cour avec six chevaux et autant de valets, je suis d'avis, que moins 1200 pattacons il lui sera impossible, si ce n'est qu'il aye des biens pour s'en aider." Der Gehalt Walbeck's indes wurde auf 4000 Rth. festgestellt, wie ans dem reformirten Etat vom Januar 1652 bei König Berlin II. 287 sich ergibt.

<sup>2)</sup> Ein Ansatz bazu, ber ohne Erfolg blieb, war schon im Jahr 1650 gemacht worben. S. Fischbach a. a. D. S. 17.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig mit Burgsborf im Januar 1652. Indeß ist die Stellung bieses Bernd v. Arnim nicht ganz kar; nach andern Nachrichten hätte auch er sich

"Ich muß bekennen, schreibt Blumenthal an Walteck, daß ich wol mein Lebetage nichts schlechter gefasset gefunden als die Expedition bei diesem Collegio (der Amtskammer in Berlin); auch glaube ich nicht, daß bei zehn Evelleuten im ganzen Lande, ob sie wol meist arme Leute sind, sich eine solche Armuth und Mangel besinde, als jetiger Zeit in Ihrer Churs. Dahl. Kasse ist; alle Rechnungen liegen von vielen Jahren unabgelegt und unjustissicirt; die Aemter sind nicht gehörig visitirt worden; die Hospentei klagt über die Eingrisse der Kammer; diese hat wieder ihre Klage, daß das wenigste mit ihrem Borwissen verordnet werde u. s. w. "1)

Unter solchen Verhältnissen war es natürlich schwer und für das Interesse des Aurfürsten selbst unthunlich, sogleich zu Verpachstungen in großem Maßstab zu schreiten. Man mußte zuvörderst durch strenge und umfassende Enqueten in den einzelnen Aemtern und durch nachträgliche Prüfung und Ordnung der Rechnungen eine Uebersicht über die wirkliche Ertragsfähigkeit der Güter erlangen, bevor man sich auf langjährige Pachtverträge einlassen durste. Dies erforderte Zeit, und selbst für die Aemter, zu deren Verpachtung man schon jetzt schreiten konnte, war es nicht leicht, geeignete, zuverslässige Personen zu sinden, "Leute, die die Haushaltung verstehen, gesessen sind nud einen Vorschuß thun können," wie Tornow schreibt, bessen Locals und Personalkenntniß dieses Geschäft besonders zusiel.

Die Mehrzahl der Domainen aber fand sich durch lange Verswahrlosung in dem Grade heruntergekommen, daß es überhaupt nicht gerathen schien, sie aus der Hand zu geben, bevor man sie wenigstens

mit großen Resormplänen getragen, die aber auf Parzellirung und Erbpacht hinsansliesen. S. Hillmann Gesch. der Domainen-Benutzung in Deutschland S. 99. Fischbach histor. Beiträge I. 54. (wo unrichtig seine Entlassung in das Jahr 1653 gesetzt wird.) Aus den Acten des Berliner Archiv's über ihn ergibt sich nur, daß er das obige Amt seit 1643 verwaltete und gleichzeitig mit seiner Entsetzung von ihm zum Landvoigt der Usermark ernannt wurde (23. Jan. 1652); so daß hiernach schwerer gravirende Anklagen gegen ihn nicht vorgelegen zu haben scheinen. Kirchner Schloß Bophenburg und seine Besitzer S. 311, wo er einen Lebensabriß Bernd's von Arnim gibt, übergeht diese ganze Zeit seiner Amtslammerverwaltung mit Stillschweigen.

<sup>1)</sup> Blumenthal an Walbed dat. Berlin 17. April 1652. (Arolf. Arch.)

einigermaßen wieder in die Höhe gebracht hätte; erst dann ließ sich ein erträglicher Pachtzins erwarten.

Auf einer Anzahl von Kammergütern hatte der Kurfürst seit Kurzem holländische und holsteinische Pächter angesetzt. Auch diese Maßregel zeigte vorerst, bei mangelnder Controle, noch sehr übele Erfolge. Die Holländer, klagt Blumenthal, "verwichsen all das Wildbret und thun wenig bei dem Ackerland." Die Holsteiner trieden es noch schlimmer: "diese haben 55 contribuirende Unterthanen empfangen und davon dis diese Stunde allschon 27 verloren; welches daher kommt, daß jene die ausgerodeten Aecker für die ihrigen beshalten und die bewachsenen Aecker den vorigen Unterthanen aufstringen; die jungen Ochsen, auch gar die Bullen (nämlich die ihnen als Wirthschaftsinventar übergeben waren) sollen sie schlachten, weil sie eher gar werden."

Ein einziges Mittel gibt es, schreibt Blumenthal, woburch uns geholfen werben kann: wenn es gelänge, bie Summe von 150,000 Ath. auf einmal baar in die Hand zu bekommen; damit, meint er, würde sich der Sache vollkommen aufhelfen lassen; man nimmt bavon 50,000 Rth. zur Unterhaltung bes Hofftaats für dieses Jahr, die andern 100,000 muß man in die Domainen stecken und dieselben einmal ein Jahr lang gleichsam ausruhen lassen. "Außer einer solchen Hilfe, sage ich, werden wir in stetigem Flicken, Aufmachen und Zustopfen verbleiben müssen. Ich sehe wol, wie es mir selbst gehet: wo ich nicht was hineinstecke, so kriege ich wenig wieder." Er liebt es, die Erfahrungen seiner Privatökonomie auf die ber Domanialverwaltung anzuwenden: "wenn ein Ebelmann recht in Flor sein und bleiben will, so muß er ein Jahr ber Intraden auf bem Boben, ein Jahr im Felbe und ein Jahr im Beutel haben; wann er das hat und hütet sich vor Unordnung, so kann er wol glücklich verbleiben "1).

Außerbem kam es darauf an, die zahlreichen seit längerer ober kürzerer Zeit verpfändeten Domainen wieder einzulösen. Für gerings fügige Summen zum Theil waren bei verschiedenen Gelegenheiten

<sup>9)</sup> Blumenthal an Walbed dat. Berlin 7. April 1652. (Arolf. Arch.) Erdmannsborffer, Graf v. Walded.

werthvolle und einträgliche Güter an einzelne Ebelleute ober an ständische Corporationen als Pfand dahingegeben worden. Für eine Anleihe z. B. von 210,000 Ath., die Kurfürst Johann Sigismund bei der altmärtischen Kitterschaft aufgenommen hatte, war ein großer Complex von Domainen in der Altmark dieser Körperschaft verschrieben worden und befand sich seitdem in deren Besitz. In allen Landesstheilen wiederholte sich ähnliches. Die Gläubiger befanden sich durchsgängig sehr gut dabei, hatten in vielen Fällen nicht nur Zins und Zinseszins, sondern wol gar das Capital selbst dabei herausgeschlagen und wünschten nichts weniger, als daß der Landesherr in die Lage käme, die Pfandstücke wieder einzulösen.

Es gab kein anderes Mittel, aus allen diesen Schwierigkeiten herauszukommen, als die Hilfe der Landskände anzurusen. In den ersten Monaten des Jahres 1652 sinden wir die Landtage in den meisten Provinzen versammelt. Im Januar verhandelte Blumenthal mit den Ständen des Fürstenthums Halberstadt, dessen Statthalter er war; es gelang wenigstens eine mäßige Summe von ihnen zu erhalten. In Cleve verhandelte Waldeck mit den Ständen; nach Preußen wurden Commissare zu dem gleichen Behuf geschickt.

Borzüglich aber kam es auf die Stände in den Marken an, die gegen Ende März in Berlin zusammentraten. Blumenthal und Tornow führten die Unterhandlung. Zwei Forderungen waren es besonders, die sie sich bemühen sollten durchzuseten: der Kurfürst wünschte, daß die Ritterschaft ihm die oben erwähnten seit der Zeit Johann Sigismunds verpfändeten Aemter in der Altmark ohne Entzelt wieder zurückstellte; ein Geschäft, welches mit der größten Discretion behandelt werden mußte; die beiden Commissare brachten es zunächst nicht öffentlich vor; unter der Hand suchten sie einzelne aus der Ritterschaft dafür zu gewinnen; sie hatten eine Anzahl höslicher kurfürstlicher Handschreiben zur Verfügung, die sie denen überreichten, von deren Hilse etwas zu hoffen war. Mitte April war man bereits so weit, daß Blumenthal die besten Aussichten eröffnete.

Und ebenso nahm die andere Verhandlung guten Fortgang. Der Kurfürst forderte von den gesammten Ständen die Summe von 600,000 Ath., auf sechs Jahre vertheilt, "zu Einlösung der Aemter,

Unterhaltung der Soldatesca und Redressirung 3. Churf. Doll. Etat's. "Die Unterhandlung ließ sich gut an; am 14. April berichtet Blumensthal, daß die Stände nach langem Zögern und Bieten endlich mit ihrem äußersten Gebot herausgekommen sind: 500,000 Kth. in sechs Jahren. Hatte man diese Bewilligung, so konnte man mit der ersten Jahresrate und vermöge des Credits auf die anderen in der That jetzt die gewünschten Reformen in's Werk sehen.

## Das Scheitern der Reformen.

Aber bei all dem stand ein großes Hinderniß im Wege. Manscherlei Forderungen pflegten von Alters her bei solchen Gelegenheiten die Landtage den Geldansprüchen des Landesherrn entgegenzustellen, und auch jetzt versehlten die Stände nicht, nach herkömmlicher Weise mit der vollen Rüstung ihrer "Gravamina" zu Felde zu ziehen. Aber eine dieser Beschwerden ward vor allen betont; in ganzer Schärfe stellte sich hier nun wieder einmal die Wilitärfrage in den Vordergrund.

Der Aurfürst hielt vie für ven Jülich'schen Arieg geworbenen Truppen zum größten Theil beisammen; noch war ver Gränzvergleich mit Schweden nicht geschlossen, und eben jett erhoben die schwedischen Commissare neue Weiterungen, welche ihre Gewaltsamkeit in's hellste Licht treten und von ihren ferneren Absichten das schlimmste befürchten ließen. Der Aurfürst war entschlossen, Angesichts dieser Verhältnisse nicht zu entwaffnen. Es hieß dem Uebermuth der Schweden nur neue Rahrung geben, wenn man in demselben Augenblicke sich selber wehrslos machte, wo sie in der heraussordernosten Art gegen Brandenburg versuhren. Aber gerade hier traf man auf den geschlossenen Widersstand der Landtage. In allen Provinzen wiederholte sich das gleiche — für jede Bewilligung die eine unumgängliche Bedingung: Reduction der Truppen, Beschräntung derselben auf die für die Festungen ersforderliche Anzahl, Abschaffung der für ihren Unterhalt dem Lande bisher auserlegten Lasten.

Besonders in der Mark trat den Commissaren des Kurfürsten in diesem Punkte die entschlossenste Opposition entgegen. Hier waren trot aller Beschwerden die verschiedenen Erhebungen zu militärischen Zweden noch im Schwange, die im Laufe des Kriegs allmälig einsgeführt und fast zu seststehenden geworden waren, die "Contribution," die "doppelte Metze" u. s. w. Ihre Abschaffung und die Reduction der Truppen forderten die Stände als unerläßliche Bedingung; sobald diese zugesichert, sollte die Bewilligung von 500,000 Kth. erfolgen; sie würden dieselben mit Freuden geben, erklärten sie, wenn sie nicht mit ansehen müßten, "daß dieses Geld solche Leute nähmen, die Sr. Churs. Ochl. dei itzigem Zustand den geringsten Dienst nicht leisten können." ); mit der größten Mühe brachte es Blumenthal so weit, daß man noch für ein Jahr die "doppelte Metze" ertragen wollte, aber dies sei das äußerste.

Wie oft schon hatte dieser Zusammenhang zwischen Militär= und Steuerverfassung zu Conflicten geführt, und wie oft sollte es in der Folge noch geschehen.). Jetzt scheiterte hieran vornehmlich für diesmal das ganze Reformwerk, und selbst die vier Männer, auf benen dasselbe neben dem Kurfürsten fast ausschließlich beruhte (nirgends fänden sie Hilfe und Theilnahme bafür, ist die Klage in allen ihren Briefen) gingen in ihren Ansichten feindlich aus einander. Denn mit Entschiedenheit stellte sich namentlich Tornow auf den Standpunkt ber märkischen Stände: ringsum werde entwaffnet, Kur= fachsen habe all seine Feldtruppen entlassen, die Schweden lösten ein Regiment nach dem andern auf, überall würden die alten Con= tributionen aus der Kriegszeit herabgesetzt ober gar aufgehoben, nur in Brandenburg sollte der alte Zustand bleiben, es streite wider die Billigkeit ebenso wie gegen das Landesrecht, daß hier an die Stände neue große Anforderungen gemacht würden, ohne ihnen die bisherigen Lasten, wie man so oft versprochen, zu erleichtern; "S. Churf. Ochl. können, vermöge der Reversalen und Landesrecesse, also schlechterdings

<sup>1)</sup> Tornow an Walbeck dat. Berlin 21. April 1652. (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> In der für manche Theile noch immer unentbehrlichen "Historischen Entwickelung der teutschen Steuerverfassungen" von R. H. Lang (1793) werden die Epochen der deutschen Steuerverfassung nach den Spochen der deutschen Heeresverfassung eingetheilt und benannt: 1. Spoche: Heerbannsmiliz; 2: Lehenmiliz; A: Söldnermiliz; 4: Besoldeter Reichssoldat; 5: Reichsexecutionsmiliz ober berissoldat. — Eine Sonderlichkeit, die aber doch ihren guten-Sinn hat.

nicht befehlen, "schreibt Tornow an Walbeck; er trägt Bebenken, auf biesem Fuß mit den Ständen weiter zu verhandeln !).

Begreiflicher Weise konnte in diesem Punkte Waldeck nicht der Meinung seiner Collegen beitreten, und er begegnete sich völlig mit den eigenen Ansichten des Kurfürsten, als er diesem die Unthunlichkeit einer Entwassnung unter den jetzigen Verhältnissen vortrug. Was war zu thun? Nach einiger Zeit brach der Kurfürst die Verhandlungen ab, der Landtag wurde suspendirt (Juni 1652), nur einige Bewillisgungen secundärer Art trug man davon.

So scheiterten an der Militärfrage vornehmlich alle die Verbesserungspläne, die man mit so großem Eifer in die Hand genommen hatte. Doch nicht an ihr allein. Aus der Geschichte der Reform= projecte in Bezug auf die Domainenverwaltung, welche unter ber Regierung Friedrichs III. auftraten, ist bekannt, welchen Widerstand damals das Beamtenthum der einzelnen Provinzen jenen auf die Durchführung des Erbpachtspstem's gerichteten Maßregeln des Chri= stian Friedrich von Luben entgegensetzte; nur mit dem äußersten Widerstreben ließen die verschiedenen Amtskammern sich die bisher geführte Verwaltung aus ber Hand winden 2). Das Verhältniß war jett ein ganz ähnliches gegenüber den hervortretenden Bestrebungen, an die Stelle der Amtsverwaltung und Selbstbewirthschaftung das Shstem der Zeitpacht in ausgedehntem Maßstabe treten zu lassen. Motive verschiedener Art werden zusammengewirkt haben; neben theoretischen Bebenken gewiß auch das eigennützige Interesse vieler Berwaltungsbeamten, die bei ber alten Weise ihren Vortheil besser fanden und mit Recht beforgen mußten, bei einer eindringlichen Untersuchung nicht allzu gut zu bestehen.

Diesen Widerstand in den zur Mitwirkung berufenen und unsentbehrlichen Beamtenkreisen beklagt Waldeck vorzüglich; zum Theil richtete sich derselbe gegen ihn persönlich und nahm die Gestalt von Berdächtigungen und Feindseligkeiten gegen ihn an. "Anfangs, so erzählt er in dem öfter benutzten Aufsatz, der mit diesen Betrachtungen

<sup>1)</sup> Tornow an Walbeck dat. Berlin . . . Juni 1652. (Arolf. Arch.)

<sup>&</sup>quot;) Die ausführlichsten bocumentirten Nachrichten hierüber in Fischbach's bifter. Beiträgen IL 1. 26 ff. Bergl. v. Rante, Neun Bücher preuß. Gesch. I. 127 ff.

schließt, zeigte ber Kurfürst sehr viel Interesse für die neuen Plane; bald aber kamen Leute, die aus Neid oder aus Furcht vor Verbrechen, die an den Tag kommen könnten, ihm tausend Dinge in den Kopf setzen und ihn gegen alles, was geschehen war, einzunehmen wußten; sprach ich für Unschuldige und gegen die Schuldigen, so wußte man diesem allzugütigen Herrn Gerechtigkeit als Leidenschaftlichkeit, die handgreislichste Parteilichkeit als billige Rücksicht auf den Adel hinzustellen ("partialite visible et palpable ... pour equitable respect pour la noblesse"); meine Bemühungen für einen Ausgleich mit den Clevischen Ständen hießen Ehrgeiz und eigenes Interesse; die sparsame Neuordnung des Hosstaates wurde als eine Verletzung des Anstandes für einen kurfürstlichen Hos bezeichnet."

Noch in den Aufzeichnungen Rauchbar's klagt Waldeck lebhaft über die Menge der gegen ihn ausgestreuten Verdächtigungen und wie man shstematisch barnach getrachtet habe, ihn lahm zu legen und ihm den Dienst des Kurfürsten zu verleiden '). Selbst sein perfonliches Verhältniß zu der Kurfürstin habe man zu untergraben gesucht; "einige aus dem Frauenzimmer, ja gar die am besten gelittenen Rammerbedienten," seien in das Interesse gezogen worden; sogar die Geistlichen und allerlei "Ursachen der Religion," habe man gegen ihn in's Feld geführt, und wenn der lebenslustige junge Graf neben seinen ernsteren Beschäftigungen es sich auch angelegen sein ließ, "Ritterspiele, Tänze und Komödien, welche bei vielen Höfen mit Ehr und großem Nugen, wann nur in terminis damit geblieben wird, eingeführt worden," am Hofe zu arrangiren, so fehlte es nicht an frommen Herren, die dies anstößig fanden und "unter dem Prätert ber Gewissensberletzung" ben Kurfürsten und die Kurfürstin gegen bas Treiben Walbecks einzunehmen suchten.

Ganz wirkungslos blieben natürlich Wühlereien dieser Art nicht, und um so weniger, als auch von den Ersten des Hoses manche noch immer Waldeck als einen Eindringling haßten und mit Eisersucht auf seine Stellung blickten. Auf und nieder schwankt die Woge der Hose gunst; man muß immer zur Hand sein, will man nicht überholt werden.

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 36ff.



Als im Sommer 1653 Walveck wegen Krankheit und gebeugt burch ben Verlust seines einzigen Sohnes sich für einige Wochen nach Wils bungen in's Bab zurückzog, warnte ihn von Holland her der treue Sommelsbyck ernstlich, die Erholungsreise nicht zu lang auszudehnen, "pour ne trop desaccoûtumer votre prince de votre entremise et ne lui laisser prendre trop d'habitude à celle de vos ennemis ou envieux"1). Tropdem geschah vieles, was geeignet war, seine Stellung zu untergraben. Er empfand es als einen gegen ihn gerichteten Schlag, als nach einiger Zeit ohne sein Vorwissen Blumen= thal zum Director bes geheimen Raths ernannt wurde, wenn gleich dieses Amt bei Blumenthals fast durchgängiger Abwesenheit von. Berlin thatsächlich nicht von großer Bedeutung wurde. Wichtiger war, daß die financiellen Maßregeln, auf die Waldeck von Anfang an besonderes Gewicht gelegt hatte, nicht nur zum größten Theil vereitelt, sondern auch die Leitung derselben und die Uebersicht über das ganze Finanzwesen ihm mehr und mehr aus der Hand gewunden wurde.

Die zu Anfang nothbürftig hergestellte Eintracht war balb zu Ende; man bemerkt, wie gerade die, mit denen er begonnen, sich um so mehr von Waldeck zurückziehen, je größer von Ende des Jahres 1653 an sein Einsluß in den Fragen der deutschen und auswärtigen Politik wurde (wovon im nächsten Abschnitt zu sprechen sein wird). Bon allen Seiten her tönen die Klagen, daß der Graf jetzt "von den publicis sein Werk allein machen wolle," "que toute sa visée ne tendait qu'à vouloir tout gouverner" 2c. Waldeck zog eine Anzahl von Männern von auswärts her an den Hof, die von ihm abzhingen und auf die er sich völlig verlassen durste; er hob andere empor, die bis jetzt zurückzesetzt waren — netürlich ein neuer Grund zur Mißzufriedenheit"). Von einem ernstlichen, energischen Zusammenzwirken auf dem Gebiete der inneren Resormen war da natürlich nicht lange die Rede. Besonders Schwerin arbeitete hier theils offen,

<sup>1)</sup> Sommelsbyck an Walbeck dat. à la Haye 19. Aug. 1653. (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> So gehörten zu den von Waldeck Protegirten Matthäus v. Wesenbeck (j. Urk. u. Actenst. IV. 348), Ulrich v. Dobrzenski, Meinders u. a.

theils unter der Hand Walded entgegen. Die nothwendige Folge war, daß von dem als erforderlich Erfannten so gut wie nichts geschah: die Resorm der Domainenverwaltung blieb in den ersten Anfängen stecken; die beschlossenen Ersparnisse wurden binnen kurzem wieder eingestellt; Walded rechnete Schwerin nach, daß auf seine Veranslassung allein in Cleve in drei Jahren 114,000 Ath. an Besoldungen und Pensionen ausgegeben worden waren, die man dei den Resorganisationsbeschlüssen im Jahr 1651 als überslüssig gestrichen hatte; und Schwerin hatte natürlich auch seinerseits ihm wieder andere Vorswürse ähnlicher Art zu machen ). Die Ordnungslosigkeit war und blieb in Permanenz.

Ein bemerkenswerther Plan Walbeck's tritt uns hier entgegen. Awei Jahrzehnte später hat, wie man weiß, die Einführung der Accise in den brandenburgischen Staaten zuerst den Finanzen des Kurfürsten den festen Boden einer sicheren, billigen und berechenbaren Steuer gegeben, in welcher namentlich ber Militäretat eine bauernbe Grundlage gewann. Dieses Auskunftsmittel hat Waldeck schon da= mals in's Auge gefaßt; es mag dies, wie anderes bei ihm, eine Re= miniscenz aus dem Musterlande der Acciseverwaltung, aus den Nieberlanden, sein. Und zwar war sein Vorschlag der folgende: Brandenburg beanspruchte von dem Reiche eine Gelbentschädigung für die Verluste, die es durch die lange Occupation von Hinterpommern Seitens ber Schweben nach geschlossenem Frieden erlitten hatte; ber Kaiser hatte die Forderung als billig anerkannt \*): statt ihrer, schlägt nun Waldeck vor, soll das Reich den Kaiser veranlassen, dem Kur= fürsten ein allgemeines Acciseprivilegium für seine gesammten Lande zu ertheilen, "durch welches Mittel S. Churf. Ochl. zu dem Ihrigen kämen, und durchreisende Fremde, vornehmlich aber die Reichen in bero eigenem Land müßten es geben." Er hofft, daß die Reichsstände sich nicht ungern zu einer solchen Abkunft bereit finden lassen würden, bei der sie ohne eigene Unkosten sich einer namhaften Forderung erledigen könnten.

<sup>1)</sup> Aus dem unten noch zu erwähnenden Protokoll des Streites zwischen Walbed und Schwerin vom Februar 1655.

<sup>2)</sup> S. Urt. und Actenst. IV. 839.

Zugleich ist es bezeichnend, in welcher Weise Walveck diese An= gelegenheit betrieb. Im Januar 1653 ließ er mit Zustimmung bes Kurfürsten die evangelischen Gesandten auf dem jetzt in Regensburg versammelten Reichstag über den Plan sondiren — aber nicht die bort anwesenden brandenburgischen Gesandten wurden damit betraut; vielmehr ward die Sache sorgfältig vor ihnen geheim gehalten, und statt ihrer beauftragte Walbeck seinen eigenen Specialgesandten, den schon erwähnten Kanzler Johann Vietor, mit den nöthigen Erkundi= gungen und Verhandlungen. Eine ansehnliche Belohnung ward ihm zugesagt, wenn er den Plan durchsetzen könnte, vor allem aber ihm zur Pflicht gemacht, die brandenburgischen Gesandten nicht vor der Zeit in benselben einzuweihen. Man erkennt beutlich die Ueberzeugung Waldeds, daß man von diesen eher Hemmung als Förderung des Planes zu gewärtigen habe — "weil dies eine Sache, so in diesen Landen großen Haß auf den laden möchte, so der Anfänger gewesen, auch diejenigen, so darin gesessen, barzu nicht gerne helsen möchten. "1) Auf solchen Umwegen mußte man eine Maßregel in's Werk zu sogen suchen, die der Fürst und der ihm am nächsten stehende Minister. für rathsam erachteten.

Weitere Folgen hatte der ganze Plan nicht; die Reichsstände erkannten keine Verpflichtung an, für eine Entschädigung Brandens burg's einzustehen, und somit war auch von dem dafür vorzuschlas genden Aequivalent nicht weiter die Rede.

An eine völlige Entlassung der Truppen durfte man bei der allgesmeinen politischen Lage dieser Jahre nicht denken; wie es auch kommen mochte, die Lande mußten sich fügen oder der Landesherr sich zu Opfern anderer Art verstehen. Im Clevischen steigerte sich der Widerstand bis zu verrätherischen Berbindungen; es mußte mit gewaltsamen Mitteln eingeschritten werden, um schlimmerem vorzusbeugen. Nur gegen neue beträchtliche Zugeständnisse erhielt der Kurfürst von den Ständen eine Unterstützung von 50,000 Ath. In

<sup>1)</sup> Balbeck an Bietor dat. Berlin 15. Jan. 1653 (Arolf. Arch.). Die einzige Quelle für bas gauze Project.

den Marken ward im Sommer 1653 der Landtag von neuem berufen; es war unmöglich, die hier in Aussicht gestellte Geldhilfe länger zu entbehren. Eine Einigung ward bewirkt, wonach die mär= kischen Stände 530,000 Ath., auf sechs Jahre vertheilt, bewilligten; auch die "voppelte Metze" gewährten sie noch für diese Zeit — aber man mußte dies theuer genug erkaufen. Die Stände hatten ihren Widerstand nicht aufgegeben, bevor ihnen für ihre Privilegien die umfassendste Bestätigung und die wesentlichsten Erweiterungen ver= brieft worden waren; der Landtagsabschied von 1653 enthält die eigent= liche Grundveste für die fortan geltende privatrechtliche Stellung des Abels in den Marken, die Bewilligung aller Hauptforderungen, um die seit dem sechzehnten Jahrhundert Landesherr und Abel gerungenhatten; in politischer Beziehung sind die Zugeständnisse des Kurfürsten nicht minder groß; nur daß durch den allgemeinen Entwickelungsgang ber folgenden Jahrzehnte diese so ziemlich unschädlich gemacht wurden "'). Außerdem gewährte dann der Artikel 180 des Reichsabschieds von 1654 — durch welchen die Unterthanen der einzelnen Reichsstände von Reichs wegen angehalten werden, den Landesherren "in Befatzund Erhaltung der nöthigen Festungen, Plätze und Garnisonen mit hülflichem Beitrag gehorsamlich an die Hand zu gehen" — eine rechtliche Handhabe, womit die widerstrebenden Stände wenigstens zu gewissen regelmäßigen Leistungen für ben Militäretat gezwungen werden konnten.

Aber mit all dem blieb man von einer wahren und dauerhaften Ordnung der Regierung und des Staatshaushaltes doch noch welt entfernt. Von jenen organisatorischen Versuchen des Jahres 1652 hat nichts auch nur die nächsten Jahre überdauert, die Finanzresormen so wenig wie die neue Regulirung des Geschäftsganges. Es war

<sup>1)</sup> S. ben Landtagsabschied vom 26. Juli 1653 bei Mylius Corp. Const.. March. VI. 426 ff., besonders im Vergleich mit dem Entwurf des vorjährigen vom 8. Juni 1652, ebendas. S. 419 ff.

<sup>2)</sup> Daß indeß doch die Anregung der Domainenverwaltungsresormen für die nächste Zeit einige Wirkung gehabt haben muß, zeigt der Etat der Hofrentei bei Riedel der brandenb. preuß. Staatshaushalt, Beilage No. III., zum Jahr 1653 unter dem Titel "Ambts=Reste," welcher die in diese Kasse sließenden Ueberschisse

der Versuch gewesen, ein Shstem zu gründen; nachdem er in der Hauptsache mißlungen, lebte man, mit einigen Berbesserungen, im Ganzen naturalistisch, und wie es Herkommen und Willkühr brachte, Auch dürfte man sich den großen Kurfürsten selbst nicht gerade als den Mann jener haushälterischen Emsigkeit, der müh= seligen Sorge für das Einzelne und jenes speciell auf "Deconomie und Menage" gerichteten Genie's denken, wie König Friedrich Wilhelm I. So sehr Interessen dieser Art von der Zeit seines niederländischen Jugendaufenthalts ab bis in sein höchstes Alter hin ihn beschäftigt haben, so lag sein persönliches Verhalten zu ihnen boch mehr auf dem Gebiete der großen allgemeinen Ansichten und Impulse, als auf dem der technischen Arbeit im Einzelnen. Jetzt verfagten die Kräfte ben Dienst, denen diese Arbeit hätte zufallen sollen; noch waren die Dinge nicht reif, um in dieser Richtung zum Abschluß gebracht werben zu können, und große andere Interessen brängten sich in den Vorbergrund — Interessen, an benen bas Sein ober Nichtsein bes Staates und seine Stellung in der Reihe der deutschen und europäischen Mächte hing. Mit der dürftigsten Ausstattung, mit geringen und übel geordneten Finanzen, mit einer Staatsmaschine, wo noch fast nirgends ein Rad fest in das andere griff, so ging dieser Staat den schwierigsten Aufgaben entgegen — aber mit einem unüberwindlichen Geist der Größe, der in der Seele seines Fürsten lebte.

Wie chaotisch die Zustände noch beim Ausbruch des großen nordischen Krieges waren, erkennt man bei Gelegenheit eines sehr lebhaften Zerwürfnisses, in welchem zu Ansang des Jahres 1655 die lang verhaltene Spannung zwischen Waldeck und Schwerin zum Ausbruch gelangte. In Berlin, in einer Sitzung des geheimen Rathes, in Gegenwart des Kurfürsten kam es zu einer sehr heftigen

aus der kurmärkischen Domainenverwaltung enthält. Hier tritt das Jahr 1653 mit der Summe von 57,400 Ath. auf, während in den Jahren vor- und nachher unverhältnismäßig kleinere Beiträge aufgeführt werden. Doch mögen wol auch andere, rein technisch äußerliche Gründe zur Entstehung dieses hohen Postens mitzgewirkt haben: eine andere Bertheilung auf die verschiedenen Kassen, Borschüsse der eingesetzten Pächter ober dergl.

Scene; die mangelhafte Ordnung der Finanzen war bei einem bestimmten Anlaß wieder einmal grell zu Tage getreten; mit wechselsseitigen Anklagen schoben die beiden Gegner sich die Schuld der Mißsstände zu, die keiner in Abrede stellen konnte. Waldeck hat dann in einem besonderen Aufsatz eine Art Protokoll des Streites niedersgeschrieben, in welchem er seine Ansichten und die Einwendungen Schwerin's einander gegenüberstellt.

Da ist nun merkwürdig zu sehen, auf welchen Punkt der Streit. der beiden Minister hauptsächlich hinauskommt. Beide stimmen über> ein, daß der Zustand der Finanzen ein überaus zerrütteter sei; jeder von ihnen beklagt, daß die Reorganisationen von 1652 im wesentlichen unausgeführt geblieben sind und weist bem anbern die Ver= antwortlichkeit dafür zu. Wodurch aber geholfen werben muß, das ist, sagt Walbeck, vor allem die Steigerung der Einnahmen; er erbietet sich den Beweis anzutreten, daß bei einer richtigen Reform ber Domainenverwaltung, die man mit Unrecht wieder habe fallen lassen, diese in durchaus genügendem Maße zu erzielen sei. Dagegen stellt Schwerin: die Verminderung der Ausgaben, und vor allem forbert er, als seine Hauptbeschwerde gegen Waldeck, die Einschränkung (wenn ber moderne Ausdruck erlaubt ist) des Etat's für das Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten. Hier lag ber Kern bes Gegensates. Von Anfang an hatte Walbeck auf die Herstellung und Unterhaltung eines geordneten und vielseitigen diplomatischen Verkehrs mit dem Ausland ein Hauptgewicht gelegt; viele Verbindungen bieser Art hatte er angeknüpft, Residenten und Correspondenten an den verschiedensten Orten in Dienst genommen; er hatte dem ihm zugewiesenen Ressort der "geheimen Correspondenzen" einen sehr erweiterten Umfang gegeben 2); zahlreiche einzelne Gesandtschaften waren auf seine Beranlassung bei verschiedenen Gelegenheiten abgeschickt

<sup>1)</sup> Susject de la dispute de Mons. le Baron de Suerin avec moy. **Ben** Anfang Februar 1655. (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> Eine große Anzahl bieser Correspondenzen, von den verschiedensten deutschen und auswärtigen Hösen, die von Waldeck nur zu seiner eigenen Information benutzt und nicht an das Hauptarchiv in Berlin abgegeben wurden, besindet sich noch im Archiv zu Arolsen.

worden, viele hatte er selbst übernommen, und mit Nachbruck hatte er barauf gehalten, daß die für diese Zwecke erforderlichen Gelder immer zur Hand wären, und daß diese Ausgaben vielen anderen vorsgingen. Dieser mit so vielen Kosten verbundenen Steigerung des Betriebs der auswärtigen Politik setzt sich Schwerin entgegen: hier liege eine Hauptursache für den Verfall der Finanzen, der Staat des Kurfürsten könne diese Ausgaben nicht vertragen, die überdies auch nicht einmal den Nutzen brächten, den man von ihnen erwarstete '). Waldeck sorderte sür diese Zwecke die Anweisung eines sesten Staat der Finanzen für eine Unmöglichseit. In der Erbitterung des Streites ging Waldeck so weit, seine Entlassung anzubieten, "voyant dien que M. le Baron ne peut reposer tant que je suis ici."

Man möchte sagen: zwei im innersten Grunde entgegengesette Ansichten über die Natur und die Aufgabe dieses brandenburgischen Staates stünden einander hier gegenüber. Doch spitt persönliche Erbitterung und wechselseitige Eisersucht den Gegensat wol etwas schärfer zu, als er principiell eigentlich war. Ein sehr gereizter Briefswechsel zwischen den beiden Ministern knüpft sich an den Streit an, wobei Waldeck seinen Gegner ziemlich von oben herab behandelt; in einer Eingabe an den Aurfürsten, worin er auf Untersuchung dringt, spricht er höhnisch von Leuten, die jetzt alles nach ihrem Willen dirigiren wollten und doch noch vor kurzem "nicht so viel gehabt, daß ein blind Pferd über ihr Gut straucheln können." Auf Befehl des Aurfürsten übernahm das Geheimrathscollegium die Vermittelung zwischen beiden; die Räthe v. Somnitz und v. Hoverbeck führten die Verhandlungen; erft nach einigen Monaten war das Zerwürsniß äußerlich völlig beigelegt.

Wir haben hiermit zeitlich etwas vorausgegriffen. Als dieser Streit zwischen Waldeck und Schwerin entbrannte, standen, besonders für jenen, die inneren Angelegenheiten schon längst nicht mehr in der

<sup>1) &</sup>quot;Son Alt. Elect. peut bien être électeur et le demeurer sans telles dépenses; Ausbruck Schwerin's in dem erwähnten Protokoll.

vordersten Reihe seiner Interessen. Aufgaben ganz anderer Art nahmen seine volle Ausmerksamkeit in Anspruch. Wan könnte es auffallend und ungewöhnlich sinden, wie der für militärische Zwecke in
den Dienst des Kurfürsten Berusene sich jene Aufgaben der inneren
Politik so völlig angeeignet hatte, welche von seinem bisherigen
Beruse so weit abzuliegen schienen. Indeß ist diese Entsernung vielleicht doch mehr eine scheindare. Hierüber mag zum Schluß eine
Bemerkung gestattet sein.

Man hat beobachtet, daß bei bedeutenben Feldherren sich nicht selten ein hervorragender Zug von praktischer nationalökonomischer Befähigung finde. Wo der innere Zusammenhang zwischen diesen beiden Begabungen liege, ist nicht schwer zu sehen. Es ist das Geheimniß der Organisation, die Uebung in der Bewirthschaftung, Bertheilung und Concentration wirkenber Kräfte. Die militärische Berfassung des siedzehnten Jahrhunderts und die damalige Weise der Kriegsführung brachten die Thätigkeit des Officiers und des militärischen Verwaltungsbeamten einander besonders nahe. Der Oberst eines Regiments, der Hauptmann einer Reitercompagnie hat auch das ganze wirthschaftliche Leben des ihm untergebenen Körpers, die Besoldung eingeschlossen, in seiner Hand; ber Gewinn, den er aus seiner Stelle zieht, kann sich steigern und mindern, je nach der besseren ober schlechteren Dekonomie, die er führt. In den höheren Befehlshaberstellen steigert sich dies natürlich zu beträchtlichen Dimensionen. Der General des dreißigjährigen Krieges hat eine sehr umfassende Finanzverwaltung unter sich; er kann durch gute Wirthschaft bedeutenden Gewinn für seine eigene Kasse erzielen; es wird gerade nicht immer und ausschließlich auf dem Wege der Erpressungen und des Unterschleifs geschehen sein, wenn wir in dieser geldarmen Zeit so häufig höhere Officiere als große Capitalisten auftreten sehen ').

Noch direkter bringt die Art der Kriegsführung den General zu einer wirthschaftlichen Thätigkeit. Hat doch die Strategie dieser Zeit, mit ihren seltenen Entscheidungsschlachten, mit dem langen

Bergl. barüber bie Urk. u. Actenst. IV. 18. gemachten Bemerkungen; 'n ig bist. Shilberung von Berlin II. 58f.

Berweilen großer Heereskörper in einer Gegend, mit bem gänzlichen Mangel eines geordneten Zufuhrspstems, von vorn herein immer die wirthschaftliche Ausnutzung eines Landstriches zu ihrem Hauptobject nach der einen Seite hin. Die militärische Aufgabe, eine Gegend zu behaupten, steht in unmittelbarster Verbindung mit der anderen, dieselbe wirthschaftlich auszunuten, aber boch in der Weise, daß das Land so lange als möglich die Armee unterhalten kann, daß das Land durch spstematische Behandlung möglichst lange davor bewahrt bleibt, völlig ausgesogen, ober, wie der technische Ausbruck der Zeit lautete, "inutil" zu werden. Dabei war natürlich eine geordnete Verwaltung, soweit die Verhältnisse es gestatteten, erforderlich; den Befehlshabern größerer Armeen stehen zu diesem Behuf nicht selten besondere "Kriegscommissare " zur Seite. Freilich hatten diese einen schweren Stand; die unbezwingbare Robbeit und Gewaltsamkeit der verwilderten sol= datischen Massen, die Habgier der Officiere und aller derer, die im Kriege besonders Bereicherung suchten, entband sich, wo immer mög= lich, von den auferlegten Schranken und Gesetzen und schlug sinnlos und oft zum eigenen Verberben den Fruchtbaum nieder, statt der Früchte zu warten. Aber bas Bemühen, in geordneter Beise zu wirthschaften, war boch vorhanden; jeder bedeutendere militärische Kopf mußte darin die eine Hauptseite seiner Aufgabe erkennen; aus Wallensteins Briefen und Instructionen weiß man, wie sehr er immer auf Schonung und zweckmäßige Behandlung der Bauern drang 1). Man wird somit in bieser Zeit bei Officieren höheren Ranges immer, nach modernem Ausbruck, von den Geschäften der Intendantur her, eine gewisse praktische Uebung in der Technik der Verwaltung voraussetzen dürfen. Bon Wallenstein namentlich, über ben wir eben am besten unterrichtet sind, ist bekannt, daß er die Gabe der Administration im hervorragenosten Maße besaß; er zeigt sie als Schöpfer und Ordner seiner Armee, aber in noch höherem Grade, wie jüngst bekannt ge= wordene Actenstücke dies von neuem erkennen lassen, durch die musterhafte Verwaltung seiner ausgebehnten Besitzungen.

Es bürfte nach all bem kaum Wunder nehmen, wenn bei nä=

<sup>1)</sup> Bergl. einige bierher gehörige Bemerkungen bei Peilmann bas Kriegswesen ber Kaiserlichen und Schweben im breißigjährigen Krieg S. 163 ff.

herer Betrachtung in der Zeit nach dem westsälischen Frieden es sich als eine häusiger vorkommende Erscheinung zeigen sollte, daß Männer von militärischer Bergangenheit als praktisch ersahrenste Sachversständige zu der Neuordnung der Verwaltungen herangezogen wurden. Jahrzehnte lang war in der That, besonders in den vom Arieg am meisten heimgesuchten Gegenden, die Civilverwaltung sast ganz paralhsirt gewesen, alle administrative Thätigkeit hatte mehr oder minder den Ariegszwecken sich dienstbar machen müssen — nun wandten die dort geschulten Aräfte sich der Friedensarbeit zu, und man rescurrirte auf ihre Ersahrung und auf ihre technische Kunde. So daß aus der Schule des Kriegs wenigstens zum Theil die Kräfte hersvorgegangen wären, welche die Wunden des Kriegs zu heilen untersnahmen.

Es täme auf eine nähere Untersuchung an, die hier nicht gemacht werden kann, in welchem Grade diese Verwendung von Männern aus der Militärlausbahn für Zwecke der bürgerlichen Verwaltung und des Finanzwesens in den einzelnen Territorien Statt gefunden hat. In Brandendurg hat, wie aus dem Obigen ersichtlich, Conrad von Burgsdorf ein Jahrzehnt lang in verantwortlicher Weise auch an der Spize des Finanzwesens und der Verwaltung gestanden, ein Mann, der bis dahin nie ein anderes als militärische Aemter bekleidet hatte. Der zur Führung der brandendurgischen Reiterei berusene Waldeck tritt an seine Stelle. Neben ihm steht Blumenthal, der zwar nicht selbst Soldat war, aber seine Carriere hatte er in ben Aemtern der militärischen Verwaltung gemacht, als brandendurgischer Kriegsrath, als kaiserlicher Generalkriegscommissar. Auch Curt Vertram von Pfuel, auf dessen bemerkenswerthes Project zur Resorm bes Steuerwesens jüngst ausmerksam gemacht worden ist '), gehört

<sup>1)</sup> Dropsen Gesch. ber preuß. Politik III. 2. 69. Beiläusig sei hierzu besmerkt, daß die von Pfuel dort im Jahr 1647 geäußerten Gedanken und Borsschläge sich eingehend dargelegt und begründet bereits in einer (anonymen) Flugsschrift sinden, die drei Jahre früher erschienen war: "Kurtze Erinnerung von Nothwendiger Gleichheit der jetzigen Anlagen und Kriegss-Contributionen. Anno MDCXLIV." Ohne Druckort. 16 pp. 4°. — Auch der oben (S. 63) erwähnte Amtskammerpräsident Bernd v. Arnim hatte eine zum Theil militärische Lausbahn gemacht. (Kirchner Schloß Boptenburg S. 311.)

der gleichen Laufbahn an, die er in brandenburgischen und schwedischen Diensten gemacht hatte. Beispiele, die aus diesem und anderen Kreisen sich gewiß mit Leichtigkeit würden vermehren lassen. Die besonderen Verhältnisse des preußischen Staates brachten es mit sich, daß diese Verbindung scheindar so weit aus einander liegender Functionen auch in späterer Zeit sich noch öfter wiederholt hat. Keiner stellt dieselbe in bezeichnenderer Weise dar, als König Friedrich Wilhelm I., der Soldat und Deconom.

## Viertes Kapitel. Reichspolitik.

Mit vollem Eifer hatte Waldeck in den ersten Zeiten seines brandenburgischen Ministeriums sich den Aufgaben der inneren Bolitik gewidmet. Doch bürfte man nicht glauben, daß auf diesem Felde die eigentlichen Ziele seines Ehrgeizes lagen. Darin erkannte er richtig die Natur des Staates, an dessen Leitung er nun an hervorragender Stelle Theil nahm, daß es für ihn jetzt nicht an der Zeit war, in bescheibener Zurückgezogenheit sich zu einem Mufterstaat für Verwaltung auszubilden und vorzüglich den engeren häuslichen Zwecken zu leben — es galt kühn hinauszutreten auf die Bühne ber großen und allgemeinen politischen Verhältnisse, Verbindungen anzuknüpfen mit den entscheibenden Mächten, zu allen wichtigsten Fragen der deutschen und europäischen Politik sich in ein möglichst actives Verhältniß zu setzen; es galt und es war möglich, auf diese Weise Macht und Einfluß zu gewinnen, die weit über die reelle Militär = und Finanzmacht des Staates hinaus vorzüglich auf die Energie der allgemeinen Führung und auf die einsichtigste und ent= schlossenste Verwendung auch beschränkter Kräfte sich gründeten.

Denn das hatte die Geschichte dieser Zeit genugsam gezeigt, was doch auch sehr kleine Mittel bei kluger Berechnung und geschicktem Hervortreten im rechten Augenblick zu leisten im Stande waren. Zu keiner Zeit noch war die Kunst der Diplomatie in dem Maaße

eine reelle Macht gewesen, wie sie es jetzt mehr und mehr wurde. Es würde vermuthlich ein sehr eigenthümliches Resultat ergeben, könnte man berechnend aus einander halten, wie viel von den großen Erfolgen der französischen auswärtigen Politik im siebzehnten Jahr= hundert der wirklichen materiellen Machtüberlegenheit Frankreichs und wie viel der hochentwickelten Virtuosität der französischen Diplomatie zuzuschreiben ist. Diese Kunst aber hatte sich jetzt bereits zu einem überaus complicirten Spstem ausgebildet. Es war ein vielverschlungenes Spiel, eine Art politisches Creditspstem, möchte man sagen, wo neben den reellen Werthen von Geld und Truppen doch auch solche eine Rolle spielen und von oft tief eingreifendem Einfluß sind, die nur eventuell sich in jene umwandeln lassen, aber doch auch schon so, als imaginäre Werthe, erstrebt, erworben und umgesetzt werden. "Kriege werden auch mit Gerüchten geführt," sagt einmal ein Diplomat dieser Zeit Angesichts eines Bündnisses, bei dem sich voraussehen ließ, daß der andere Contrahent die übernommene Verpflich= tung von Geld= und Truppenhilfe möglichst umgehen und sich hinter die wolverclausulirten Artikel über den casus foederis verschanzen würde 1); dennoch hatte er mit Eiser den Abschluß desselben erstrebt: diese Alliance war in Bezug auf den neuen Bundesgenossen selbst zunächst nur ein imaginärer politischer Werth, bessen Realisirbarkeit sehr zweifelhaft blieb; aber in dem großen Creditgeschäft der diplo= matischen Action konnte sie, bei geeigneter Verwendung, für den Staat, auf den sie lautete, an anderer Stelle einen reellen politischen Werth erzeugen.

In einem solchen Shstem ist es möglich, auch mit einem geringen Einsat, zu rechter Zeit an der rechten Stelle angebracht, einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen. Ein Staat wie der brandenburgische, dessen Einsat immerhin doch schon durch seine Lage und seinen Umfang eine nicht geringe Wichtigkeit repräsentirte, konnte, auf diese Wege geführt, zu bedeutenden Erfolgen gebracht werden; mit Glück und Gewandtheit geleitet, konnte in dieser Bahn Brandenburg schon Aufgaben ergreisen, die es den großen Nächten des eu-

<sup>1)</sup> Urt. u. Actenft. IV. 26.

ropäischen Staatenspstems, wenn auch als Macht zweiten Ranges, zur Seite stellten.

Kurz gesagt, waren es nun eben diese Ziele, auf welche Waldeck die Politik des Kurfürsten hinlenken zu müssen glaubte: eine mit Energie geführte auswärtige und Reichspolitik, Anknüpfungen nach allen Seiten, Steigerung der diplomatischen Thätigkeit, große Verbindungen in und außer dem Reich, möglichste active Betheiligung an allen großen politischen Fragen, die näher ober ferner Branden= burg und das Reich berührten. Diese politische Taktik nun belebt von dem stärksten Gefühl feindseligen Gegensates gegen die Politik des kaiserlichen Hofes für die deutschen und gegen die des habsburgischen Gesammthauses für die europäischen Angelegenheiten. Waldeck bewegt sich ganz und mit Leidenschaft in dieser Grundansicht; die habsburgische Politik in Deutschland und in Europa ist die unbedingt feindliche Macht, mit der es keine innerliche Versöhnung gibt, von der kein aufrichtiger Frieden je zu erwarten ist; alle auswärtige, alle Reichspolitik ist in näherem ober fernerem Bezug Abwehr ober Angriff nach dieser Seite hin — die Aufgabe Brandenburgs aber ist es, an die Spite der unabhängigen Reichsstände zu treten, zu schaffen und zu rüsten, um den unablässigen Angriffen und Uebergriffen der habsburgischen Politik gewachsen zu sein und im rechten Moment selbst zum Angriff bereit zu stehen.

Ansichten und Absichten, die, allgemein genommen, nicht gerade neu waren; seit dem Beginn des sechzehnten Jahrhunderts hatten sie in immer schärfer sich zuspitzender Fassung die Parole der einen großen Partei in der europäischen Politik gebildet; theoretisch hatten sie in der Schrift des Hippolithus erst vor kurzem ihren, nach Art der Zeit, mustergiltigen Ausdruck gefunden. Doch wird es der Mühe werth sein, zu verfolgen, welche Gestalt diese Bestrebungen jetzt unter den neuen Bedingungen der gegenwärtigen Lage annahmen. Hier liegt der wichtigste Theil von Waldeck's Thätigkeit als brandenburzgischer Minister.

## Verwirrung im Reich.

Sehr isolirt war Brandenburg aus den westfälischen Friedenssverhandlungen hervorgegangen; mit keinem von den größeren Staaten, die daran Theil genommen, war es in eine dauernde engere Bersbindung getreten; unter den deutschen Reichsständen waren wenige, die nicht mit Neid und Besorgniß auf das wachsende Ansehen dieser neuen Macht sahen. Der Krieg von 1651 hatte wesentlich dazu beigetragen, diese Mißstimmung zu erhöhen. Er hatte ebenso den kaiserlichen Hof wie die Niederlande, Schweden wie Polen, große wie kleine, geistliche wie weltliche Reichsstände in Harnisch gebracht und mißtrauisch blickten viele nach den gefährlichen Plänen aus, die man am Hofe in Eleve oder in Berlin etwa weiter im Schilde führen mochte.

Wie wenig war freilich bie politische Lage bes Aurfürsten zu großen Unternehmungen angethan. Nur mit Mühe war das eclatante Scheitern des letzten Versuchs durch einen geschickten Rückzug verdeckt worden. Als Waldeck zuerst bei dieser Gelegenheit in die diplomatische Lage seines jetzigen Herrn eine Einsicht gewann, hatte er am eifrigsten gerathen, vorerst den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er war erstaunt über den völligen Mangel an sicheren, den Rücken beckenden Verbindungen, womit der Kurfürst ein so großes Wagniß unternommen hatte; nicht einmal Frankreichs war man gewiß geswesen; er rieth vor allen Dingen sich dieser Macht zu versichern. Aber noch ganz anderer Vorbereitungen bedürse es, bevor man wieder wagen könne, nach irgend einer Seite hin etwas mit Gewalt durchzussehen.

Die vollkommene diplomatische Ohnmacht, in der man sich besfand, zeigte sich für jetzt am empfindlichsten in dem Verhältniß zu Schweden. Mit fast unverhüllter Gewaltsamkeit, unter den übelsten Vorwänden weigerte sich diese Macht, den Friedensbestimmungen nachzukommen und dem Kurfürsten die ihm zustehende Hälfte von Pommern einzuräumen. Und sie durfte dies, ohne von irgend einer

Seite her, außer von Brandenburg selbst, eine Einrede zu befahren. In der That hatte in dem allgemeinen Chaos, worin jetzt nach dem Frieden alle Verhältnisse im Reiche lagen, jeder Einzelne vollauf zu thun, um nur die eigenen Angelegenheiten zu ordnen und bei der trostlosen Unsicherheit aller Zustände wenigstens seine eigene Stellung zu nehmen und nach Kräften zu befestigen. Am wenigsten aber für die Interessen Vrandenburgs war man an irgend einer Stelle geneigt sich Ungelegenheiten zu machen. Schweden — das schien jetzt der unvermeidliche Gang der Dinge — mußte mit seinen neu gewonnenen Territorien an der Ober, Elbe und Weser die führende Macht des protestantischen Norddeutschland werden: um so schweden auseinanderzuseten — aber wer hätte sich um seinetwillen mit ihnen entzweien mögen?

Bald nach dem Abschluß des westfälischen Friedens hatte der Aurfürst bereits nach mehreren Seiten hin Versuche gemacht, mit ein= zelnen Reichsständen besonders im westfälischen und niedersächsischen Kreis Verbindungen anzuknüpfen, um aus seiner völligen Isolirtheit herauszukommen. Man war ihm aller Orten mit kühlem Mißtrauen begegnet, und der Krieg von 1651 schien dies nur zu rechtfertigen. Bald nach Beendigung desselben, zu Anfang des Jahres 1652, war ein neuer Versuch gemacht worden, besonders mit den braunschweis gischen Herzögen anzuknüpfen. Graf Witgenstein, der mit der Ver= handlung über ein Defensivbündniß beauftragt wurde, erhielt eine ausweichende Antwort ') — in der nämlichen Zeit hatten die Braunschweiger mit Schweben die sogenannte Hilbesheimer Alliance ge= schlossen, der auch Hessen=Kassel beitrat. Gerade die beiden pro= testantischen Reichsstände, von deren Einfluß der Kurfürst am ersten eine Wirkung zu seinen Gunsten erwartet hatte, wandten sich von ihm ab; trot der noch nicht erfüllten Friedensbedingungen in Bezug auf Pommern, trothem Schweben noch nicht einmal die kaiserliche Belehnung für seine neuen Lande im Reich erhalten hatte, wurde

<sup>1)</sup> Acten ber Berhandlung mit Braunschweig, Januar bis Juli 1652. (Berl. Arch.)

basselbe auf dem niedersächsischen Kreistag, der bald darauf zusammen= trat, zugelassen und somit als völlig legitimirter Reichsstand an= erkannt.

Aber an der Frage, ob Schweden zum Weichen aus Hinterpommern gebracht werden könne oder nicht, hing für Brandenburg die Entscheidung über seine ganze künftige Stellung zu Schweden und im Reich überhaupt. Unterlag der Kurfürst an dieser Stelle, in diesem ersten Conflict mit dem anspruchsvollen neuen Rivalen in Nordbeutschland, so war das Uebergewicht Schwebens besiegelt, und um so sicherer und dreister durfte dieses bann mit den mannichfaltigen weiteren Plänen in Bezug auf die deutsche Politik hervortreten, die es, so fürchtete man, noch im Schilde führte. Hier mußte, mit welchen Mitteln es auch sein mochte, ben gefährlichen Anfängen ent= gegengewirkt werden. So sehr es bem Sinne des Kurfürsten und vieler seiner Räthe widerstreben mochte, es schien hier, nachdem alle anderen Mittel versagt hatten, in der That keinen anderen Ausweg ju geben, als die Hilfe des Kaisers; er allein hatte das Zwangs= mittel in der Hand, dem vielleicht die Hartnäckigkeit der Schweden sich beugte — man mußte die Anwendung desselben erkaufen, wie theuer auch der Preis sein mochte, den man dafür zu zahlen hatte 1).

Es ist nicht ersichtlich, welche positiven Vorschläge Walded in dieser Angelegenheit gemacht hat — nur daß er jeder Lösung der Schwierigkeit von Anfang an sich nachdrücklich widersetzte, wodurch ein engeres Verhältniß zu dem kaiserlichen Hof begründet werden mußte. Trotzdem trat gerade diese Nothwendigkeit immer unversmeidlicher an den Kurfürsten heran; von allen anderen Seiten her ersuhr er Zurückweisungen, von Wien her bemühte man sich um ihn; und eben jetzt war dort eine neue compacte Parteibildung im Werke; im November 1652 sollte in Prag eine Zusammenkunst zwischen dem Kaiser und sämmtlichen Kurfürsten Statt sinden; kam es zwischen diesen, wie offenbar die Absicht war, zu einer engeren Vereinbarung, und Brandenburg hielt sich von derselben zurück, so hatte es die Aus-

<sup>\*)</sup> S. die näheren Ausstihrungen barüber Urt. u. Acten ft. IV. 830ff.

sicht, völlig isolirt zwischen geschlossenen Parteien zu beiben Seiten in der Mitte zu stehen. Trot allen Bedenken wurde es immer uns vermeidlicher, vorerst das Heil auf Seite des Kaisers zu suchen.

Diese Zusammenkunft der Kurfürsten mit dem Kaiser in Prag war ein Ereigniß, auf welches man damals im ganzen Reich mit Spannung und zum Theil mit nicht geringer Besorgniß hinblickte. Ein Artikel des westfälischen Friedens hatte angeordnet, daß sechs Monate nach der Ratification besselben ein Reichstag zusammentreten sollte '). Betrachtet man die Aufgaben, welche das Friedensinstrument bemselben stellte, so zeigt sich, daß hier kurzweg es sich um eine umfassende Revision der gesammten Reichsverfassung handeln sollte; die fundamentalen Fragen der Verfassung, der Verwaltung, des Justizwesens, des Militärwesens standen auf der Tagesordnung dieses Reichstags; sogar — eine ganz neue Aufgabe — burchgreifende Maßregeln für die Neuordnung der zerrütteten ökonomischen Verhältnisse der Nation sollten hier berathen werden. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr war die Berufung des Tages hinausgeschoben worden; jetzt endlich war sie erfolgt; für den 31. October 1652 hatte der Kaiser die Stände nach Regensburg berufen. Und in eben bieser Zeit, während die Gesandtschaften begannen sich in Regensburg zu versammeln, fand jener Besuch der Kurfürsten bei dem Kaiser in Prag Statt. Im Reiche erfuhr man nur von der glänzenden Aufnahme, von den erlesenen Höflichkeiten, welche der kaiser= liche Hof seinen Gästen bot; die Verhandlungen, die man führte, wurden in das tiefste Geheimniß gehüllt.

Nun muß man im Auge behalten, daß von den großen Parteisgegensätzen, welche in dieser Zeit das Reich erfüllten, der eine und vorwiegendste der der gesammten reichsständischen Interessen gegen den Kaiser war; aber, für jetzt wenigstens, bewegte ein anderer mit fast noch größerer Leidenschaft die Geister: der zwischen Kurfürsten und Fürsten. Die dreißigjährige Kriegszeit hatte diesen Gegensatz zu besonderer Schärfe entwickelt. Fast dreißig Jahre lang (1613 bis 1640) war das Reich ohne Reichstage regiert worden; statt ihrer

<sup>1)</sup> Inst. Pac. Osn. Art. VIII. §. 3.

war das Institut der Kurfürstentage immer mehr in den Vorder= grund getreten; eine Reihe solcher Separatzusammenkünfte bes kur= fürstlichen Colleg's mit dem Kaiser hatte während des Kriegs bei verschiebenen Anlässen Statt gefunden und hatte mehrfach, mit bem Anspruch das ganze Reich zu vertreten, den entscheidendsten Einfluß Die große Masse der Reichstagsberechtigten fühlte sich durch dieses Hervortreten der kurfürstlichen Oligarchie in ihrem wichtigsten verfassungsmäßigen Rechte bedroht. Sollten fortan Kaiser und Kur= fürsten allein das Regiment führen und die kleineren freien Reichs= stände mediatisiren dürfen? Seit dem Jahr 1640 war der Kampf über diese Frage mit der größten Heftigkeit geführt worden. hatte einen Reichstag (1640/41) erzwungen; die Fürstenpartei hatte unter dem lebhaftesten Widerstreben von Kaiser und Kurfürsten, vornehmlich durch die Hilfe von Schweden und Frankreich, durchgesetzt, daß sie als selbständige Glieber an den westfälischen Friedensver= handlungen Theil nehmen durften; das Friedensinstrument hatte, nach hartnäckigem Kampfe, endlich bie Vollberechtigung des gesammten Reichstags wieder feierlich festgestellt. Was konnte jetzt diese geheim= nisvolle Zusammenkunft bes Kaisers und der Kurfürsten unmittelbar vor der Eröffnung des Reichstags anderes bezwecken, als Verabre= bungen zu treffen, um bei der bevorstehenden constituirenden Ber= sammlung gemeinsam auf die Berwirklichung des alten Programm's hinzuarbeiten? Im Reich war diese Befürchtung weit verbreitet; meh= rere Fürsten erklärten, sie würden den Reichstag nicht beschicken, bevor ihnen über ben Inhalt ber Prager Berhandlungen Garantien gegeben würben 1).

Schriften dieser Zeit, welche aus kurfürstlichen Kreisen hervorgegangen sind, so kehrt sich das Bild um: die Fürstenpartei erscheint als die angreisende, die Kurfürsten haben vollauf zu thun, sich zu vertheis digen und nur ihre alte verfassungsmäßige Stellung im Reich zu bewahren. Und in der That an der Spitze der fürstlichen Partei stand jetzt, als erklärtes Haupt in diesem Kampse, Schweden, dessen

<sup>1)</sup> Pfanner histor, comitiorum Imp. celebratorum a. 1653/4. S. 8.

Staatsmänner keineswegs gesonnen waren, die neue reichsfürstliche Würde ihrer Krone auf eine bescheidene secundäre Stellung neben einer anerkannten Oberhoheit der Kurfürsten zu gründen. Es wurden allerlei "weitaussehende" Reden von schwedischen Diplomaten erzählt'); der Reichstag schien der Kampsplatz werden zu sollen, auf welchem die gesammte Fürstenpartei einen allgemeinen Angriff gegen die bisherige höhere Stellung, die "Präeminenz," wie man sagte, des Kurfürstencolleg's unternehmen wollte.

Unter allen kurfürstlichen Prärogativen aber waren die Raiserwahl und die damit zusammenhängenden Functionen die wichtigsten. Sollten diese fortan uneingeschränkt in den Händen der Aurfürsten bleiben? Das Friedensinstrument schien dies in Zweifel zu stellen; unter ben Aufgaben des bevorstehenden Reichstags nannte dasselbe auch: Bestimmungen zu treffen über die Kaiserwahl ") und über die Abfassung einer dauernden Wahlcapitulation. Also dieses hochwichtige Amt, auf bem ber Name und die politische Bedeutung bes Kurfürstencollegs beruhte, die Wahl des Reichsoberhauptes, sollte jest in seinem Bestand ber Discussion des gesammten Reichstags unterworfen werden. Wer konnte ihn hindern, das historische Vorrecht der sieben Wahlfürsten einer Umgestaltung zu unterwerfen? Schon bei ben Friedensverhandlungen in Osnabrück war der Borschlag eifrig debattirt worden, daß wenigstens die Frage, ob und wann eine Römische Königs= wahl vorzunehmen sei, der Mitentscheidung der Fürsten oder des gesammten Reichstags zu unterliegen habe. Ebenso war die Abfassung ber Wahlcapitulation seit jener ersten bei ber Wahl Karls V. immer in der Hand ber Kurfürsten geblieben, eines ihrer nutbarsten und wolbenuttesten Rechte. Hier sprach das Friedensinstrument beutlich zu Gunsten der Fürsten, indem es eine von dem gesammten Reichstag zu berathende beständige Wahlcapitulation zur Aufgabe stellte.

<sup>1)</sup> Blumenthal an Schwerin dat. Regensburg 1. Sept. 1653: "Herr Salvius soll gesagt haben, zu Osnabrück machte man ben Anfang zur Aenberung im Reich, beim ersten Reichstag müßte man bas ganze Haus übern Hausen werfen und insonberbeit ber Chursürsten Autorität." (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Nicht über eine einzelne biesmalige, sondern ganz allgemein über das Wahlgeschäft überhaupt — "de electione Romanorum Regum," nicht Regis.

war vorauszusehen, daß um diesen Punkt sich der lebhafteste Kampf entspinnen würde.

Diese Fragen beschäftigten nun eben jetzt sowol die kursürstlichen Höfe als auch den Kaiser aus's lebhafteste. Ferdinand III. wünschte nichts sehnlicher als die Wahl seines ältesten Sohnes zum Nachfolger bei seinen Lebzeiten. Er war zunächst mit den geistlichen, dann mit den anderen Kursürsten darüber in Unterhandlung getreten; sast jeder von ihnen hatte Wünsche, deren Erfüllung in der Hand des Kaisers lag '); darauf hin konnte man sich einigen, und bereits im Sommer 1652 durste der Kaiser die Mehrzahl der Kursürsten als für seine Absicht gewonnen betrachten. Sehn jene Zusammenkunst in Prag, von der wir sprachen, hatte zum Hauptzweck, die letzten abschließens den Verabredungen in Betreff der vorzunehmenden Wahl zu sühren.

Die österreichische Hauspolitik und die alte Kurfürstenpolitik, beren Tradition es war, Raiserwahlen für kleinere oder größere territoriale Vortheile zu verkausen, hatte sich also hier wieder einsmal zusammengefunden. Zugleich aber erschien es doch auch beiden Theilen von besonderem Werth, gerade jetzt, gegenüber den auf die Raiserwahl gerichteten Plänen der Fürstenpartei, Schwedens voran, nicht allein sich über das Princip zu einigen, sondern sogleich mit einem concreten Act sich über alle Bedenken und Sinreden hinwegzusehen. Das Friedensinstrument forderte Theilnahme der Stände an der Entscheidung über Königswahl und Wahlcapitulation: einigte man sich dahin, jetzt, Angesichts des eben bevorstehenden und bez ginnenden Reichstags, eine Wahl vorzunehmen und eine Wahlcapitulation zu vereinbaren, so war dies der empfindlichste Schlag, den man gegen die fürstlichen und schwedischen Ansprüche führen komte.

Nur die brandenburgische Stimme hatte in dem allgemeinen Concert dis jetzt gesehlt. Brandenburg, so sehr auch ihm natürlich an der Erhaltung der bevorrechteten Stellung der Kurfürsten im Reich gelegen sein mußte, hatte doch weder in den letzten Reichsversamms lungen, noch bei den westfälischen Friedensverhandlungen sich der exclusiven Kurfürstenpolitik seiner Collegen unbedingt angeschlossen;

<sup>1)</sup> v. Meiern Regensburger Reichstagshandlungen I. 1148 Pfanner hist. comit. S. 7.

in wichtigen Fragen hatte es sich von diesen getrennt und hatte durch ein Eingehen auf die fürstlichen Forderungen bis zu einer gewissen Linie hin vielmehr eine vermittelnde Stellung einzunehmen gesucht. Begreislich daher, daß der Kurfürst keineswegs sehr eilig gewesen war, den Einladungen nach Prag Folge zu leisten und auf den Plan der Königswahl einzugehen '). Die Erbitterung der Schweden gegen ihn mußte durch einen solchen Schritt nur von neuem gesteigert wersden; man durste ihn nicht thun, wenn man nicht gewiß war, einen aufrichtigen und nachhaltigen Rüchalt gegen Schweden in Prag zu sinden. Die ersten Aufforderungen wurden fühl abgelehnt. Waldeck wirkte eisrig dafür, das ganze Project überhaupt zu verwersen, jede enge Solidarität mit dem Kaiser und dem Kurfürstencolleg zu versmeiden und vielmehr in dem zu erneuernden Einverständniß mit den wichtigsten protestantischen Fürsten des Reichs einen Halt gegen jene sowol wie gegen Schweden zu suchen.

Anfänglich hatte er den Kurfürsten selbst und die Mehrzahl der übrigen Räthe auf seiner Seite gehabt; fast nur Blumenthal hatte die Gegenpartei gehalten. Was den Kurfürsten bestimmte, gegen die bis zuletzt festgehaltene Meinung Waldeck's doch endlich in die Reise nach Prag zu willigen, waren weniger die immer dringenderen Aufforderungen der übrigen Kurfürsten und die immer verheißungs= volleren Aussichten, die ihm der Kaiser vor Augen führen ließ, als bas unbeugsam gewaltthätige Verfahren, welches die Schweden in der pommerischen Separationsfrage fortfuhren gegen Brandenburg in Anwendung zu bringen. Es war ersichtlich, ohne ein starkes Zwangs= mittel konnte man der zähen Habgier der schwedischen Staatsmänner nicht Herr werden — dieses Zwangsmittel, wodurch der unerträg= liche und dem ganzen Reich neue Verwirrung drohende Uebermuth Schwebens in die Grenzen des Friedensinstruments zurückgewiesen werben sollte, das war der Preis, für welchen der Kurfürst sich da= zu bequemte, für's nächste dem Kaiser und dem Kurfürstencolleg sich anzuschließen und in diesem Bunde den schweren Verwickelungen, die bevorstanden, entgegen zu gehen.

<sup>1)</sup> S. die Berhandlungen darüber Urk. u. Actenst. IV. 915 ff.

Im November 1652 begab er sich nach Prag. Waldeck befand sich in seinem Gefolge '). Es existiren nur sehr dürftige, äußerliche Nachrichten über die geführten Berhandlungen. Jedenfalls, die Ein= willigung Brandenburgs zur römischen Königswahl ward unter ge= wissen Bedingungen gegeben. Die Gegengabe des Kaisers war eine Urkunde, welche die feierliche Versicherung enthielt, daß Schweben nicht eher zur Belehnung mit seinen deutschen Territorien, noch zu Sitz und Stimme auf dem Reichstag zugelassen werden solle, als bis es Hinterpommern dem rechtmäßigen Besitzer überliefert habe 2). Eine Anzahl anderer alter Forderungen des Kurfürsten war gleich= falls zur Sprache gekommen; noch schwebte unerledigt die Frage über das im Jahr 1620 von Ferdinand II. confiscirte schlesische Fürsten= thum Jägerndorf, dessen rechtmäßiger Erbe der Kurfürst zu sein bean= spruchte; eine alte Gelbforderung an den kaiserlichen Hof, noch aus dem sechzehnten Jahrhundert stammend, die vielgenannte "Breslauer Schuld", die jetzt mit den niemals gezahlten Zinsen auf ungefähr eine halbe Million berechnet wurde, war seit langem ein stehender Beschwer= deartikel bei allen Verhandlungen mit dem kaiserlichen Hof 3). Für alle diese und andere Anliegen erhielt der Kurfürst die Zusicherung baldigster günstiger Erledigung.

Aber der eigentliche Erfolg der Zusammentunft für Brandensburg war das Ausschließungsdecret gegen Schweden. In der besten Stimmung trennten sich die Kurfürsten von dem Kaiser. An den fürstlichen Hösen im Reich blickte man nicht ohne einigen Ingrimm auf das hergestellte gute Einvernehmen, und mit spöttischen Mienen erzählte man von den Thränen der Rührung, die der Kurfürst von Sachsen beim Abschied von dem Kaiser geweint habe; der Brandensburger aber, so ging die Rede, habe ausgerusen, zweimalhunderts

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 41 gibt an, daß er durch die Kurfürstin die Erlaubniß durchsetzte, mitreisen zu dürfen, "in Hoffnung, bei Gelegenheit noch etwas thun zu können." Noch Pöllnitz Mémoires p. s. à l'hist. des quatre derniers souverains de la maison de Brandenbourg I. 38 ff. beschreibt in überstüssiger Aussschlichkeit das Aeußerliche der Zusammenkunft.

<sup>2)</sup> Dat. Prag 21. Nov. 1652. v. Meiern I. 21.

<sup>3)</sup> Urt. u. Actenft. IV. 609. 919.

tausend Thaler seien ihm nicht so lieb wie diese Zusammenkunft mit dem Kaiser ').

In der That, der Kurfürst hatte hier, dem Rath Blumenthals gegen den Waldecks folgend, das richtigere getroffen. Waldeck hatte gewünscht, daß man die nämliche Maßregel, die Ausschließung Schwesdens vom Reichstag bis zu erfolgter Käumung von Hinterpommern, auf dem Reichstag selbst durch genaue Verständigung mit den protestantischen Fürsten zu erreichen suche. Der spätere Erfolg zeigte, wie schwer es in der That war, dieses Element dauernd zu gewinnen und in einer bestimmten Richtung zu führen; gerade gegen Schweden aber einen Druck auszuüben, dazu waren sie bei der engen Verbinzbung, die viele von ihnen mit dieser Macht unterhielten, für jetzt noch am wenigsten geeignet.

Die mit dem Raiser geschlossene Abkunft aber erwies sich wesnigstens für diesen Hauptzweck wirksam. Die Eröffnung des Reichstags ward unter den lebhaftesten Remonstrationen der meisten Stände von Monat zu Monat hinausgeschoben, dis Schweden seine Verdindslichkeiten gegen Brandenburg erfüllt haben würde. Es fehlte freilich auch jetzt nicht an Versuchen des kaiserlichen Hoses, seine Verpslichtungen zu umgehen und den Kurfürsten doch um den Preis seines Zugeständnisses zu bringen; indeß gelang es doch den brandenburzgischen Gesandten, alle Vemühungen dieser Art zu vereiteln; erst auf die Nachricht von dem wirklich erfolgten Abzug der schwedischen Garnisonen aus Hinterpommern wurde am 30. Juni 1653 der Reichstag eröffnet.

Inzwischen hatte auch der Kaiser seinen Willen erreicht. Nach Augsburg hatte man den Wahltag berufen; unter dem Drängen des Kaisers beeilten die Kurfürsten das Geschäft so sehr als möglich; die Wahl hatte schließlich Statt gefunden, ehe noch Brandenburg

<sup>1)</sup> Pfanner hist. comit. S. 7. — In niederländischen Zeitungen wurde erzählt, daß, als der Kaiser in Prag den Kursürsten von Sachsen in seiner Wohnung besuchte, "unter noch währender solcher visite und Unterredung über dem Hause, in welchem der Kapser bei dem Chur-Fürsten war, ein großer hellscheinender: Stern erschienen und so lange gestanden als bepbe Herren behsammen gewesen." (von Hagen) Comitiologia Ratisbonensis S. 89.

für irgend eines seiner Anliegen völlig sichergestellt war. Am 31. Mai 1653 war der Erzherzog Ferdinand zum römischen König erwählt worden; auf ein Menschenalter hin war damit, wie es schien, dem habsburgischen Hause die Kaiserkrone wieder gesichert.

Von hier an nahm nun der Reichstag die allgemeine Aufmerksfamkeit vorzüglich in Anspruch.

## Der Reichstag in Regensburg.

Mit ziemlicher Zuversicht sah der Kurfürst dem Verlauf der Dinge entgegen, als er den geheimen Rath Ioachim Friedrich von Blumenthal abschickte, um zuerst auf dem Wahltag in Augsburg seine Stelle zu versehen und dann an die Spitze der Reichstagsgessandtschaft zu treten. Die Zusagen des Kaisers in Prag ließen alles Gute erwarten; der beste Kenner des kaiserlichen Hoses in der Umzgebung des Kurfürsten, Blumenthal, proclamirte das unbedingteste Vertrauen, er war fast bereit, persönlich für die Erfüllung aller Wünsche zu bürgen <sup>1</sup>).

Es waren theils Forberungen persönlicher Art, theils solche, welche die allgemeinen Interessen und die großen Aufgaben des Reichstags betrasen, deren Erledigung der Kurfürst von den jetzt bevorstehensden Verhandlungen mit dem Reichsoberhaupt erwartete. Allein zum großen Erstaunen Blumenthals zeigte sich nun, sobald das Wahlgesschäft vollbracht war, weder in den einen noch in den andern, wenn man an's Einzelne heranging, im mindesten das gehoffte Entgegenstommen von Seiten des kaiserlichen Hoses. Schon von Augsburg her schried er nicht wenig betrossen über die völlig veränderte Physiognomie der Umgebung des Kaisers; seit dem Jahre 1651, wo er zuletzt in Wien war, ist vieles anders geworden; die einflußreichsten Männer, denen er nahe gestanden, wie Graf Trautmannsdorff und Graf Schlick, sind gestorben, andere sind zurückgedrängt, neue Elemente

<sup>1)</sup> Für das Nachfolgende liegen im Allgemeinen burchweg die brandenburgischen Reichstagsberichte, nebst den Privatschreiben Blumenthals an den Aurfürsten un Grunde.

in die Höhe gekommen, deren er sich nicht mächtig fühlt. Da lautete nun, so wie man an die Geschäfte ging, vieles anders als es in Prag den Anschein gehabt hatte; vor allem rechnete man Brandenburg die um seinetwillen geschehene Hinausschiedung der Eröffnung des Reichstags als einen Dienst an, wodurch der Kaiser seine Verbindlichkeiten gegen den Kurfürsten bereits überschüssig erfüllt habe. Es war schon zu erkennen, daß auf die in Prag gemachten Versprechungen in Betress Jägerndorss und der Breslauer Schuld wenig Rechnung zu machen war; Blumenthal weiß nichts dringenderes zu rathen, als daß man einige der einslußreichsten kaiserlichen Käthe, besonders den Reichsvicekanzler Graf Kurtz, durch nicht zu kleine Geldsummen in das Interesse Brandenburgs zu ziehen suchen müsse.

Roch schlimmer gestaltete es sich, als man nun nach Regensburg kam und den Geschäften näher trat. Der Kurfürst forderte in erster Reihe die Zurückgabe von Jägerndorf; den Gedanken einer Entschädigung burch Geld lehnte er ab, doch erklärte er sich bereit, auf eine Entschädigung burch ein entsprechendes Territorium einzugehen; er schlug vor, für Jägerndorf und für seine Geldforderung zusammen ihm das Fürstenthum Glogau abzutreten. Man wies es weit von ber Hand; gerade dieses sei, schon um seiner Lage an der Oder willen, dem Kaiser völlig unentbehrlich. Mit Bitterkeit ließ der Kurfürst baran erinnern, daß gerade Glogau der Kaiser einst während des Krieges den Schweden angeboten habe, um einen Separatfrieden von ihnen zu erlangen. Vergeblich. Binnen kurzem mußte Blumenthal selbst bekennen, daß die Sachen sehr bedenklich standen. Man ver= handelte auf Seiten des Kaisers offenbar nur noch vorläufig über das, was man bereits völlig entschlossen war zu verweigern. schwebte die Angelegenheit, auf welche es nach der Königswahl dem Raiser allein noch bei biesem Reichstag ernstlich ankam: die Be= willigung einer neuen Reichssteuer; war erst biese noch glücklich in ben Hafen gebracht, dann, so sah Blumenthal selbst voraus, wurde die Hoffnung für Brandenburg immer geringer, irgend etwas von seinen Ansprüchen durchzusetzen.

Indeß was bedeuteten diese Privatanliegen des Kurfürsten gegensüber den größeren allgemeinen Interessen, die jetzt zugleich in Frage

standen und die nicht minder empfindlich bedroht waren. So die Angelegenheit der Protestanten in den österreichischen Erb= landen. Es war und blieb eine Frage von allgemeiner Wichtig= keit für die ganze protestantische Welt, ob nach wie vor die zahlreichen Glaubensgenossen in Schlesien und Desterreich völlig schutzlos der Will= führ des Kaisers preisgegeben sein sollten. Bei den westfälischen Verhandlungen war dies einer der vielbesprochensten Streitpunkte ge= wesen; der kaiserliche Hof hatte sich hier unbeugsam gezeigt; man gab den schwedischen Gesandten Schuld, daß sie sich durch die Summe von sechshunderttausend Thalern hätten gewinnen lassen, von weiterem Drängen in dieser Angelegenheit abzustehen '). So war es zu ben Bestimmungen des Friedensinstrumentes gekommen, welche den größten Theil der protestantischen Emigranten aus den Landen des Kaisers von ber sonst durchgängig verfügten Wiedereinsetzung in ihre Besits= thümer ausschloß, und welche die dort noch wohnenden Evangelischen, mit geringen Einschränkungen zu ihren Gunsten, ganz ber Willkühr ber kaiserlichen Behörden und dem ungeschwächten Bekehrungsfanatismus ber am Wiener Hofe allmächtigen Jesuiten preisgab; nur ein dürftiges Recht ber Fürbitte war den Schweden und den anderen evangelischen Reichsständen vorbehalten worden. Seit dem Frieden hatte bies nun seine Früchte getragen. Mit unerbittlicher Strenge wurde in sämmt= lichen österreichischen Landen das Unterdrückungswerk gegen die Pro= testanten systematisch betrieben; immer lauter und bringender er= schollen die Hilferufe, besonders aus Schlesien und Niederösterreich; "über 30,000 Mannspersonen aus allen Landen werden emigriren müssen", berichtet Blumenthal aus Regensburg im Sommer 1653 3). Und das Recht der Fürsprache, welches die evangelischen Reichsstände auszuüben hatten, war, wie vorauszusehen, eine stumpfe Waffe; eine

<sup>1)</sup> S. darüber die Erörterungen bei Senkenberg Darstellung des westfälischen Friedens S. 109 ff.

<sup>2)</sup> Reichstagsbericht dat. Regensburg 2. Juni 1653 (Berl. Arch.). Der Wochencorrespondent Walded's in Wien, Tobias Seltenschlag von Friedenselb berichtet am 17./27. März 1652 von dort: "die Reformation wird noch scharf prosequirt, und befinden sich alhier in Desterreich unter der Enns aufm Lande und in den Städten 172,000 Seelen, die noch evangelisch sein und sich barzu bekannt haben." (Arolf. Arch.)

Wirkung konnte mit ihm nur erzielt werden, wenn die Gesammtheit der protestantischen Stände, die großen und mächtigen an der Spitze, sich einigten, durch unablässiges Drängen ohne jede andere Rücksicht einen durchgreifenden Druck auf den kaiserlichen Hof auszuüben.

Aber wie wäre dies möglich gewesen? Die schwedischen Gefandten zeigten sich lau und gleichgiltig; in der Hofburg Gustav Adolfs in Stockholm gingen bereits Jesuiten aus und ein, und seine Tochter sann auf Abdankung und Uebertritt zum Katholicismus. Kursachsen war seit langem gewohnt, ängstlich jeden Schritt zu meiden, der in Wien Anstoß erregen konnte. Nur mit der größten Mühe ließ im Verlauf des Reichstags der Kurfürst Johann Georg sich bewegen, das alte historische Ehrenamt seines Hauses, das Directorium der Evangelischen, wieder zu übernehmen; die Tendenz der kursächsischen Politik ging schon seit einiger Zeit dahin, dieses Amt, dessen Führung nur Ungelegenheiten und unwillkommene Auseinandersetzungen mit dem Kaiser und den Katholischen einbrachte, allmälig einschlafen zu lassen; wenn Kursachsen basselbe jett doch wieder übernahm, so geschah es nur, um die Thätigkeit des evangelischen Körpers zu mäßigen d. h. zu lähmen und um zu verhüten, daß nicht etwa Brandenburg an die von ihm verlassene Stelle trete. Ein energisches Eintreten für die bedrängten Glaubensgenossen in Oesterreich war von kursäch= sischer Seite nicht zu erwarten. Daneben kam Kurpfalz in Frage, welches in früheren Zeiten wol die von den sächsischen Albertinern aufgegebene Führerrolle übernommen hatte. Aber Kurfürst Karl Ludwig stand mit dem Kaiser jetzt auf dem besten Fuße; er bedurfte seiner Hilfe für die Streitigkeiten in seinem Hause; auf das Drängen ber brandenburgischen Gesandten erklärte er, die Angelegenheit ber österreichischen Protestanten sei eine "besperate Sache," für die er höchstens gute Wünsche haben könne; "er habe bei I. Kais. Maj. noch etwas zu fordern und viel Sachen bei dero Hof zu negotiiren, so daß er also J. Kais. Maj. Favor bedürfte; überdies befände er sich noch zur Zeit in seinem Staat nicht dergestalt befestigt, daß er sich fremder und zwar so verhaßter Sachen annehmen könnte "1).

<sup>1)</sup> Reichstagsbericht dat. Regensburg 19. März 1653 (Berl. Arch.).

So blieb neben der großen Masse der mittleren und kleinen evangelischen Reichsstände nur Brandenburg übrig. In der That ließ es der Kurfürst an den dringendsten Verwendungen nicht fehlen; er hatte auch in dieser Angelegenheit bei der Prager Zusammenkunft persönliche Zusicherungen des Kaisers erhalten und hatte darauf bauend die Bedrängten ermuthigt; er betrachtete ihre Sache jetzt ganz als die seinige und fühlte sich im Gewissen an sie gebunden. "Die armen Evangelischen, schreibt er einmal eigenhändig an Blumen= thal, kann ich nicht verlassen, sondern will Gottes Gnade höher halten als des Kaisers und aller Menschen, es gehe mir auch wie es wolle"). So kam es, daß die brandenburgische Gesandtschaft von den größeren auf dem Reichstag die einzige war, bei welcher die Deputirten der österreichischen Evangelischen einige Unterstützung Aber bei der isolirten Stellung Brandenburgs fiel seine Fürsprache boch nur wenig ins Gewicht; die Bedrückungen bauerten fort; das Reich war versammelt, und es war ihm unmöglich, von dem Kaiser auch nur das geringste Zugeständniß zu erlangen.

Nicht besser stand es in Bezug auf alle anderen allgemeinen Interessen. Formlos, ohne jede genügende Controle stand das gessammte Reichsjustizwesen thatsächlich unter dem dominirenden. Einsluß des kaiserlichen Hoses. Das Friedensinstrument hatte prinscipiell die paritätische Besetzung des Reichskammergerichts ausgessprochen; in der Aussührung wurde sie nichts desto weniger in der Beise gefälscht, daß eine katholische Majorität immer gesichert blieb. Das unklare Berhältniß zwischen dem Reichskammergericht und dem kaiserlichen Reichshofrath in Wien mit ihrer concurrirenden Gerichtssbarkeit blieb nach wie vor bestehen; der Kaiser hatte in dem Friedenssinstrument nicht mehr zugesagt, als auch in den Reichshofrath "einige"

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Blumenthal dat. Cölln a. d. Sp. 12. Juli 1653 (Berl. Arch.) Mit dem gleichfalls eigenhändigen Postscript: "Dieses hab ich nüchstern geschrieben, des Morgens frühe, damit man nicht vermeine, daß ich getrunken habe. Doch von Kömisch-Ratholischen ist es nicht Wunder; denn ihre Maxime ist, daß sie den Ketzern keinen Glauben halten. Ich hoffe, der Kaiser werde die schelmische Regul nicht gelernet haben, auch seinen Jesuiten hierinnen nicht nachssolgen."

evangelische Beisiter zu berufen; aber welche Garantie konnte dies gewähren? Und noch gab es für dieses wichtige Hosgericht des Kaisers, vor welches die größten Capitalsachen im Reich gezogen werden konnten, nicht einmal eine Procesordnung. Das Berlangen der Stände, daß unter Mitwirkung des Reichstags eine solche geschaffen werde, wurde abgewiesen; der Kaiser erklärte, in dieser Angelegenheit keine Concurrenz der Reichsstände zugeden zu können; einstweilen werde man sich an die Procesordnung des Reichskammergerichts halten; nach einiger Zeit (März 1654) wurde dann eine Reichshofrathsordnung vom Kaiser publicirt, welche nicht die geringste Sicherheit gewährte.

Offenbar, man war am kaiserlichen Hose entschlossen, burch einen völlig zu beherrschenden Reichshofrath in Concurrenz mit dem Reichskammergericht das Reichsjustizwesen in uneingeschränkter Weise in der Hand zu behalten. Die Stände durften gewärtig sein, daß die Praxis des Reichshofrathes nach wie vor die nämliche bleiben würde, wie sie einmal Beit Ludwig von Seckendorf für die Zeiten Ferdinand's II. schildert: ist ein Gutachten des Reichshofrathes eingegangen, so wird dasselbe zunächst den beiden "Conscienzräthen" des Kaisers, zwei Iesuiten übergeben, welche dasselbe in Rücksicht auf die Religion zu prüsen und eventuell zu modificiren haben; so dann zwei kaiserlichen Räthen, welche dieselbe Prüsung und Modissication in Rücksicht auf die kaiserliche "ratio status" und das Insteresse der österreichischen Erblande vornehmen; nach dieser doppelten Rectification wird dann das Urteil abgefaßt und dem Reichshofrath zur Publication und Execution wieder zugesandt").

Und vor einem Gerichte dieser Art sollte in letzter Instanz der Streit über die jülich sclevische Erbschaft entschieden werden, wie der junge Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg eifrig betrieb, der eben jetzt nach dem Tod seines Vaters voll ungestümer Pläne in Regensburg erschien. Bei einem solchen Gericht suchten die widersspänstigen Stände von Eleve ihre Streitigkeiten mit dem Kurfürsten anhängig zu machen, wie eine von ihnen an den Kaiser gesandte Deputation sich bemühte.

<sup>1)</sup> Sedenborf Jus publicum Romano-Germanicum S. 241.

Neben den Reichsgerichten war der Reichstag das wichtigste Feld für die kaiserliche Politik, auf dem es galt, die ihren Händen schon fast entglittenen Zügel des Regiments wieder aufzugreifen. Ihn zu beherrschen, gewährten schon die losen, mangelhaft geregelten Formen des reichstäglichen Geschäftsganges sehr erkleckliche Mittel. Was konnte nicht alles durchgesetzt oder verhindert werden, wenn der Kaiser mit der kurmainzischen Reichskanzlei im Einverständniß war. Und in dem einen Collegium des Reichstags, in dem Fürstenrath, führte Desterreich neben Salzburg den Vorsitz. Man braucht nur wenig von den Reichstagsacten dieser Zeit zu lesen, um auf zahl= reiche Beispiele zu stoßen, welche zeigen, wie ausgiebig und oft wie formlos gewaltsam diese Vortheile benutzt wurden. Indeß für alle Fälle reichte dies doch nicht aus. Des Kurerzkanzleramtes von Mainz war man doch nicht immer und nicht für alle Fragen gewiß; und die Politik des Kurfürstencollegs bot, neben manchen dauernd gemein= samen Interessen, doch auch zu viel Collisionspunkte mit dem Kaiser, als daß hier auf die Majorität unbedingt zu rechnen gewesen wäre. Daran war nichts zu ändern; aber um so mehr gewährte der zweite Reichsrath, das Fürstencollegium (welches die Gesammtheit der nicht= furfürstlichen und nicht=städtischen Reichstagsstimmen vereinigte), die Möglichkeit, ein leicht zu regierendes Stimmenverhältniß zu erzielen. Schon war hier die Majorität der Stimmen katholisch '); über eine bedeutende Anzahl verfügte der Kaiser unbedingt, z. Th. über solche, die, wie die im Bereich der österreichischen Erblande gelegenen reichs= freien geistlichen Fürstenthümer, von Alters her von der Theilnahme an ben Reichslasten befreit waren und baher um so leichter für die Bewilligung jeder Forderung des Kaisers stimmten. Aber diese Phalanx zuverlässiger, völlig verfügbarer Stimmen mit dem Motto "in omnibus uti Austria" galt es noch mehr zu befestigen.

Hier trat die in diesen Tagen viel besprochene Frage der "neuen Fürsten " ein. Schon Ferdinand II. hatte eine Anzahl österreichischer und anderer Abelssamilien in den Fürstenstand des Reichs erhoben, die

<sup>1) 54</sup> katholische Stimmen gegen 30 evangelische wird bas Berhältniß ans gegeben in dem Reichstagsbericht dat. Regensburg 12./22. März 1653.

Lobsowitz, Dietrichstein, Eggenberg, Salm, die Hechinger Hohenzollern; unter dem jetzigen Kaiser waren Auersberg und Piccolomini hinzugesommen. Als eine dem Kurfürsten von Brandenburg erwiesene Hösslichkeit wurde es betrachtet, daß der Kaiser die beiden Rassauisschen Grasen, welche diesem am nächsten standen, Gras Johann Moriz von der Siegener Linie und Gras Wilhelm Friedrich von Rassaus Dietz, deide resormirten Bekenntnisses, in den Fürstenstand erhoben hatte; in der That war dies kaum zu umgehen gewesen, da dem Grasen Johann Ludwig von Rassau, von der Dillenburger Linie, der kathoslisch geworden war und in kaiserlichen Diensten stand, die gleiche Ehre zu Theil wurde.

Nun waren solche Creirungen an sich nichts neues; schon vorlängst hatten die Kaiser den Reichsfürstentitel als Auszeichnung verliehen, wol auch verkauft, ohne daß daraus ein factischer Besitz des Reichsfürstenrechtes entsprang \*). Jetzt war es die Absicht, daß diese "neuen Fürsten" als wirkliche Reichsstände recipirt werden und in das Fürstencollegium des Reichstags eintreten sollten. Auf dem Regensburger Reichstag im Jahre 1641 war der Kaiser zuerst mit diesem Berlangen ausgetreten. Die Stände hatten sich nicht weigern können; doch war verfügt worden, daß die Reception der Reucreirten nicht eher erfolgen dürse, dis sie den Nachweis lieserten, daß sie in Besitz reichsunmittelbarer Herrschaften sich befänden, von denen sie die Matricularbeiträge zu den Reichssteuern und zur Erhaltung des

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 30.

<sup>2)</sup> Aussührliches über alle diese Creirungen s. bei Pfeffinger Vitr. illustr. II. 520 ff. 765 ff.

so besaß z. B. das Hans Radziwil den Reichsfürstentitelschon seit 1504, wo er ihm durch Maximilian I. verliehen worden war. (Pfeffinger II. 715). Der Kursürst von Brandenburg ließ bei Gelegenheit des jetzigen Streites darauf aufsmerksam machen, daß so gut wie Piccolomini auch der Fürst Bogislav Radziwil, "als dessen Familia longe antiquior et illustrior ist, . . . er auch dergleichen bei Uns gesuchet," Anspruch erheben dürse, in das Fürstencolleg des Reichstags aufsgenommen zu werden, und besahl seinen Gesandten dafür zu wirken (Resolution des Kursürsten dat. Cölln a. d. Sp. 6. Mai 1653.). Noch gegen Ende des Reichstags erschien ein Radziwil'scher Gesandter in Regensburg, um die Angelegenheit zu betreiben (Reichstagsbericht dat. Regensburg 4./14. Mai 1654); doch blieben seine Bemühungen ohne Ersolg.

Reichskammergerichts liefern würden; außerdem war mit Nachbruck die Bedingung gemacht worden, daß sie Sitz und Stimme im Fürstensrath, wie billig, wenn auch persönlich anwesend, doch nach den alten fürstlichen Häusern führen sollten.

Bei dem jetzt versammelten Reichstag wurde die Frage wieder auf die Tagesordnung gebracht. Freilich waren die neuen Aspiranten zur reichstäglichen Fürstenbank nur zum Theil in der Lage, den erwähnten Nachweis zu liefern. Dem neuen Fürsten Eggenberg hatte der Kaiser die Grafschaft Gradisca in Friaul verkauft, "von aller österreichi= schen Superiorität befreit und gänzlich als ein Immediatgut einge= räumt"; er war mit einem Matricularbeitrag von drei Mann zu Fuß und zwei Reitern angesetzt. Lobkowit hatte die gefürstete Grafschaft Sternstein im bairischen Kreis aufzuweisen; die anderen Canbidaten des kaiserlichen Hofes Auersberg, Dietrichstein und Octavio Piccolomini, der "Herzog von Amalfi", waren zwar die angesehensten Männer ber Wiener Hofburg, aber ein reichsunmittelbares Besitzthum hatte auch jetzt keiner von ihnen. Nichts besto weniger ward die Zulassung aller zu Sitz und Stimme im Fürstenrath mit dem größten Eifer betrieben; ja die neuen Fürsten erhoben auch, entgegen der früher gestellten Bedingung, ben Anspruch, wenn sie persönlich er= schienen, im Rang den Gesandten der älteren fürstlichen Häuser vor= anzugehen — und voranzustimmen.

Denn hierauf kam es an. Eine große Anzahl der Stände des Fürstenraths, besonders die kleineren und kleinsten, pslegten entweder ihre Stimmen durch andere führen zu lassen oder ihre Gesandten in den meisten Fragen lediglich an die Borherstimmenden oder an die Majorität zu weisen. All diese Stimmen hatte der Kaiser einssach zur Verfügung, wenn er jede Abstimmung in diesem Collegium mit einer sestgeschlossenen Reihe unbedingt gehorsamer Boten ersössen konnte; die Stimmen der "neuen Fürsten" hatten doppelten Berth, wenn man durchsetzte, daß bei ihnen, wenn sie persönlich answesend waren, (und dies lag ja in des Kaisers Hand) die Abstimmung begonnen wurde; außer dem eigenen Beitrag zur Erzielung der Majorität mußten sie auch als Directorium für die Masse der Schwankenden und bei der einzelnen Frage Indissernten dienen.

In der That, es gab keinen geeigneteren Weg als den hier ein= geschlagenen, um dieses zweite Collegium des deutschen Reichstags zu einem gefügen Bewilligungsinstrument herabzuwürdigen und, wie die Institute der Reichsjustiz, so auch dieses Organ der Reichsverwaltung im Interesse der habsburgischen Hauspolitik zu fälschen. Der kaiser= liche Hof hat dieses gute Mittel auch fernerhin nicht vergessen. Zunächst natürlich erhob sich ein sehr erbitterter Kampf, theils um den Eintritt der neuen Fürsten überhaupt, theils um das von ihnen beanspruchte Recht bes persönlichen Vorranges. Wir gehen auf ben Verlauf im Einzelnen nicht ein '). Aufs hartnäckigste widerstrebten lange Zeit besonders die evangelischen Mitglieder des Fürstenrathes, und neben ihnen selbst bas katholische Baiern dem Ansinnen des kaiserlichen Hofes \*); aber auch hier wieder zeigte sich, welch weiten Spielraum die lockeren geschäftlichen Formen dem Reichsoberhaupt doch noch immer in allen Fragen dieser Art gewährten, und wie die österreichischen Staatsmänner es verstanden dieses Verhältniß zu benutzen. Im Laufe bes Reichstags gelang es in der That, die Einführung sämmtlicher Candidaten in den Fürstenrath zu bewerkstelligen; alle Mittel wurden angewandt, die Opposition zum Stillschweigen zu bringen; was nach allem boch noch von Wiberstand blieb, wurde zulett einfach durch thatsächliches Vorgehen unschädlich gemacht; in fast tumultuarischer Weise wurde die Einführung der Einzelnen, welche bie vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt hatten, in's Werk gesett; im Reichsabschied wurde ihre Aufnahme als feierlich vom Reich gutgeheißen verkündigt; Proteste unbeachtet bei Seite gelegt; die Bestimmung über ben von den neuen Fürsten bei der Abstimmung einzunehmenden Rang blieb der Willfür des Vorsitzenden und besonberen Vereinbarungen der Fürsten unter einander anheimgegeben 3).

<sup>1)</sup> Am eingehendsten behandelt bei Pfanner hist. comit., passim burch das ganze Werk hin.

<sup>2) &</sup>quot;Dieser Conses sei keine Dorfgemeinde, da man ungebeten und unbegrüßt wie ein Pfeiser ins Wirthshaus laufe" Pfanner S. 571.

<sup>3)</sup> Jüngster Reichsabschieb (1654) §. 197; mit der Bedingung, daß die Erben berjenigen, die sich noch nicht durch einen reichsunmittelbaren Besitz legitimirt hatten, dies künftig zu thun haben sollten, bevor sie die Erbschaft von Sitz und Stimme auf dem Reichstag antreten könnten.

Von unmittelbar. praktischer Bedeutung mußte nun die Zusamsmensetzung des Reichstags und das auf ihm herrschende Stimmensverhältniß bei jeder vorkommenden Verhandlung über zu leistende Reichssteuern werden. Dies war ein fernerer Punkt, der zu den lebhaftesten Kämpfen auf diesem Reichstag führte.

Denn offenbar, darin lag für den Kaiser ber Hauptwerth einer lenksamen Majorität des Fürstencolleg's, daß sie die Handhabe werden mußte zu einer möglichst unumschränkten Verfügung über die Steuer= fraft des Reichs. Aber in der allgemeinen Unbestimmtheit der reichs= rechtlichen Grundgesetze gab es wenige Punkte, die schwankender und streitiger waren, als gerade der der Reichssteuern und ihrer Be= willigung. Der Grundsatz war seit langer Zeit eingebürgert, daß ben abwesenden Reichsstand die Bewilligung des Reichstags nicht Aber ist die Minorität gehalten, die Steuern mitzuzahlen, welche die Majorität beschließt? Zu einer festen, allgemein aner= kannten Bestimmung darüber war es nie gekommen. Wie nun ein= mal seit der Reformation die Verhältnisse im Reich lagen, schien es, namentlich für die evangelischen Stände, gegenüber dem katholischen Kaiserthum, eine Unmöglichkeit, sich in solcher Weise die Hände binden zu lassen. Der westfälische Friede hatte diese Frage dem Reichstag zur Entscheidung überwiesen '). Der Kaiser trat alsbald mit einem sehr bestimmten Programm hervor: er forberte die unbedingte Gel= tung der Majoritätsbeschlüsse in Reichssteuersachen.

Immer größer waren im Laufe der Zeit die Summen geworden, die man von Wien her forderte. Der Reichstag von 1641 hatte den Vortheil, endlich nach fast dreißig Jahren sich einmal wieder berufen zu sehen, mit einer erklecklichen Bewilligung bezahlen müssen. Auch den westfälischen Friedenscongreß hatte der Wiener Hof nicht undenutzt gelassen; er hatte mit den dort versammelten Ständen über eine neue Steuer von hundert Römermonaten verhandelt. Jetzt nahm er diese Verhandlung als geschehenes Versprechen und forderte einsach die Ersüllung desselben. Und hinter diesen hundert lauerte bereits eine neue Forderung, die allmälig dis auf sechzig Römers

<sup>1)</sup> Inst. Pac. Osn. Art. V. §. 52.

monate hinaufgeschraubt wurde, womit das Reich dem Kaiser, wie es hieß, für die durch diesen Reichstag verursachten Kosten aufkom= men sollte.

Auf keinem Gebiete tritt die verworrene, unsaubere Wirthschaft ber kaiserlichen Reichsregierung greller zu Tage, als in biesem Kapitel der Reichssteuern. Ganz abgesehen von der Frage, was der Kaiser für diese enormen Forderungen dem Reich leistete — den obersten Gerichtshof, das Kammergericht zu Speier, besoldeten die Stände selbst durch eine besondere Steuer; das Reichsfriegswesen lag in der Hand der Kreise — so war die gesammte Praxis dieses angeblichen Reichssteuerwesens eine der verrottetsten und lügenhaf= testen Parthien in dem ganzen unheilvollen Gewirr der jetzigen Reichs= politik. Reine Bewilligung konnte jemals zu Stande gebracht werben, ohne daß der Kaiser eine beträchtliche Anzahl von Stimmen, nament= lich die der größeren und einflußreicheren Stände, durch vorhergehende Befreiung von ihrem Antheil oder Moderirung desselben erkaufte; nicht selten auch wurde die gewünschte Stimme geradezu durch. klin= gende Gewährungen oder andere Vortheile gewonnen; Bestechung der Räthe und Gesandten spielt eine große Rolle. In andern Fällen wieder muß die Befreiung am kaiserlichen Hof gesucht werden; mit großen Summen werben die kaiserlichen Räthe gewonnen, ihre scham= losen Ansprüche verschlingen, auch wenn man die Exemtion erreicht, einen großen Theil ber Ersparniß. Die so Bestochenen aber wie die Bestechenden stimmen dann für jede Forderung des Kaisers; die Kosten tragen die Stände, die des Vorzugs der Befreiung nicht theilhaftig geworden sind, die kleinen und mittleren besonders; alles nach Maßgabe der höchst mangelhaften alten Reichsmatrikel vom Jahre 1521 1).

Diesen für das Interesse. der kaiserlichen Kassen und der kaiserlichen Räthe jedenfalls sehr ersprießlichen Zustand gedachte man jetzt durch eine reichsgesetzliche Bestimmung über die Geltung der einfachen Majorität in Steuersachen zu sanctioniren und zu verewigen. Es

<sup>1)</sup> Die Revision der Reichsmatrikel befand sich auch unter den diesem Reichstag durch das Friedensinstrument (Inst. Pac. Osn. Art. VIII. §. 3. Mon. §. 64.) zugewiesenen Aufgaben; sie blieb aber, wie andere, unerledigt.

war offenbar die wichtigste Frage dieses Reichstags, welche hier an die Stände zur Entscheidung herantrat. Auf nichts geringeres kam es an, als darauf, ob es dem Kaiser und seiner theils erkauften, theils durch Einschüchterung gewonnenen katholischen Majorität künftig kraft eines Reichsgesetzes gestattet sein sollte, das protestantische Deutschland im Interesse der zerrütteten Finanzen des habsburgischen Kaiserhauses dauernd auszusaugen.

Denn gleich im Beginn der Verhandlung zeigte es sich, wie trefflich die kaiserlichen Räthe gerade in dieser Frage den Erfolg vorbereitet hatten '). Von Seiten des kurfürstlichen Colleg's war kein ernster Widerspruch zu befürchten; im Fürstenrath aber zeigten schon die ersten vorläufigen Abstimmungen, daß der Kaiser der kathoslischen Majorität völlig sicher sein durfte. Die Opposition sührten nur die kleineren und mittleren evangelischen Stände, Magdeburg, Braunschweig, Altenburg an der Spize, und sie befanden sich mit ihrem Widerspruch in der entschiedensten Minderheit.

Aber um so leidenschaftlicher wurde der Kampf geführt. Vor allem verlangte man die Unterscheidung zwischen freiwilligen und nothwendigen Steuern; als nothwendige könne man nur diejenigen anerkennen, welche gesordert würden, "wenn das ganze Reich von einem allgemeinen Feinde angesochten und bekrieget würde"); in jedem einzelnen Falle müsse besonders, nicht durch Majorität, sondern auf dem Wege der Vereindarung entschieden werden, ob der Fall einer "nothwendigen" Steuer gegeben sei. Andere verwarsen diese ganze Unterscheidung: alle Reichssteuern seien freiwillige, über die Höhe der einzelnen Bewilligungen müsse nicht am Reichstag, sondern in den Kreisen entschieden werden der Mehrheitsbeschlüsse anzuerkennen, aber sie forderten eine Majorität von fünf Sechstel, oder drei Viertel oder wenigstens zwei Orittel.

Es konnte den kaiserlichen Räthen und ihrer katholischen Masjorität an Gegengründen nicht fehlen. Die Opposition hatte schweren

<sup>1)</sup> v. Meiern Regensburger Reichstagshandl. I. 423ff.

<sup>2)</sup> Magbeburgisches Botum am 25. Aug. 1653 Ebenbas. S. 425.

<sup>3)</sup> Altenburgisches Botum id. dat. Ebenbas. S. 428.

Stand. Den Sommer und Herbst 1653 hindurch währte der Kampf, ohne daß die Frage um einen Schritt weiter kam. Es schien besvorzustehen, daß die Minorität der evangelischen Fürsten entweder unterlag, oder daß sie mit einem Protest den Reichstag verließ.

Was ihren energisch geführten Widerspruch fraftlos machte, das war, daß doch eben nur die kleinen und mittleren evangelischen Stände ihn vertraten; von den gewichtigeren, namentlich den kurfürstlichen Stimmen schloß sich keine der fürstlichen Opposition mit Nachdruck an, und selbst bei der brandenburgischen Gesandtschaft fand dieselbe nur eine laue Unterstützung. Wie hätte der Kaiser einer Opposition weichen sollen, die, wesentlich aus protestantischen Elementen zusammensgesetz, doch nicht einmal die protestantischen Kurfürsten für sich hatte.

Der Grund zu diesem auffallenden Berhältniß lag in einer anderen Hauptstreitfrage dieses Reichstags, welche das kursürstliche und das fürstliche Lager in der seindseligsten Spannung gegen einsander hielt. Es war die Frage über die Zusammensetzung und Gesschäftsordnung der Reichsbeputationstage. Neben der über die Reichssteuern hat sie am meisten von allen diese Versammlung beschäftigt.

Das Institut der Reichsbeputation war im Jahr 1555 im Zusammenhang mit den damals getroffenen Bestimmungen über die Landfriedensordnung und die Kreisversassung in's Leben gerusen worsden '). Ein ständiger Ausschuß der Reichsstände, zu welchem sämmtsliche Kurfürsten (außer Böhmen) und eine bestimmte Anzahl von Fürsten, Prälaten, Grasen und Städten deputirt waren. Im Lauf der Zeit war die Zahl dieser Reichsbeputirten auf einundzwanzig erhöht worden '); ihr Geschäftstreis, ursprünglich allein auf Landsfriedensangelegenheiten beschränkt, hatte sich ebenfalls erweitert, so daß dieser Ausschuß thatsächlich fast den gleichen Umsang von Reichssgeschäften zu behandeln pflegte, wie die Reichstage selbst. Seine Berusung stand dem Kurfürsten von Mainz zu. Es war hergebracht,

<sup>1) 3. 3.</sup> Moser von benen Teutschen Reichstägen II. 564ff. Urt. u. Actenft. I. 793ff.

<sup>2)</sup> Thatsächlich jetzt nur zwanzig, da die Stimme von Jülich in Folge des ungeschlichteten Streites über ihre Führung ruhte.

baß ber Deputationstag in zwei Collegien verhandelte; das eine bils beten die Kurfürsten, das andere, den "Fürstenrath", die Gesammtheit der übrigen Deputirten. Jedes Colleg saßte gesondert für sich seine Beschlüsse; dann theilte man sich gegenseitig dieselben mit, und beide Collegien unterhandelten hierauf mit einander und mit den kaiserslichen Commissaren so lange, die eine Einigkeit erzielt war oder sich unmöglich zeigte. "Relation und Correlation" war der übliche Aussdruck für dieses Versahren, wie dei der Geschäftsordnung des Reichsstags, dem es nachgebildet war.

In der letzten Zeit nun war dieses Institut hauptsächlich nach zwei Seiten hin der Gegenstand vielfältiger Angriffe geworden. Einsmal weil in dem Fürstenrath die katholischen Stimmen in sehr besträchtlicher Majorität waren. Diesem Uebelstand trat das Friedenssinstrument mit der Bestimmung entgegen, daß die Parität herzusstellen sei. Die Sache lag hier ungewöhnlich einsach: man mußte so viel evangelische Stimmen in den Fürstenrath aufnehmen, als ersforderlich waren, um die Stimmengleichheit beider Bekenntnisse herzustellen. Die Einigung über die hierfür zu wählenden erfolgte ohne allzu große Schwierigkeit 1).

Aber ber Mangel, bem so an ber einen Stelle abgeholfen war, trat nun an der andern auf. Man hatte jetzt sieben zur Theilnahme an der Reichsbeputation berechtigte Kurfürsten; unter diesen vier katholische. In diesem Collegium also war die Parität, die früher vor dem Hinzutritt Baierns bestanden hatte, jetzt aufgehoben. Aber das Friedensinstrument forderte ganz unzweideutig die Herstellung des Gleichgewichts der beiden Bekenntnisse; freilich ohne für diesen schwierigeren Fall den einzuschlagenden Weg anzudeuten. Und die hergestellte Parität im Fürstencolleg schien völlig werthlos, wenn ihr in dem kurfürstlichen Rathe ein für allemal eine katholische Majorität gegenüber stand. Wie ließ sich diese Schwierigkeit überswinden? Hier war nun der Punkt, wo der alte Gegensat der fürstlichen und kurfürstlichen Tendenzen wieder einmal in ganzer Schärfe zu Tage trat.

<sup>1)</sup> Das Resultat s. Jüngster Reichsabschieb &. 194.

Denn gerade diese Frage nahm nun die evangelische Fürstenspartei zum Ausgangspunkt für eine sehr lebhafte Opposition gegen die ganze bevorzugte Stellung der kurfürstlichen Körperschaft.

Vor allem stellte diese Partei sich auf den Standpunkt undedingter Durchführung der im Friedensinstrument verheißenen Parität, auch für das Kurfürstencolleg. Zwei Wege wurden vorgeschlagen, um die dort jetzt vorhandene katholische Majorität zu beseitigen. Der eine war, daß nach einer gewissen Reihenfolge abwechselnd entweder ein evangelischer Kurfürst zwei Bota zu sühren oder einer von den geistlichen Kurfürsten sich der Stimme zu enthalten hätte. Bald trat auch in Verdindung hiermit der Gedanke, eine neunte evangelische Kur zu gründen, hervor.

Der andere Weg knüpfte an eine alte Streitfrage an. Schon längst hatten die fürstlichen Stände des Deputationstags gegen die übliche Geschäftsordnung protestirt, wonach die Kursürsten ein bessonderes Colleg bildeten und ihr Collegialbeschluß, aus sechs, jetzt sieden Stimmen gedildet, als gleichwiegend betrachtet wurde mit dem aus zwanzig Stimmen hervorgehenden Beschluß des Rathes der unsteren Stände. Ihr Berlangen war, daß diese Trennung in zwei Curien bei der Reichsdeputation aufgehoben werde und die Abstimsmung "viritim" in dem Gesammtcollegium vor sich gehe; diese Berseinigung des Kursürstens und Fürstenrathes in ein einziges Colleg sei zugleich das beste Mittel, die Gleichheit der katholischen und evansgelischen Stimmen herzustellen und die Forderung des Friedensinsstrumentes zu erfüllen.

Sehr geschickt hatten auf diese Weise die Fürsten das allgemeine evangelische Interesse der Parität mit den Interessen ihrer Rivalität gegen die bevorzugte Stellung des Kurfürstencollegs zu verslechten gewußt. Mit Recht erkannten die Kurfürsten in dieser Forderung des Fürstenraths den eigentlichen Kern des großen Angriffs gegen ihre "Präeminenz," dessen sie von Beginn des Reichstags an geswärtig gewesen waren. Gelang es den Gegnern, die Geschäftsordnung der Deputationstage in ihrem Sinne umzugestalten, so war über kurz

<sup>1)</sup> Urt. u. Actenst. I. 804. not.

oder lang der gleiche Schritt auch bei den Reichstagen selbst kaum mehr abzuwehren; mit ihren sieben Stimmen verschwanden dann die Kurfürsten einflußlos unter der Menge der großen und kleinen Reichs-tagsberechtigten.

Kleinliches Gezänk um Abstimmungen und Paragraphen ber Geschäftsordnung in einer Zeit, wo all diese Formen des officiellen Reichslebens bereits in das Stadium hoffnungslosen Absterbens ein= getreten sind und das wirkliche Leben in ganz anderen Kreisen zu pulsiren beginnt. Aber wie lange noch zwingen das Denken und Streben der Menschen auch völlig ausgelebte Formen, wenn eine große oder oft auch nur eine lange Vergangenheit hinter ihnen steht. Mit völlig ungeschwächtem Interesse stehen und bewegen sich die Menschen dieser Zeit in Fragen dieser Art. Und wenigstens der, auf welche es hier ankam, mangelt nicht eine gewisse allgemeine Bebeutung. Seit Jahrhunderten hatte in der Körperschaft der Kur= fürsten der Schwerpunkt aller neben dem Kaiser bestehenden Institute bes Reichs gelegen; alt war der Widerspruch gegen ihre Vorzugs= stellung, mannichfach bie im Laufe ber Zeiten gegen dieselbe gerichteten Angriffe. Aber noch nie war mit so principieller Begründung ein so allgemeines und wol organisirtes Sturmlaufen gegen die Sonderrechte des obersten Reichscollegium's unternommen worden wie jett.

Aber die Vertheidigung zeigte nicht geringere Energie '). Die Vereinigung der beiden Collegien in eines wurde einmüthig zurücksgewiesen: gerade in ihrem körperschaftlichen Rechte beruhe die ganze geschichtlich begründete Stellung der Aurfürsten; zu allen Zeiten haben sie dieses Recht ausgeübt, und zum Nutzen des Reiches — "dahero ist es, daß die alten teutschen Geschichtschreiber mit so vieler Ehrserbietung, mit so hohem Respect und fast unzähligen Lobsprüchen der Kurfürsten immersort gedenken; "dieses wolerwordene Recht dürse nicht fallen, die Kursürsten nicht den anderen minderen Ständen gleichgesetzt werden, "also daß, wenn ein schwäbischer Graf die kurs

<sup>1)</sup> Die beiberseitigen Argumente sind gut zusammengestellt bei Pfanner hist. comit. 482 ff.

fürstlichen und fürstlichen Bota paria sindet, er die majora machen könne." Und ebenso lehnte die Majorität der Kurfürsten mit Entschiedenheit die von den Fürsten geforderte Beränderung des Abstimmungsmodus in ihrem Collegium ab; jede Beränderung sei hier von Uebel, erklärte selbst der Kurfürst von Sachsen; wie viel mehr natürlich die drei geistlichen nebst Baiern; der Gedanke an eine neuszuschaffende evangelische Kur ward von allen mit gleicher Bestimmtsheit von der Hand gewiesen.

Wir übergehen andere Streitpunkte von geringerem Belang; an ben bargelegten Capitalfragen hing jetzt alles. Hier gab es keine Ausgleichung. Hart standen die Parteien wider einander, Schweden, bie sächsischen Ernestiner, die Braunschweiger an der Spitze ber fürstlichen Opposition 1), bas Banner ber kirchlichen Parität und ber Erfüllung des Friedensinstruments vor sich hertragend, sie alle drei im stillen zugleich ben Blick auf den ihnen vorschwebenden neuen Kurhut gerichtet. In Verbindung mit der Frage über die Reichssteuern wurde ber Streit über die Reichsbeputation von Monat zu Monat weitergeschleppt; keinen Schritt näher kamen sich die Gegner; der kaiserliche Hof erkannte in der Erbitterung der Parteien wider einander das sicherste Mittel zuletzt über alle zu triumphiren; er that nichts ben Gegensatz auszugleichen. Der Reichstag stockte; alle anderen Berhandlungen litten unter diesem unversöhnlichen Zwiespalt; das Ende schien das resultatlose Auseinandergehen der Versammlung werden zu müssen, wenn nicht noch zur rechten Zeit eine Wendung eintrat, welche ben Parteien eine andere Zusammensetzung, den verhandelten Fragen eine neue Richtung gab.

Dieser Umschwung erfolgte im November 1653. Er wurde vollbracht durch die plötzliche Schwenkung der brandenburgischen Politik.

<sup>1) &</sup>quot;Bremen, Haus Sachsen und Braunschweig seind die härtesten und meinen, man solle nicht so hoch auf sieben Kerle sehen." Blumenthal an Schwerin dat. Regensburg 1. Sept. 1653. (Berl. Arch.)

## Der Ministerwechsel.

Bis hierher war die Rolle, welche Brandenburg auf dem Reichs= tag gespielt hatte, weder sehr hervortretend, noch von großen Erfolgen Nach dem einen wichtigen Erfolg, daß Schweden zur Räumung von Hinterpommern gezwungen worden war, war nichts mehr gelungen. Es war im Grunde von nicht sehr großem Belang, wenn der kaiserliche Hof sich den Privatsorderungen des Aurfürsten trot allen früheren Versprechungen jetzt hartnäckig entzog, wenn die Regulirung der Breslauer Schuldsache, der Entschädigungsfrage für Jägernborf unter allerlei Vorwänden jett einfach verweigert wurde; mehr ober minder wurden diese Forderungen doch auch auf bran= denburgischer Seite nur als ein Mittel betrachtet, um einen Druck auf den kaiserlichen Hof auszuüben. Aber durfte Brandenburg es gleichgiltig mit ansehen, wenn jetzt auf dem Reichstage die kaiserliche Politik in raschem Eroberungsschritt die beherrschenden Positionen im Reich wiederzugewinnen sich anschickte, wenn sie all die reformatori= schen Aufgaben dieser Versammlung einfach bei Seite schob, um nur ihre eigenen Wünsche durchzuführen, wenn sie den Fürstenrath mit den Höflingen des Kaisers erfüllte, wenn sie auf dem Wege war, durch künstlich erzeugte Majoritäten den Reichstag zu einer Be= willigungsmaschine für die Finanzbedürfnisse des Hauses Desterreich zu machen, wenn sie von den obersten Gerichtshöfen des Reichs den einen zu einem Verwaltungsorgan für die habsburgische Reichspolitik zu degradiren fortfuhr, wenn sie in allen Stücken bemüht war, die constituirenden Sätze des westfälischen Friedens zu umgehen oder in ihrem Interesse umzubengen; und wenn bei aller Fügsamkeit ber Reichsstände gegen irgend berechtigte Ansprüche bes Kaisers es von Seiten der Evangelischen doch nicht einmal dahin gebracht werden konnte, daß den protestantischen Bewohnern der kaiserlichen Erblande die geringsten Zugeständnisse gemacht ober auch nur die Zusagen des Friedensinstrumentes in lopaler Weise erfüllt wurden?

Es war nicht schwer zu sehen, daß, wie die Geschäfte des Reichs= tags jetzt verliefen, alles zu Gunsten des Kaisers sich wandte. Die habsburgische Politik war im vollen Zuge, die im Frieden noch be-Erdmannsdürfser, Graf v. Walded. haupteten Positionen neu zu sestigen, die verlorenen oder zweiselhaft gewordenen wieder zu gewinnen. Das Kaiserthum war, so schien es, wieder für ein Menschenalter in Sicherheit gebracht; der günstige Verlauf, den der Reichstag nahm, schien dasür zu sorgen, daß auch das Reich im Einzelnen der Herrschaft und Nutzung des Hauses Desterreich nicht entschlüpfe. In der That, schon damals galt, was zwei Jahrzehnte später Esaias Pusendorf sagt, daß es durchaus nicht "Visionen und Chimären wären, womit die philosophischen Politici sich zu ergötzen pslegten", daß das Haus Habsburg mit allen Kräften daran sei, die alten Herrschaftspläne wiederauszunehmen ): in diesen Iahren, unmittelbar nach dem westfälischen Frieden, liegen die ersten Anfänge dazu.

Es ist nicht zu läugnen, während der ersten Hälfte des jetzigen Reichstags war von brandenburgischer Seite wenig geschehen, diesen Gefahren zu begegnen. In dem vordersten Treffen der Opposition hatten die evangelischen Fürsten gestanden, die Braunschweiger, die sächsischen Ernestiner neben anderen voran; von den drei protestan= tischen Kurfürsten hatten die von Sachsen und von der Pfalz sich shstematisch von allem Widerspruch gegen den Kaiser zurückgehalten, und die Unterstützung, welche Brandenburg der Opposition angedeihen ließ, war in den meisten Stücken doch nur matt und ohne Nachbruck gewesen. Lebhaft hatte allerdings der Kurfürst für die Sache der österreichischen Protestanten zu wirken befohlen; in der Angelegenheit der "neuen Fürsten" waren die Gefandten angewiesen worden, auf den Bedingungen von 1641 für ihre Zulassung zu bestehen; der Geltung der Majorität in Steuersachen war auch von brandenbur= gischer Seite widersprochen, die Reform des Reichshofrathes ver= Aber all dies war völlig erfolglos geblieben, und langt worden. es zeigte sich deutlich, daß die Art und Weise, wie die brandenbur= gische Gesandtschaft die Forderungen der Opposition unterstützte, am kaiserlichen Hofe nicht ben geringsten Eindruck machte.

Worin lag diese augenscheinliche Ohnmacht Brandenburgs bes gründet?

<sup>1)</sup> Cfaias Pufendorf Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof etc. 1671 bis 1674, herausgegeben von Helbig S. 77.

Seit der Zusammenkunft des Kurfürsten mit dem Kaiser in Prag stand Joachim Friedrich von Blumenthal im eigentslichen Sinne als dirigirender Minister an der Spitze der die deutsche Politik betreffenden Geschäfte. Er war als leitendes Haupt der Reichstagsgesandtschaft nach Regensburg gegangen; aber dies hinderte ihn nicht, von dort aus auch auf die Entschließungen am Hose den bestimmendsten Einsluß zu üben; neben den officiellen Berichten her steht er mit dem Kurfürsten, sowie mit den einzelnen geheimen Käthen in fortwährendem brieflichen Verkehr, er lenkt das Urtheil über den Berlauf der Dinge, er bestimmt die Richtung, in welcher die officiellen Resolutionen auf die Reichstagsberichte sich bewegen sollen; namentlich Tornow, der gewöhnliche Concipient dieser Antwortsschreiben, steht ganz unter seinem Einsluß.

Blumenthal ist, in gewissem Sinne, der lette hervorragende Repräsentant der alten Schwarzenbergischen Schule am Berliner Hofe gewesen. Seine ungewöhnlichen vielseitigen Fähigkeiten hatten bewirkt, daß, trot des durchgängigen entschiedenen Bruches mit dieser Richtung, er doch aus dem Dienste des Kaisers wieder nach Bran= denburg gezogen worden war. Fortan vertrat er in dem Rathe des Kurfürsten die Politik des guten Einvernehmens mit dem Kaiser '). Nicht daß seine Einsicht ihn über die wahren Tendenzen der öster= reichischen Politik sich hätte völlig täuschen lassen, nicht daß er ein Enthusiast für die abgestandenen Phrasen der alten officiellen Reichspolitik gewesen wäre. Aber er lebt in dem Gedanken, der noch so lange nach ihm der Nothbehelf für Viele war, daß doch eben diese Form von Kaiser und Reich, wie verfallen immer, die einzige ges gebene sei: ein Staat wie ber brandenburgische kann nur bestehen in Verbindung mit dem Ausland oder im natürlichen Bunde mit bem Kaiser, und das letztere ist vorzuziehen. Seine Ansicht über das Reich brückt er einmal in einem Briefe an Waldeck in dieser Weise aus: "Das Reich zu solcher harmonia und daraus entstandenem Schrecken wieder zu bringen, als es vor 700 und mehr Jahren an-

<sup>1)</sup> Blumenthal an Walbeck dat. Halberstadt 5. März 1652: "la vraie et plus certaine maxime de notre patrie est d'être bien avec le chef et celuici avec ses membres." (Arolf. Arch.)

noch gewesen, ist eine pur lautere Unmöglichkeit und nach meinem schlechten Urtheil, wo nicht wider und gegen die prophetischen Anzeigungen, dennoch wenigst gegen den Lauf der Natur. Der Tacitus saget: redus cunctis inest quidam velut ordis, ut quemadmodum temporum vices, ita rerum publicarum vertantur. Wer also diesem veralteten Gebäu nur mit treuem Fleiß und gedultiger Kaltssinnigseit Stützen zu untersetzen bemüht ist, der hat schon viel oder wenigst das Seinige gethan und kann mit ruhigem Gemüth sich schlasen legen und den serneren Ausgang göttlicher Providenz anheim geben <sup>1</sup>)."

In diesem Sinne hatte Blumenthal seit ber Prager Reise im November 1652 die deutsche Politik Brandenburg's geleitet. die blinde, fast willenlose Hingabe an die Führung des kaiserlichen Hofes, wie sie die Schwarzenbergische Zeit gezeigt hatte, vertrat er; aber er war überzeugt, daß bei der gewachsenen Bedeutung des bran= benburgischen Staates, bei der schon als hervorragend anerkannten Persönlichkeit seines jetzigen Fürsten, man auch in Wien auf ein vertrauliches Zusammengehen mit demselben hinreichendes Gewicht legen werbe, um allen billigen Ansprücken bereitwillig entgegenzukommen. Er hatte gewissermaßen die Berantwortlichkeit dafür übernommen, daß der kaiserliche Hof die guten Absichten des Kurfürsten richtig würdigen und in entsprechender Weise lohnen würde; seine persönlichen Anliegen sollten geordnet werden, seine Fürsprache die österreichischen Protestanten sicher stellen, mit seinem Beirath die wichtigsten Fragen ber Reichspolitik entschieden werden. Alle anderen Kurfürsten waren jett im besten Einvernehmen mit dem Kaifer; trat Brandenburg noch hinzu, so war eine Verbindung hergestellt, die jedem einzelnen Gliebe wie dem Ganzen die besten Garantien zu geben schien.

Denn darauf läuft der politische Gedanke Blumenthals, sowie der gesammten alten Schule hinaus: Conservirung der alten Formen und Machtverhältnisse und thatsächliche Beherrschung des Reichs durch enges Zusammenhalten des Kaisers und des kurfürstlichen Bundes.

<sup>1)</sup> Blumenthal an Walbeck dat. Regensburg 30. Jan. 1654. (Arolf. Arch.)

Dem entsprechend hatte Blumenthal seine Stellung auf bem Reichstag genommen. So spröbe die kaiserlichen Räthe sich zeigten, ben Wünschen des Kurfürsten nach irgend einer Seite hin zu willssahren, so augenscheinlich ihre Absichten bei den Fragen über die "neuen Fürsten," über den Reichshofrath, über die Reichssteuern zu Tage kamen, er suhr fort in der Pflege seiner Beziehungen zu den einflußreichsten Personen des Hoses die einzige Rettung zu preißen, er wurde nicht müde, auf ansehnliche Gelder zur Gewinnung dersselben zu dringen; so weit es möglich war, hielt er in allen Aeußestungen und Abstimmungen eine Linie ein, auf der der Anschein eines in der Hauptsache woldesestigten guten Einvernehmens mit dem Kaiser so wenig als möglich gefährdet wurde.

Und in der That, welche andere Partei gab es, auf die er sich hätte stützen können? Brandenburg hatte keine näheren Bundesgesnossen im Reich. Seit der Prager Reise und schon seit dem Jülich's schen Krieg hielt die protestantische Fürstenpartei sich mißtrauisch von ihm zurück; in dem Streite mit Schweden wegen Pommerns, vor Anfang des Reichstags, hatte sie offen für Schweden agitirt. Schon um einer gänzlichen Isolirtheit vorzubeugen, meinte Blumenthal, müsse sich Brandenburg zu dem Kaiser und dem Kurfürstencolleg halten. So weit gingen seine Gedanken nicht, daß es möglich sei, eine neue eigene Partei zu bilden.

In der jetzt brennenden Hauptstreitfrage des Reichstags, über die Zusammensetzung und Geschäftsordnung der Reichsdeputation hatte Blumenthal sich ganz auf die Seite der anderen Kursürsten gestellt; mochte der Reichstag darüber resultatlos aus einander gehen, mochte die kaiserliche Politik dei dem Conflict der beiden Parteien immer mehr Terrain für sich gewinnen — die stricteste sormelle Wahrung der kursürstlichen "Präeminenz" schien wichtiger als alles. Er verkannte nicht die theilweise Berechtigung der sürstlichen Forderungen, soweit sie sich auf die Herstellung der Parität im Kursürstenscolleg bezogen; aber der Versuch directer Einmischung der "Gerinsgeren" in die Angelegenheiten der Kursürsten ist in keinem Falle zu dulden; der bestehende Mangel ist ihm eine unerschütterliche Thatsache, die man einstweilen als solche hinnehmen muß; "sieden können

nicht gerade werden"; den Gedanken, durch die Erhebung eines dis= her fürstlichen Hauses die Stimmenungleichheit zu beseitigen, wies er mit Entschiedenheit zurück; einen anderen Ausweg sah er nicht ').

Es war in diesem Zeitpunkt, zu Ende October 1653, als die brandenburgische Gesandtschaft in Regensburg plötlich von Berlin her durch eine Reihe von kurfürstlichen Rescripten überrascht wurde, die in Ton und Haltung sehr wesentlich von den disher empfangenen abwichen. In scharfen Ausdrücken des Tadels wurde den Gesandten ihr disheriges Auftreten vorgeworfen; sie wurden angewiesen, sich energischer zu zeigen, in Bezug auf die einzelnen am Reichstag schwebenden Fragen erhielten sie eine Reihe von Besehlen, deren Ausssührung einem vollkommenen Bruch mit dem dis jetzt beobachteten Spstem gleich kam.

Blumenthal war im höchsten Maße betroffen. Er schrieb zurück, er remonstrirte mit Empfindlichkeit gegen den ungewohnten Ton
und Inhalt der jüngsten Resolutionen, gegen die "harten und vor
diesem beim Hause Brandenburg ungewöhnlichen starken Pillen vor
dero geheime treue Räthe," wie er sich ausdrückte. Die neuen Antworten, die er erhielt, suhren in der nämlichen Weise fort, ohne sich
durch seine Einwendungen irre machen zu lassen. Mit Bestürzung
wurde er inne, daß er die Zügel nicht mehr in der Hand hatte.
Was war in Berlin geschehen?

Nichts geringeres, als ein völliger Wechsel des Systems, hervorgerusen durch den Eintritt einer neuen Kraft in die Leitung der deutschen Politik des Berliner Cabinets. Nach langem Harren sah endlich Waldeck seine Zeit gekommen. Er hatte die Zügel in die Hand genommen.

Die Lage Waldecks war in der letzten Zeit in vielfacher Beziehung eine peinliche gewesen. Krankheit hatte ihn genöthigt, für mehrere Wochen während des Sommers das Wildunger Bad auf-

<sup>1)</sup> Blumenthal an Schwerin dat. Regensburg 1. Sept. 1653. "Wenn ich Churfürst wäre, so wollte ich's im obigen Streit bei dem alten lassen, bis man sich eines solchen Mittels ratione parisicationis utriusque religionis im Churf. Colleg würde vergleichen, wodurch ich Churfürst bliebe, und die geringeren mir nicht in die Haare nisteten." (Berl. Arch.)

zusuchen und nur aus der Ferne dem Lauf der Geschäfte zuzusehen. Der kurz vorher erfolgte Tod seines einzigen Sohnes schlug ihn schwer danieder; eine tiefe Traurigkeit und Abspannung geht in dieser Zeit durch alle seine Briefe.

Vor allem aber, für den Augenblick war er auch politisch zur Seite gedrängt. Gerade in den jetzt in vorderster Reihe stehenden Fragen der deutschen Politik war die von ihm vertretene Ansicht mit jener Reise des Kurfürsten nach Prag im November des vorigen Jahres erlegen. Seitdem hatte Blumenthal für diese Beziehungen das Ohr des Fürsten, hatte die Entschließungen des geheimen Rathes gegenwärtig und abwesend geleitet.

In jedem Punkte von dem somit zur Herrschaft gelangten System abweichend, hatte Walbeck sich mißzufrieden zurückgehalten. Immer enger sah er unter den Händen seines politischen Gegners die Verbindung Brandenburgs mit dem kaiserlichen Hof und mit dem Kur= fürstencolleg sich knüpfen, immer kälter und feindseliger stellte sich die evangelische Fürstenpartei Brandenburg gegenüber, in welchem viele ein Haupt zu finden gehofft hatten. So viel wie möglich suchte Waldeck wenigstens dem Uebel vorzubeugen, welches er in dieser Trennung erblickte. Bei seiner Abreise nach Wildungen hatte er sich einige allgemein gehaltene Anweisungen ausgewirkt, während seines Aufenthalts in diesen Gegenden mit einigen der wichtigsten Stände des niedersächsischen und westfälischen Kreises Verbindungen anzuknüpfen — als er die ersten Schritte in dieser Richtung gethan und bringend um nähere Instruction und Autorisation bat, ließ man ihn Wochen lang ohne Antwort; er mußte die aufgegriffenen Fäben wieder fallen lassen '). Er unterließ nicht, seine Zweifel und seine Unzu= friedenheit über den jetigen Gang der brandenburgischen Politik dem Rurfürsten energisch auszudrücken: Die besten Gelegenheiten habe man versäumt; während man sich zu dem Kaiser und den Kurfürsten ge= halten, habe man es sich entgehen lassen, die Kleineren im Reich und namentlich die gesammten Evangelischen an sich zu ziehen, die man

<sup>1)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat. Wildungen 23. Juli 1653. (Berl. Arch.)

mit leichter Mühe hätte gewinnen können, und an beren Spite ber Aurfürst "sich mächtiger hätte machen können, als nie kein Aurfürst gewesen." Ueberall, wohin er komme, fährt Walded fort, sei man befremdet über das Auftreten Brandenburg's auf dem Reichstag; ganz anderes habe man erwartet; "die meisten, die ihre Sicherheit größtentheils auf E. Churf. Dohl. haben gründen wollen, wie Landsgraf Wilhelm von Hessen, bei welchem ich auf der Jagd gewesen, dezeugen solches." Er schließt mit einem emphatischen Ausruf, daß Gott den Sinn des Aurfürsten erleuchten möge, "daß E. Churf. Dohl. mein Herz erkennen, meine wolmeinenden Gedanken begreisen, und daß ich, gleich als der verachtetste Wurm, so doch zum Fischsangen gebraucht werden kann, von E. Thurf. Dohl. auch gleich als ein armes Geschöps der Erden zu Erlangung dero vornehmer Borhaben gebraucht werden möge 1)."

Im September fehrte er nach Berlin gurud. Er fant ben Stand ber Angelegenheiten noch troftlofer als guvor, alle feine Befürchtungen in Erfüllung gegangen. Aber noch war die Blumenthal'sche Faction im Bollbesit ber Gewalt und bes Bertrauens bes Aurfürsten. Balbed beeilte fich, ben mabrend bes Sommers unterbrochenen Briefwechsel mit Blumenthal wieber aufzunehmen. ift von Interesse, in biefen Briefen bas Spiel zu beobachten, womit die beiben Rivalen sich gegenfeitig ihre Gebanken halb enthullen, Mit vollständiger Resignation, mit ben stärkften balb verbergen. Ausbrücken ehrerbietig bescheibenen Bertrauens auf bie Talente Blumenthals und auf feine weit überragenben Berbienfte außert sich Balbed über ben bebauerlichen Gang ber Gefchafte; er zweifelt nicht, baß jener boch noch alles jum guten Ende hinausführen werde; er freut fich auf seine Rudfehr; unter feiner bewährten Leitung wolle er fich bann von neuem in bie Befcafte werfen, "afin que je me puisse rendre digne de la dépense que je cause ici et de vos bonnes graces;" inzwischen halte er sich bavon zurud, "de peur d'y gâter quelquechose, n'y entendant rien; " fonnte er feiner Reigung folgen, jo murte er fich aufs Land gurudziehen und "Robl

<sup>1)</sup> Balbed an ben Rurfürften dat. Arolfen 16. Aug. 1653. (Cbenbaf.)

pflanzen nach Herzenslust"); nicht genug kann er die Geschicklichkeit und den Eiser Tornow's preißen, der freilich den Vorzug habe, von der überlegenen Einsicht Blumenthals geleitet zu werden. Bei all dem vershehlt er nicht, daß er den Verlauf der öffentlichen Angelegenheiten mit dem tiefsten Bedauern beobachte: "je plains ma patrie, mais n'y puis apporter autre remède qu'un soupir au souverain des souverains."

Die Briefe Blumenthals sind von ähnlicher Aufrichtigkeit. ahnt scheinbar nichts davon, daß er an einen vor Ungeduld brennenden Rivalen schreibt und stimmt harmlos in sein Lob des Landlebens und landmännischer Beschäftigung ein 2). Daß es mißlich steht in Regensburg, kann er nicht läugnen; aber vor allem fehle es ihnen dort an einer festen Direction vom Hose her; mit Tornow, ebenso wie mit ben andern geheimen Räthen, sei er fast ganz außer Ber= kehr; was der Kurfürst eigentlich wolle, könne er nie erfahren: "ich versichere E. Exc. auf mein Wort als Edelmann, daß ich darüber, wie es am Hofe in Berlin steht, nicht besser unterrichtet bin, als über die Angelegenheiten von Finnland." Er vertheidigt sich nach= drücklich gegen umlaufende Verdächtigungen seiner Gesinnung; er sei, wenn es die evangelische Sache gelte, auch bereit, eine antikaiserliche Politik zu unterstützen, wenn man nur wisse, was man wolle; er deutet an, daß er es am liebsten sehen würde, vom Reichstag ab= berufen zu werben 3).

<sup>1)</sup> Walbect an Blumenthal dat. Berlin 23. Sept. 1653: "je me contenteray d'un mediocre estat en ce monde et attendray mon lustre à l'advenir. Je me vois si passioné pour l'oeconomie, que je quitterois tout pour planter des choux à mon aise." (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> Blumenthal an Walbect dat. Regensburg 3. Oct. 1653. "V. Exc. loue l'oeconomie, et je l'assure sur ma conscience, que c'est la vie la plus agréable du monde et capable à donner la santé du corps et la tranquillité de l'âme; auch er tenne nichts besseres, als "planter des choux." (Ebenbas.)

Blumenthal au Walbect dat Regensburg 3. Oct. 1653. Postscript:
L'on me mande de Berlin que j'y suis jugé pour trop incliné à la maison d'Autriche. Je jure Dieu, que jusques aujourd'hui l'Empereur ne m'a pas jugé ou directe- ou indirectement digne de ses volontés. Mais si nous voulons saire quelque chose contre l'Empereur en saveur de la religion, il saut montrer ou plus de force ou plus de conduite, et alors ils nous estimeront ici; mais jusques à présent ils nous ne craignent ni aiment. (Chendas.)

Inzwischen hatte nun Walbeck ben Bortheil persönlicher Answesenheit in der Nähe des Kurfürsten vor Blumenthal voraus. Densnoch währte es geraume Zeit, dis es ihm gelang, seinen Moment zu erspähen. Endlich fand er ihn. Bei einem Gespräch mit dem Kurfürsten über militärische Dienstangelegenheiten wußte er ihn auf den Stand der Dinge in Regensburg zu führen; er fand die Stimsmung des Fürsten wol vorbereitet; auch diesen quälte das Gesühl, daß man mit dem bisherigen Versahren nicht von der Stelle kam; er war gereizt über die völlige Nichtachtung seiner Ansprüche von Seiten des kaiserlichen Hoses; bereits hatte er angesangen, an Blumenthal irre zu werden. Das Gespräch mit Waldeck gab den Ausschlag; beide einigten sich dahin, daß ein ganz neuer Weg einsgeschlagen werden müsse 1).

Sogleich ging man an's Werk. In Oranienburg, wo der Kursfürst auf der Jagd war, wurde wenige Tage nachher eine Sitzung des geheimen Raths abgehalten und beschlossen, nebst den entsprechens den Weisungen an die Gesandten drei nachdrückliche Schreiben an den Raiser, das Kurfürstencolleg und den Kurfürsten von Sachsen zu richsten, worin diese mit Anknüpfung an die beiden brennenden Hauptfragen der Parität und der Majorität in Steuersachen aufgesordert wurden, dem Zerwürsniß, welches den Reichstag spaltete, ein Ende zu machen und den billigen Forderungen der Fürstenpartei, soweit dieselben in dem Friedensinstrument begründet und den wirklichen und berechtigten Interessen des Kurfürstencollegs nicht zuwider seien, sich zu fügen.

Hierin lag die Ankündigung des Bruchs mit der Partei, mit welcher man bisher in Regensburg gegangen war. Es kostete einige Mühe, auch nach gefaßtem Beschluß, sie in's Werk zu setzen; die mit der Aussührung beauftragten Räthe zögerten, die Briefe abgehen zu lassen, "en considération que cela chocquerait nos ambassadeurs"?);

<sup>1)</sup> Diese Vorgänge erzählt Walbeck selbst in einem eigenhändigen, in den ersten Monaten b. J. 1654 geschriebenen Memoire de ce qui s'est passé quant aux affaires d'estat depuis la restitution de la Pomeranie. (Arols. Arch.) Das obige Gespräch fand in den letzten Tagen des October Statt.

<sup>2)</sup> So schreibt auch Tornow an Blumenthal dat. Berlin 6. Nov. 1653: "J. Exc. der Herr Graf von Waldeck haben die beiden Schreiben an J. Kais.

so stark war der Einfluß, den Blumenthal auch aus der Ferne auf das Collegium ausübte. Aber Waldeck griff mit Entschiedenheit ein, er legte dem Kurfürsten selbst die Concepte vor, sie wurden gesbilligt und sofort expedirt; am 3. November gingen die Absagebriese nach Regensburg und Dresden ').

Mit diesem Schritte ist der Sieg Waldeck's entschieden. Die gesammte deutsche und auswärtige Politik Brandenburg's steht fortsan unter seiner Initiative und Leitung und gewinnt unter derselben eine Sicherheit der Führung, eine nach allen Seiten um sich greissende Energie, wie sie seit langer Zeit hier nicht vorhanden gewesen war. Dis hierher war die Regierung des Kurfürsten der Sammlung und Vorbereitung gewidmet gewesen; der Eintritt Waldecks in die Stellung als dirigirender Staatsminister bezeichnet den Beginn der selbständigen Action im größeren Stile.

An anderen Orten haben in dieser Zeit nicht selten große Misnister die unumschränkte Leitung des Staates in ihre Hand gebracht, indem sie den Fürsten unverwerkt zur Seite schoben, sein Interesse auf andere Gegenstände lenkten oder seinen Ehrgeiz mit einem wolsbereiteten Scheine der Macht abzusinden wußten. Daß dem Kurssürsten Friedrich Wilhelm gegenüber ein solches Versahren nicht anzuwenden war, hatte Waldeck von vorn herein erkannt; man konnte regieren neben einem solchen Fürsten, aber nur wenn man mit ihm regierte. Von dieser Einsicht waren gleich die ersten Maßregeln Waldecks bestimmt gewesen, als er gegen Ende des Jahres 1651 die oben beschriebene Neuordnung des Geschäftsganges und seine eisgene Stellung in demselben zu begründen versuchte \*): es kam darauf an, den Kurfürsten möglichst tief in den Lauf der Regierungsarbeiten hereinzuziehen und möglichst stetig darin zu erhalten; besaß man

Maj. und das Churf. Collegium angegeben, wiewol wir alle dafür gehalten, daß dieselben nichts nuten, auch wol gar den Herren Gesandten verkleinerlich sein möchten." (Berl. Arch.)

<sup>1)</sup> Die Schreiben an ben Kaiser und das Kurfürstencolleg s. bei v. Meiern I. 676 ff.; das an den Kurfürsten von Sachsen ist von demselben Tage und ähnslichen Inhalts; die Concepte von Walbeck.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 59 f.

bann sein Bertrauen, zeigte man ihm Ziele, die auch die seinigen waren ober es werden konnten, einigte man sich mit ihm über die Wege, die man einschlagen mußte, so konnte man eine-fruchtbringende Thätigkeit mit der vollen Verfügung über die fürstliche Macht in Aussicht nehmen. Erst jetzt erreichte Waldeck das damals Gewollte. Durch persönliche Verständigung mit dem Kurfürsten hatte er den Einfluß seines Gegners gebrochen; mit allem, was weiter geschah, hielt er ihn in der regsten Berbindung; er veranlaßte ihn, näher als bisher geschehen an das Detail der Geschäfte und namentlich der jetzt vor allem wichtigen Reichspolitik heranzutreten, selbst zu arbeiten, von allem Kenntniß zu nehmen, und während unter der Führung Blumenthals der Kurfürst von der Theilnahme an den Arbeiten der Reichsgeschäfte eher zurückgedrängt als dazu ermuthigt worden war, gelang es Waldeck, ihn durch eigenes actives Mitwirken auf diesem Gebiete völlig heimisch zu machen. Mit Genugthuung berichtet Waldeck bereits nach kurzer Zeit von der immer wachsenden persönlichen Theilnahme des Fürsten; "il travaille plus qu'un secrétaire", schreibt er ein anderes Mal; nicht lange, so versichert er Blumenthal, der Kurfürst sei jetzt in der Reichspolitik besser be= wandert als der ganze geheime Rath zusammengenommen 1).

Der Gebanke lag nahe, nun Blumenthal auch aus seiner Stellung an der Spitze der Reichstagsgesandtschaft zu entsernen. In den ersten Wochen nach seinem Siege hatte Walded in der That diese Absicht; Blumenthal sollte abberusen werden und ein anderer an seine Stelke treten, "der Hirn, Practicq, ein gut Maul hat und vollkommen der guten Partei zugethan ist""). Indeß sei es, daß er damit nicht durchzudringen vermochte, oder, wie wahrscheinlicher, daß ihm sein Rival in Regensburg doch noch einigen Nuten oder wenigstens den geringsten Schaden schaffen zu können schien — Blumenthal wurde

L

<sup>1)</sup> Walded an Blumenthal dat. Berlin 12. Febr. 1654: "Il me semble que depuis quelques mois je remarque un tel soin auprès ce prince à prendre connoissance des affaires, que je ne puis croire, que pour chose du monde il voulust relacher de ce qu'il juge nécessaire pour l'utilité publique." Ders selbe dat. Berlin 26. März 1654: "Je crois que S. Alt. El. a plus de connoissance des affaires de l'Empire à présent que tout son conseil."

<sup>2)</sup> Walbeck an ben Kangler Bietor dat. Berlin 4. Dec. 1653.

bis zum Schluß des Reichstags dort belassen und ertrug die Demüthis gung, das Organ der Politik sein zu müssen, die ihn so eben aus dem Sattel gehoben hatte.

Inzwischen sehen wir die beiden Männer nach wie vor in eifrig fortgesetztem brieflichen Berkehr, ber neben den officiellen Reichs= tagsberichten herläuft. Doch spürt man balb an bem veränderten Ton auf beiden Seiten den Umschwung, ber sich vollzogen hat. Ohne irgendwie die bisher beobachteten respectvollen Formen gegen Blumen= thal aus den Augen zu setzen, läßt ihn Waldeck doch empfinden, daß es mit seiner Herrschaft vorüber ist; entschieden und mit rückhalt= losem Ausdruck stellt er seine Ansichten über die schwebenden Fragen des Reichstags hin, und ohne durch milbernde Uebergänge ihm den Umschwung zu erleichtern, läßt er ben vollkommenen Bruch mit ber von ihm geleiteten Politik in ganzer Schärfe zu Tage treten. hütet er sich sorgfältig, seine Person und seinen Antheil an dem voll= zogenen Umschwung in den Vordergrund zu stellen; alles, was geschieht, sucht er möglichst als Resultat der verbesserten Einsichten des Kurfürsten und des geheimen Rathes, sich selbst als fast ganz uneingeweiht hinzu= stellen '). Vor allem läßt er sich angelegen sein, Blumenthal in mög= lichster Unwissenheit über alle politischen Maßregeln außerhalb bes Reichstags zu halten, die jetzt von Berlin aus ergriffen wurden.

Dem gegenüber befand sich Blumenthal in der peinlichsten Lage. Es war nichts geringes, wenn jetzt von ihm verlangt wurde, plötzlich in allen Stücken das Gegentheil von dem zu thun, was er bisher betrieben hatte. Anfangs versuchte er mit Einreden und Gegenbesweisen den Kurfürsten umzustimmen; in Briefen an Tornow machte

<sup>2)</sup> Balbect an Blumenthal dat. Berlin 13. Nov. 1653. "Si l'on eust snivy mon sentiment, l'on vous auroit donné connoissance, sans se servir des termes si sensibles. Mais, comme je vous ay dit, fort rarement ay-je part de ce qui se passe, et voudrois que bien souvent tout le monde le sceut, afinque l'on n'eust subject de me croire participant des actions, qui ne nous attirent que blasme." Unb in bemfelben Brief weiter unten: "Vous esperez d'apprendre, que S. Alt. El. ayt un but certain. Je souhaiterois de vous le pouvoir dire; je ne doute point, qu'il n'en ayt, et suis quelque-fois de l'opinion de le connoistre; mais si parfois je vois des actions et conseils contraires à ce but que je m'imagine, je suis hors de posture." (Arolj. Arol).

er seinem ganzen Unwillen Luft: Waldeck verstehe nichts von den Reichsgeschäften; auf bem Wege, den man jett einschlage, werde man alles verberben; er weigert in einzelnen Fällen gerabezu ben Ge= horsam, bis er burch ein besonderes Schreiben erfahren haben werbe, daß das ihm Befohlene wirklich die eigene, wolüberlegte Willens= meinung bes Kurfürsten sei. Doch bies währte nicht lang. zeigten ihm energische Zurechtweisungen, daß der Kurfürst von ihm unbedingten Gehorsam verlange; empfindlich schrieb er zurück, er werde fortan nicht anders als "zeitungsweise" berichten, aber er fügte sich, wenigstens äußerlich. Nur eines wurde er nicht müde, immer von neuem zu fordern: entweder gänzliche Abberufung vom Reichs= tage und Verwendung an anderer Stelle, oder wenigstens einen Urlaub auf einige Wochen, um während desselben nach Berlin zu kommen und sich mit dem Kurfürsten und den dortigen Räthen zu verständigen. Unzweifelhaft rechnete er darauf, durch sein persönliches Erscheinen am Hofe das verlorene Terrain wiederzugewinnen. Der Kurfürst ließ ihm zurückschreiben, er solle den gewünschten Urlaub erhalten, sobald er die Erfüllung der Privatforderungen des Kurfürsten bei dem Kaiser durchgesetzt haben würde, für die er sich gleichsam verbürgt hatte. Das hieß ad calendas graecas verwiesen werden. Blumenthal be= ruhigt sich dabei nicht. "Ich bitte E. Exc., schreibt er an Waldeck, Sie erwägen doch, was das endlich vor eine Sünde groß ist, daß Einer, der nicht anders weiß und hoffet, als daß Schulden müssen und werden bezahlt werden, seinem Herren versichert, es werde ihm Recht geschehen. Will der Kaiser nicht halten, was er zugesaget und zu zahlen schuldig ist, so ist er ja mehr zu culpiren als ich "1). Er betheuert, daß er die Reise nach Berlin ohne alle Nebenabsichten gegen Waldeck wünsche: "mein Bericht wird E. Exc. nicht schaben und nur Sr. Churf. Ochl. weitere Nachricht geben." Unmittelbar nach den ersten Schreckensnachrichten von dem Umschwung in Berlin war Blumenthal in eine Krankheit gefallen, die ihn nöthigte, mehrere Wochen das Zimmer zu hüten; auch dies wird benutzt, um die gewünschte Abbe= rufung bringlich zu machen: er gehe hier zu Grunde, er musse noth=

<sup>1)</sup> Blumenthal an Walbeck dat. Regensburg 26./16. März 1654. (Arolf. Arch.)

wendig nach Carlsbad reisen, "alle Aerzte bedräuen mich mit der Wassersucht, wenn ich hier bleibe;" es sei überhaupt mit ihm zu Ende, er sei nicht mehr im Stande, "große Arbeit mit dem Kopf zu thun", er bitte um einen stillen Posten, wohin er sich zurückziehen könne; er denkt an seinen nahen Tod. In seltsamen Wendungen macht sich hin und wieder seine Beklemmung Luft. "Ich werde, schreibt er einmal an Schwerin, über sechs Tage 45 Jahr alt, gehe dann in's 46ke; gesetzt daß nun mein Leben möchte 60 Jahr von Gott versehen sein (welche Gnade unter sechzig Leuten nicht einem widerfährt) so sein noch dahin 15 Jahr; die Hälfte schlasen wir fast, dann bleiben etwa 8 Jahr darvon; der sechste Theil am Tische gesessen, die Hälfte krank und im Bette — was ist dann übrig, und mit was Gewissen kann man verantworten, daß man das wenigste nicht sollte zu seiner Seelen Bestem verwenden 1)?"

Es muß dahin gestellt bleiben, wie ernstlich jene Krankheitszu= stände und wie aufrichtig gemeint solche Anwandelungen von Ent= sagung waren; mitten zwischen Stimmungsäußerungen dieser Art bricht dann hin und wieder doch der volle Ingrimm des Gestürzten hindurch. Gab es kein Mittel ihn mit seinem Schicksal zu ver= jöhnen? Blumenthal verfehlte nicht, mit dem dankbarsten Eifer auf die Andeutungen Walbecks einzugehen, daß der Kurfürst gern bereit sein werde, ihm für die großen Dienste, die er auf diesem Reichstag geleistet habe und noch leisten könne, mit einer außerordentlichen Belohnung seine Anerkennung zu bezeugen; zu wiederholten Malen kommt er auf seine zerrütteten Vermögensverhältnisse zu sprechen, denen eine Aufhilse sehr zu gönnen sei; seine drei oder vier (sic) Güter seien heruntergekommen und brächten nichts ein, sein Sohn koste ihm jährlich 2000 Thaler, seine Stiefmutter 500, Schulden habe er 12—14,000 Thaler; "und itzo schwöre E. Exc. ich bei meiner abeligen Ehren, daß, wann ich morgen sterben sollte, außer mein weniges Silber zu verkaufen, mein Weib nicht so viel hat, daß sie mir einen Todtenkasten könnte machen lassen "2). Da lag das Mittel

<sup>1)</sup> Blumenthal an Schwerin dat. Regensburg 29./19. Jan. 1654. (Berl. Arch.) — Beiläufig ist hiernach auch bas Geburtsjahr Blumenthals bei Cosmar und Klaproth geh. Staatsrath S. 344 zu berichtigen, 1609 statt 1612.

<sup>2)</sup> Blumenthal an Walbed dat. Regensburg 30. Jan. 1654. (Arolf. Arch.)

ihn zu beschwichtigen, nicht allzu sern. Walbeck wirkte aus, daß bem glücklich Beseitigten als Schmerzensgeld für die freilich sehr demüthisgende Rolle, die er während der letzten Monate des Reichstags zu spielen hatte, die Summe von 10,000 Thalern bewilligt wurde. Nach Beendigung der Geschäfte in Regensburg ist Blumenthal dann auf seinen Statthalterposten nach Halberstadt zurückgekehrt, den er seitsdem selten verließ; zu einer einflußreicheren allgemeinen politischen Thätigkeit hat er es nicht mehr gebracht; nicht einmal jenes Ziel der Lebensbauer, welches er in der oben erwähnten Neußerung für sich hofste, erreichte er; er starb schon im Jahre 1657.

Unter ben zahlreichen Gegnern, die Walbeck am brandenbur= gischen Hofe hatte, war Blumenthal der mächtigste und gefährlichste Sobald es gelungen war, biesen nicht nut seines Ein= flusses zu berauben, sondern ihn sogar zum widerwilligen Instrument ber gegnerischen Politik herunterzubrücken, mußten auch bie anderen zuerst widerstrebenden Elemente sich fügen. Binnen kurzem war, wenigstens für den Kreis der Reichsgeschäfte, Eintracht und Zusam= menwirken hergestellt; selbst Tornow und Schwerin gingen auf die Gesichtspunkte des neuen Leiters derselben ein; bald riß die schneidige, von augenfälligen Erfolgen begleitete Führung auch die Anfangs Unwilligen mit sich fort '). Walbeck brang barauf, daß die Ses= sionen des geheimen Raths regelmäßiger gehalten wurden als bis= her, er veranlaßte den Kurfürsten möglichst oft persönlich denselben vorzusitzen; die Expedition der Geschäfte wird möglichst beschleunigt; ein frischer, vorwärtsbrängenber Zug macht sich in allem bemerklich.

Zugleich wurden, um für die umfassenden Pläne, mit tenen sich Waldeck trug, genügende und zuverlässige Arbeitskräfte zur Berstügung zu haben, zwei der bewährtesten auswärtigen Räthe des Kursfürsten für die nächste Zeit nach Berlin gezogen, der treffliche clevische Kanzler Daniel Weiman, unstreitig der beste Kenner der niederläns dischen und aller damit in näherer oder fernerer Verbindung stehens

<sup>1)</sup> Waldeck an den Kanzler Bietor dat. Berlin 4./14. Dec. 1653. "Dr. Tornow gibt sich nun und sucht mit Eiser mich zu secondiren, wie seine Bota im Rath bezeugen; Herr Schwerin läßt mich auch täglich um Freundstaft ansuchen." (Arols. Arch.)

den Verhältnisse, und Johann von Hoverbeck, der ständige Gesandte des Kurfürsten in Warschau, durch langjährige Uedung mit allen die nordischen Angelegenheiten betreffenden Geschäften aufs innigste vertraut, aber auch in anderen Bereichen wol erfahren; beide in ihren politischen Anschauungen denen Waldecks nahe verwandt ').

Dieser selbst aber jett die Seele von allem, was geschieht. Zahllos sind die Schriftstücke, die uns besonders aus den nächsten Monaten von seiner Hand erhalten sind. Er führt für seinen eigenen Gebrauch Protofolle über die Sitzungen des geheimen Raths. wichtigsten Depeschen concipirt er selbst, die von anderen entworfenen corrigirt er durch. Für alle diplomatischen Sendungen von Bedeutung entwirft er die Instructionen, auch für die, welche er selbst übernimmt. Bei jeder neuen auftauchenden Frage von Belang verfaßt er eingehende Gutachten; aus seinen Brouillon's sehen wir, wie sorgfältig er babei zu Werke ging; auf besondern Blättern, oft drei oder viermal, stellt er sich die Gründe für und wider erwägend gegenüber; man erkennt auf diesen Blättern meistens noch nicht, welches die Ansicht ist, für für die er sich entscheiden wird; so gewissenhaft hält er sich die Gründe für beide Möglichkeiten vor. Zu all dem eine ausgedehnte Correspondenz nach allen Seiten hin. Auch das Bedürfniß entgeht ihm nicht, sich durch archivalisches Studium in den historischen Zusammenhang der brandenburgischen Politik zu setzen. "Wir haben jetzt, schreibt er an seinen vertrauten Kanzler Vietor, zwei Leute im Archivo sitzen, so nur die alten Consilia vom Kanzler Götzen und Pruckmann auf= suchen "?). So sucht er an die besten Traditionen anzuknüpfen; in allen Schriftstücken von seiner Hand, in denen er veranlaßt ist, mit historischen Argumenten zu verfahren, ist man erstaunt über die viel= seitige und exacte Kenntniß der älteren brandenburgischen Geschichte, die er binnen kurzem sich angeeignet hat.

Im Hinblick auf die Vorgänge in Regensburg war der Umschwung in Berlin erfolgt; es konnte nicht anders sein, als daß derselbe auf den ferneren Verlauf des Reichstags nun in bedeutsamer Weise zurückwirkte.

<sup>1)</sup> Ueber Weiman f. Urt. u. Acten ft. IV. 24; über Hoverbed ebenbas. I. 6.

<sup>2)</sup> In bem oben citirten Brief an Bietor.

Erdmanneborffer, Graf v. Balbed.

## Der Ausgang bes Reichstag's.

Der Gedanke, für welchen Waldeck von jeher gesprochen hatte, daß Brandenburg seine Parteistellung im Reich nicht an der Seite des Kaisers und des Kurfürstencollegs, sondern an der Spize der protestantischen Fürstenpartei zu nehmen habe, wurde von nun an der leitende Gesichtspunkt aller weiteren Maßregeln, und, kaum in's Werk gesetz, veränderte er mit einem Schlage die ganze Phhsiognomie des Reichstag's.

Man war am kaiserlichen Hose in Regensburg und in den kurssürstlichen Kreisen nicht wenig betroffen, als jene brandenburgischen Schreiben vom 3. Nov. einliesen, welche ziemlich unverblümt — soweit dies in dem officiellen Stile der Zeit möglich ist — die Aufstündigung der bisherigen Bundesgenossenschaft enthielten und den Uebertritt des Kurfürsten zu der fürstlichen und protestantischen Opposition aussprachen. Noch versuchte man ihn durch Vorstellungen von dem betretenen Wege zurückzubringen. Ein Schreiben des Kaisers mahnte in eindringlicher Weise; es wurde daran erinnert, daß der Kurfürst lediglich seiner disherigen Parteistellung zur Seite des Kaisers die Restitution von Hinterpommern verdanke, und daß er in nichts eine fernere Unterstützung zu gewärtigen habe, wenn er diesselbe wechsele '). Das Antwortschreiben des Kurfürstencollegs ersinnerte an die gefährdeten gemeinsamen Interessen, für welche ja

<sup>1)</sup> Der Kaiser an ben Kurfürsten dat. Regensburg 5. Dec. 1653 bei v. Meiern I. 678 f.

-9. <del>-</del>0.

ji -

ie brandenburgische Gesandtschaft selbst bisher mit den übrigen gesang kaeinsam eingestanden habe; es spricht die Vermuthung aus, daß der Lursürst wol "anderer angelegener Hochwichtigkeiten halber" nicht die zeit gehabt habe, sich völlig über den Stand der Dinge informiren zu assen; es sordert ihn auf, die protestantischen Fürsten "mit ihrem weitsussehenden, ungeziemenden Suchen von sich ab zur Ruhe zu weisen"). Aehnlich ließ sich Kurfürst Johann Georg von Sachsen vernehmen").

Man ließ sich in Berlin durch diese Kundgebungen nicht einsschüchtern. Es erfolgte eine Replik sowol an den Kaiser als an das Kurfürstencolleg, worin mit Entschiedenheit der eingenommene Standspunkt festgehalten und vertheidigt wurde 3); mit Empfindlichkeit wurde gegen das letztere die Vermuthung mangelhafter Information zurückgewiesen — "Wir haben mit Hintansetzung Unserer andern Geschäfte diese Sache sleißiger, als E. Ld. Uns solches zugetrauet, überleget und erwogen."

Von hier ab mußten die Gegner den "Abfall" Brandenburg's, wie jetzt gesagt wurde, als Thatsache hinnehmen. Der kaiserliche Hof war natürlich über die Borgänge am Berliner Hof genügend unterrichtet, um zu wissen, welche Rolle Waldeck dabei spielte, und dieser erhielt durch Vietor bald aussührliche Nachrichten darüber, daß er in Regensburg "gewaltig durch die Hechel gezogen werde." "Gott sei Dank, schreibt er ihm zurück, ich laß mich so bald nicht schrecken; und wenn Euch davon geredet wird, so laßt Euch nur in keinen Streit ein, sondern sagt nur, ich sei noch jung und neu am Hose, es werde ohne Zweisel Rath über diese Sachen geshalten und J. Churf. Dahl. resolvireten"). Von den Kurfürsten ließ namentlich der Mainzer sich in den anzüglichsten Reden gegen den Brandenburger gehen <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Das Kurfürstencolleg an den Kurfürsten dat. Regensburg 22. Nob. 2. Dec. 1653. Ebenbas. 1. 679ff.

<sup>2)</sup> Cbenbaf. I. 774ff.

<sup>\*)</sup> Ebendas. I. 765 ff.; beibe Schreiben dat. Eslin a. Sp. 10. Dec. 1653. Die Concepte von Tornow.

<sup>4)</sup> Balbed an Bietor dat. Berlin 4. Dec. 1653. (Arolf. Arch.)

<sup>5)</sup> Pfanner hist. comit. S. 683.

Entgegengesetzt war natürlich die Wirkung im anderen Lager. Der Muth der Opposition wurde neu belebt, als sie jetzt plötzlich diesen mächtigen Zuwachs an ihrer Seite sah. Nun konnte ber bis= her fast hoffnungslose Kampf mit einiger Aussicht auf Erfolg weiter= geführt werben, und in energischer Haltung schaarten sich alle Ele= mente derfelben jetzt um den néuen Führer. Man empfand in diesen Kreisen die neneste Wendung der brandenburgischen Politik geradezu als eine rettende That. Einstmals, so äußerten sich etwa ein halbes Jahr später braunschweigische Räthe gegen Waldeck, habe Kurfürst Morit von Sachsen durch sein Auftreten sich zum Haupte der evan= gelischen Partei zu machen gewußt, und seitbem habe das Kurhaus Sachsen geraume Zeit biese Stellung inne gehabt — "welches aber alles nicht zu vergleichen wäre der Action, so Kurbrandenburg zu Regensburg erwiesen, und daburch es das schon zum Fall geneigte Reich so rühmlich unterstützet, die Evangelischen aus einer unver= meidlichen Gefahr errettet, die Dessein's zur Monarchie gebrochen, den wahren Respect der evangelischen Kurfürsten erhalten und end= lich das gethan, was einem rechten Beschützer seines Baterlandes zu= stehet, ungeachtet es Kaiser, Kurfürsten und die meisten anderen Stände gegen sich gehabt; und wäre billig dem Kurfürsten das Lob zuzulegen, daß er ein Hersteller ber beutschen Freiheit ge= nannt würde, ja alle Stände müßten solches gestehen, die Evan= gelischen aber ihn vor ihr Haupt erkennen" ').

Und auch hier war man sich wol bewußt, daß man diesen Umsschwung in erster Reihe Waldeck verdankte. Als im September 1654 in Hannover eine Conferenz zwischen Vertretern der drei brauns

<sup>1)</sup> Aus einem Gespräch Walbecks mit den Gesandten des braunschweigischen Hauses bei der Conferenz in Goslar (wovon im folgenden Kapitel) am 24. Juni 1654. Eigenhändiger Bericht Waldecks barüber an den Kurfürsten dat. Gos-lar 25. Juni 1654. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Pfanner hist. comit. S. 683: "in comite quoque Waldeccio, consiliorum in aula Brandeburgia arbitro, haud parum spei collocabatur." Üeberhaupt ist Pfanner's Darstellung, die auf herzoglich sächsischen Acten beruht, die Kenntniß der Parteiverhältnisse auf dem Reichstage, besonders nach the Beite der protestantischen Fürstenpartei hin, eine unentbehrliche Quelle; sie

schweigischen Fürsten und Walbeck als Vertreter des Kurfürsten Statt sand (wir haben von derselben weiter unten zu sprechen), eröffnete der wolsenbüttel'sche Kanzler Schwarzkopf die Versammlung mit einem Kückblick auf die letztverslossenen Monate; er erinnerte an die Gesahren, welche einst in der Zeit der Prager Zusammenkunst der protestantischen Partei gedroht, er schilderte den übelen Verlauf des Reichstags in seinem ersten Theil, endlich sei die Aenderung der brandenburgischen Politik erfolgt, und erst seitdem könne man wieder hoffen — "welches alles vom Grafen Waldeck herkäme;" er knüpst daran die Mahnung an seine Collegen, daß man alles thun müsse, um durch geneigtes Eingehen auf seine Vorschläge Waldecks Stellung am Versliner Hofe zu besestigen, "zumal da der eine und andere sich sindet, dieselbe hinwiederum zu turdiren").

Ging nun die Absicht Waldeds und des Kurfürsten jetzt dahin, im Bunde mit der protestantischen Fürstenpartei den verderblichen Bestrebungen der kaiserlichen Politik zunächst auf dem Reichstag die Spitze zu bieten, so kam es darauf an, sich mit dieser Partei selbst sobald als möglich in ein klares Verhältniß zu setzen. Wir werden die hierauf gerichteten Bemühungen außerhalb des Reichstags weiters hin im Zusammenhang darstellen; in Regensburg galt es vorzüglich die Stellung genau zu bezeichnen, welche Brandenburg jetzt zu den oben geschilderten brennenden Hauptfragen einzunehmen gedachte.

Denn davon konnte natürlich nicht die Rede sein, daß der Kursfürst gleichsam mit Sack und Pack in das fürstliche Lager überging und ohne weiteres alle von diesem bisher versochtenen Sätze sich zu eigen machte. Mit so großer Mäßigung das Berliner Cabinet jetzt namentlich, im Gegensatz zu Blumenthal, die Streitsrage zwischen

ist (ebensowie desselben Berfassers Geschichte ber westfälischen Friedensverhandlungen) ganz in der Art aus den Acten herausgearbeitet, wie die historischen Werke Pusensbors (mit Ausnahme der Chemnitz entlehnten Theile seiner schwedischen Geschichte) und von großer Zuverlässteit. Für das Obige s. besonders noch die Stellen S. 651 ff. 681 ff. 707 ff. 863 ff.

<sup>1)</sup> Protokoll dat. 21. Sept. 1654. (Archiv zu Hannover). Ich bemerke, baß in dem brandenburgischen Protokoll über diese Sitzung (Berl. Arch.) sich die obige Aeußerung über Walbeck nicht findet.

Kurfürsten und Fürsten auffaßte, hier gab es eine Grenze, die nicht überschritten werden durfte.

Besonders die corporative Stellung des Kurfürstencollegs durfte man nicht antasten lassen. Jene Forberung ber Fürstenpartei, wonach auf ben Deputationstagen Kurfürsten und Fürsten zusammen nur ein einziges Collegium mit gleicher Stimmberechtigung aller Mitglieder bilden sollten, wurde auch jetzt mit Entschiedenheit abge-Der Kurfürst richtete an die gesammten protestantischen Ge= sandtschaften in Regensburg ein versöhnliches Schreiben, worin er ihnen seine Absicht kund gab, in allen berechtigten Forderungen sich auf ihre Seite zu stellen, aber zugleich bas ernstliche Berlangen an sie stellte, jenes "verkleinerliche Begehren gegen ein Churfürstliches Collegium" fallen zu lassen 1). Einige Wochen später, auf das bringende Anhalten Blumenthals um einen präcisen Ausbruck der jetzt in Berlin geltenden Auffassung des Berhältnisses, erfolgte eine ausführliche an diesen gerichtete Darlegung berfelben. Sie ist merkwürdig genug, um eine kurz gefaßte Wiedergabe an dieser Stelle zu verdienen 2).

Unbestreitbar ist, daß von jeher die kurfürstlichen Häuser eine bevorrechtete Stellung im Reiche eingenommen haben; sie haben von jeher "das meiste Interesse von wegen Vielheit ihrer Lande in Consservation des Reichs gehabt und ist es dannenhero für sich selbst billig gewesen, denenselben in publicis curis eine mehrere Macht zuzueigsnen." Diese Borrechte zerfallen aber in zwei Klassen. Die eine enthält solche, welche in den Reichsgesehen von der Goldenen Bulle an speciell ausgedrückt und durch jahrhundertelange Observanz sestzellt sind; die wichtigsten von diesen sind: der Ehrenplatz am kaiserlichen Hos vor allen anderen; die alleinige Wahl der Kaiser und Kömischen Könige; die Absassen; das Recht sich zur Berathung allgemeiner Reichsangelegenheiten als Collegium versammelnzu dürfen; die Stellung

<sup>1)</sup> v. Meiern I. 772 ff. dat. Cölln a. Sp. 10. Dec. 1653. Das Concept von Walbeck. (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an Blumenthal dat. Cölln a. Sp. 5. Febr. 1654. Das Concept von Weiman.

als besondere Körperschaft bei Reichstagen, und endlich dieselbe Stellung in den Reichsdeputationen. Die zweite Klasse dagegen enthält solche Vorrechte, welche den Kurfürsten nicht durch ausdrückliche Verleihung in den Reichssatzungen beigelegt worden sind, sondern welche sie nur "in Kraft und Confequenz" der obigen Hauptprivilegien bisher be=sessen und ausgeübt haben. Hierher gehören namentlich zehn: 1) baß die Beschlüsse der Kurfürsten auf ihren Collegialtagen für alle übrigen Stände bindend sind; 2) daß sie allein zu entscheiden haben, ob eine Königswahl vorzunehmen ist; 3) daß die Wahlcapitulation auf ihren Namen geht und sie nicht verpflichtet sind, auf die Erinnerungen der anderen Stände dabei irgend welche Rücksicht zu nehmen; 4) daß sie baher keine Revision der jüngstgemachten Capitulation Ferdinand's IV. zu bulben brauchen; 5) daß Achtserklärungen nicht anders erlassen werden dürfen als nach Maßgabe der jüngsten Capitulation; 6) daß die Direction des Reichsfriegswesens, 7) die Creirung neuer Fürsten, 8) die Bestallung des Reichshofraths, 9) die Execution des westfälischen Friedens ebenfalls stricte nach der letzten (von den Kur= fürsten allein gemachten) Capitulation einzurichten sind; endlich 10) baß bas Kurfürstencolleg bas Vorrecht besitzt, daß die sonst durch= geführte Parität in Bezug auf die beiben Bekenntnisse bei demselben nicht geforbert wird.

Von diesen Rechten nun sind die der ersten Klasse unantastbar; in ihnen beruht das Wesen des kurfürstlichen Standes. Dagegen sind die der zweiten theils disputabel, theils unhaltbar; in Betress der vier ersten Punkte erklärt sich der Kurfürst bereit, mit den Fürsten in Unterhandlung zu treten und gemeinsam mit ihnen ein Compromiß zu suchen; die sechs letzten aber gibt er völlig preis und spricht die Absicht aus, die Fürsten in der Beseitigung derselben zu unterstützen.

In wichtigen Punkten also, wie man sieht, war Brandenburg jett entschlossen, der fürstlichen Ansicht beizutreten; in der Frage der für das Kurfürstencolleg zu verlangenden Parität namentlich pflichtete es ihnen unbedingt bei. Vor allem war außerdem von Belang, daß der Kurfürst sich bereit zeigte, bei dem Streit über die Wahlcapitulation von der bisherigen Exclusivität abzusehen und den Fürsten zwar nicht

eine directe Mitwirfung bei berselben, aber doch das Recht zuzugesstehen, die Interessen ihres Standes durch besondere einzureichende Erinnerungen, welche von den Kurfürsten berücksichtigt werden müßten, zu wahren. Für die brandenburgische Unterstützung in diesen Punkten, und namentlich in dem der Capitulation, der ja für alle anderen Beschwerden nutzbar gemacht werden konnte, konnte die fürstliche Partei mit gutem Fug ihren Widerstand gegen das Kurfürstencolleg in den von Brandenburg reservirten Punkten ausgeben, und in der That bemerken wir, daß von hier ab jener Anspruch der Vereinigung beider Collegien bei den Deputationstagen, worin disher der Brennpunkt des Streites gelegen hatte, von den Stimmführern der Opposition sallen gelassen worden ist.

Dagegen ergreift nun die brandenburgische Politik die Forderung, daß in dem Kurfürstencolleg die Gleichheit der katholischen und evan= gelischen Stimmen hergestellt werben müsse, ganz als ihre eigene Gleich in den ersten Tagen seines neuen Walten's hatte Walbeck in dieser Beziehung einen Befehl an die Reichstagsgefandt= schaft durchgesetzt, der aufs schärfste die Plötzlichkeit der Umkehr empfinden ließ: die Gefandten erhielten den Befehl, eventuell für die Gründung einer neuen, neunten, evangelischen Kurwürde zu stimmen; das Plenum des Reichstags soll drei evangelische Fürsten auswählen, darunter wenigstens einen reformirten, und diese sollen unter ein= ander losen, wem der neue Kurhut zufällt. "Wann Wir diesen neunten Electoratum überlegen, könnte derselbe den Evangelischen viel Nutz schaffen "1). Blumenthal gerieth in Verzweiflung über diese Weisung; in einem in großer Aufregung geschriebenen Brief an den Kurfürsten beschwört er denselben von diesem Gedanken ab= zustehen; diese neunte Kur ist den Grundgesetzen des Reichs, der

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an die Reichstagsgesandtschaft dat. Cölln a. Sp. 30. Oct. (9. Nov.) 1653. Man erkennt hier besonders, wie plötslich die Schwenstung in Berlin vor sich ging; eine nur vier Tage früher datirte, von Tornow concipirte Resolution des Kurfürsten an die Reichstagsgesandten, dat. 26. Oct. (5. Nov.) hatte diese noch ausdrücklich dahin beschieden, "daß auf Deputationstägen die Conjunctio collegiorum nicht eingeführt, noch son sten der 9te Electoratus ober einige Alternation einiger Fürsten admittiret werden könne." (Berl. Arch.)

Kurfürsteneinigung, der privilegirten Stellung des Colleg's stracks zuwider; ohne einen neuen Krieg ist die Forderung gar nicht durch= zusetzen, "und sollte mir von Herzen leid sein, wann ich derjenige sein müßte, der gegen seine zu E. Churf. Dchl. Reputations Erhal= tung geschworne Pflicht dasjenige thun sollte, was gewiß E. Churf. Dol. Nachfolger bereuen würden; "lieber solle man das ganze In= stitut der Deputationstage fallen lassen; er bittet um eine nochmalige wolüberlegte Anweisung, bevor er diesem Befehle nachkomme '). Diese Wieberholung blieb nicht aus: "warum sollte benn, da man boch das Friedensinstrument für sich hat und nichts mehr als die alte Parität verlangt wird, die früher immer im Kurfürstencolleg bestanden hat, hieraus ein so großes Unglück erfolgen "?)? Doch bestand man allerdings von Berlin her nicht auf diesem Ausweg, der freilich seine Schwierigkeiten hatte; unter ben mannichfachen auftauchenden Vorschlägen gewann endlich ein anderer von brandenbur= gischer Seite gestellter die meiste Unterstützung, daß nämlich von ben evangelischen Kurfürsten je einer abwechselnd zwei Stimmen haben Eine mangelhafte Abhilfe immerhin auch diese; der Willfür sollte. des vorsitzenden Kurfürsten von Mainz blieb es dann immer anheim= geftellt, heikele Gegenstände so lange aufzuschieben, bis ein wolgesinnter Kurfürst, etwa der von Sachsen, an der Reihe war, das doppelte Votum zu führen. Aber wollte man den Reichstag nicht schließen, ohne über diese wichtige Frage zu einer wenn auch nur vorläufigen Uebereinkunft zu gelangen, so gab es kein anderes Mittel. Bis in die letzten Tage vor dem Schluß der Versammlung währte der Streit; noch bei den Berathungen über die definitive Feststellung des Reichsabschieds machten die Kaiserlichen einen verzweifelten Ver= such, die schon fast hergestellte Einigung noch im letzten Moment zu durchbrechen 3); es gelang ihnen nicht — eine Clausel ward durch= gesetzt, wonach vorläufig bei dem nächsten für den Herbst 1654 aus-

: -

,- :

<sup>1)</sup> Blumenthal an ben Kurfürsten dat. Regensburg 17./7. Nov. 1658. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Der Kurfürst au die Reichstagsgesandten dat. Cölln a. Sp. 16. (26.) Rov. 1653. (Ebendas.)

<sup>\*)</sup> Pfanner hist, comit. S. 931.

geschriebenen Deputationstag die drei evangelischen Kurfürsten vier Vota führen sollten 1).

Dies war der eine wichtige principielle Sieg, den die Opposition unter der Führung Brandenburg's davontrug. Nicht minder durch= schlagend war der andere in Betreff der Reichssteuerfrage.

Bei dieser Controverse hatte schon in den bisherigen Stadien der Verhandlung die brandenburgische Gesandtschaft nicht gerade auf Seiten ber unbedingten Bewilligungspartei gestanden; vielmehr hatte auch sie im allgemeinen dem Grundsatz der Opposition beigepflichtet, daß man zwischen nothwendigen und freiwilligen Steuern unterscheiden musse und daß die einfache Majorität nicht genüge, um die Gesammt= heit der Reichsstände zu binden. Aber dem Princip der Majorität überhaupt hatte sie sich nicht widersetzt, und als die praktische Frage gestellt wurde über die Entrichtung der hundert Römermonate, die der Kaiser von den westfälischen Tractaten her vom Reiche forderte (s. oben S. 105), hatte Blumenthal einfach wieder in die verwerfliche alte Praxis eingelenkt: er hatte bem Kaiser seine Stimme bafür zuge= sagt unter ber Bedingung, daß Brandenburg von seinem Antheil an dieser Leistung entbunden würde; noch wenige Tage vor dem Eintritt Walbecks in die Leitung der Geschäfte war eine zustimmende Resolution bes Kurfürsten über diesen Punkt nach Regensburg abgegangen ).

Aber gerade hier griff Waldeck mit der höchsten Entschiedenheit ein. "So viel mein particulier anlangt, schreibt er an Blumensthal, kann mir ein Zelt zum Pallast, ein Fähnlein zum Schatten dienen und mein Degen, nächst Gott, meine Freiheit bis in's Grab erhalten. Aber ein Kurfürst kann nicht ein freier Kurfürst sein, wann er ein Tributarius ist, wann er durch Andere sich läßt die Wittel, davon er sich selbst helsen sollte, herausvotiren "3). Er bestont an einer anderen Stelle, daß die Landesherren jetzt in der Zeit

<sup>1)</sup> Füngster Reichsabschied §. 191., mit dem Zusatz, daß dies vorläufig für Reichs-, Collegial- und Wahltage nicht gelten und auf dem nächsten Reichstag weiter darüber berathen werden folle.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an die Reichstagsgesandtschaft dat. Cölln a. Sp. 26. Oct. (5. Nov.) 1653. Das Concept von Tornow.

<sup>2)</sup> Walbeck an Blumenthal dat. Berlin 16. Nov. 1653. (Arolf. Arch.)

verfüllen hätten, als den Säckel des Kaisers zu füllen: vor allem gilt es, endlich einmal wieder etwas für Kirchen und Schulen zu thun, und das ist unmöglich, wenn man sich Jahr aus Jahr ein durch Majoritäten, die nichts oder wenig dazu beitragen, das Geld aus dem Beutel herausvotiren lassen muß '). Auf diesem Wege, so hält er dem Kurfürsten in einem Gutachten vor, werde er "aus einem Kurfürsten, so einem Könige gleich, ein Unterthan werden, ein schatzbarer Herr, geringer an Macht und Mitteln als ein böhmischer oder polnischer Landstand ").

Richt, daß dem Kaiser principiell alle Geldhilfe aus dem Reich entzogen werden sollte, war Walbeck's Meinung; in allen Fällen no= torischen Bedürfnisses und namentlich immer, wenn es die Vertheidi= gung bes Reichs gegen Angriffe von außen gilt, werden die Stände sich ihrem Oberhaupt, sofern dieses seine Pflicht erfüllt, nicht ver= fagen; aber als Grundsatz muß die Bedingung ber Freiwilligkeit streng festgehalten werden; in den Fällen des augenscheinlichen Bedürfnisses könne man wol auf dem Wege bindender Mehrheitsbe= schlüsse vorgehen; aber die Majorität von drei Viertel oder zwei Drittel sei bazu erforberlich; und außerbem müßten bann bie Stimmen aller derjenigen ausgeschlossen werden, die nur stimmen, aber nicht zahlen. "In allen wolbestellten Republiken wird keinem benommen, ben Dank selbst zu haben bessen, mas er von dem Seinigen hinweg= gibt", sagt Walded in einem anderen Gutachten; "viel rühmlicher ist es, wenn ein jedweder seinen freien Willen, darzu zu geben, frei be= hält; alsbann haben E. Churf. Doll. wegen ber vielen Stimmen, so bero Fürstenthume beroselben geben, durch ein gutes Exempel, burch welches Sie Andere mit darzu bewegen, mehreren Ruhm, auch selbst Dank barvon zu gewarten, wissen auch, warum und zu was Ende die Einwilligung geschehen "3).

<sup>&#</sup>x27;) In dem Schreiben an ben Kurfürsten von Sachsen dat. Berlin 3. Rov. 1653. (f. oben S. 123).

<sup>2)</sup> Gutachten Balbect's dat. Cölln a. Sp. 31. Dec. 1653. (Arolf. Arch.).

<sup>\*)</sup> Gebanken in puncto insortionis ber Evangelischen Erinnerungen die Parität und Collecten betreffend in das Reichsconclusum. Dat. 1. Dec. 1653. Bon Walbeck eigenhändig. (Arolf. Arch.)

Außerbem aber muß die Verwendung der bewilligten Gelber der Willfür des kaiserlichen Hofes entzogen werden. In mehreren seiner Aufzeichnungen gebenkt Waldeck ber Reichsreformprojecte aus den Zeiten Kaifer Maximilian's I.; er wirft wol einmal ben Gebanken hin, db man nicht das Reichsregiment vom Jahre 1500 reactiviren könnte. So forbert er auch jetzt, wie Berthold von Mainz auf dem Wormser Reichstag im Jahr 1495, für die Reichsstände ein Aufsichtsrecht über die Verwendung der bezahlten Steuern; bis jetzt sei das Ver= hältniß thatsächlich fo, daß von den Bewilligungen des Reichs die hohen Beamten des kaiserlichen Hofes den meisten Vortheil zögen; um dies abzustellen, sei nöthig, daß der Reichspfennigmeister von bem Reiche in Eidespflicht genommen, dem Reiche verpflichtete Controleure ihm zur Seite gestellt werden, und daß er für jede bei ihm eingezahlte Steuer regelmäßig ben Kurfürsten und ben gesammten Ständen Rechnung ablegen müsse. Vorschläge, die im wesentlichen mit den von der protestantischen Fürstenpartei in Regensburg auf= gestellten übereinkamen.

Nicht ohne Bosheit erinnerte Blumenthal daran, daß dem Kurfürsten und seinen Vorsahren schon seit langer Zeit ihr Antheil an den bewilligten Reichssteuern meistens vom Kaiser erlassen worden sei; daran werde nicht mehr zu benten sein, wenn fortan der Reichspfennigmeister seine Rechnung vor den Augen aller Stände ablegen müßte; natürlich würden die minder als Brandenburg begünstigten gegen diese Bevorzugung Einsprache thun '). Er erhielt den Bescheid, trozdem in Gemeinschaft mit den protestantischen Fürsten bei dieser Forderung zu bleiben: "denn was von den Reichssteuern an J. Kais. Maj. geschenket wird, daran können sie Unser Contingent wenn sie nur wollen, Uns wol jedesmals nachlassen ohne der Stände Contradiction; wann aber etwas zu des Reichs kundbarer Desension gewilliget wird, davon begehren Wir keinen Nachlaß").

Hiernach war nun das Schicksal ber kaiserlichen Pläne in Be=

<sup>1)</sup> Reichstagsbericht dat. Regensburg 10./20. Nov. 1653. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an die Reichstagsgesandtschaft dat. Cölln a. Sp. 20./30. Nov. 1653. Das Concept von Tornow, mit Correcturen von Waldeck. (Ebendas.)

zug auf das Reichssteuerwesen vorauszusehen. Die nachbrückliche Unterstützung, welche Brandenburg auch in dieser Frage der Opposition angedeihen ließ, ermuthigte alle Widerstrebenden; an eine Einigung über das Princip bindender Majoritätsbeschlüsse war nicht mehr zu denken; die principielle Frage mußte überhaupt auf einen künftigen Reichstag verschoben bleiben. In der Praxis aber blieb es dabei, daß die einen bewilligten, die anderen versagten, und daß jene zahlten und diese nicht. So namentlich zuerst in Bezug auf die hundert Römermonate, welche angeblich in Münster und Osna= brück versprochen worden sein sollten. Vieles war in Rechnung dar= auf von einzelnen Reichsständen schon gezahlt worden. Wo der Kaiser in der Lage war, mit Drohungen oder Gewalt vorgehen zu fönnen, wie den süddeutschen Reichsstädten und vielen kleineren Ständen gegenüber, da war auch den widerstrebenden ihr Contingent auf diese Weise abgedrungen worden. Aber dies ließ sich nur in ge= wissen Kreisen anwenden und fand jetzt in der festen Haltung des Reichstag's seine Grenze; so daß der Ertrag, den die kaiserlichen Kassen auf Rechnung dieser Forderung wirklich bezogen haben, mit dem bis hierher aufgebrachten in der Hauptsache wol zu Ende war.

Noch schlimmer ging es mit dem anderen Anspruch, der erst gegen Ende des Reichstags zur Verhandlung kam. Ansangs verslangte der Kaiser nur noch fünfundzwanzig Römermonate "zu Abführung der bei diesem Reichstag gemachten Schulden; " je gestinger die Aussicht auf eine Gesammtbewilligung wurde, um so höher schraubte man die Forderung hinauf, um den Aussall bei den Verssagenden durch größere Anstrengung der Willsährigen und der zu Zwingenden zu decken; zuletzt stieg sie dis auf sechzig Römermonate '). Wenigstens in dem ersten Stadium hoffte Blumenthal noch einmal in die erwünschte Lage zu kommen, dem Kaiser zu Willen stimmen zu dürsen, der von freien Stücken den Erlaß des brandenburgischen Antheils andot und nur um die Verwendung Brandenburg's bei den übrigen Ständen bat. Zugleich wurde ein Arrangement auss

<sup>1)</sup> v. Meiern Regensb. Reichstagshandl. I. 1075; übrigens hier ausbrücklich als freiwillige Steuer geforbert; vgl. ebenbas. S. 1126.

gebracht, vermöge dessen auch die Breslauer Schuldforderung bes Kurfürsten bei dieser Gelegenheit regulirt werden sollte. Einen Augenblick ließ man sich in Berlin verlocken; vielleicht daß die Sache hinter Walbecks Rücken expedirt worden war; Blumenthal erhielt die gewünschte Anweisung, für den Erlaß des brandenburgischen Antheils und für die günstige Regulirung der Breslauer Schuldsache die Einwilligung Brandenburgs zu der neuen Steuer und sogar auch seinen Einfluß auf die ihm anhängenden Reichsstände baranzugeben '). Aber bald kam man davon zurück, und Blumenthal erhielt mit ener= gischer Motivirung Gegenbefehl: angesichts der fast völligen Erfolg= losigkeit des Reichstags, sowie der verzweifelten Lage, worin das Reich auch nach außen hin sich befinde, könne der Kurfürst, seines kurfürstlichen Amtes eingebenk, weber felbst seine Kräfte zersplittern, noch anderen Ständen dies zumuthen; die Gesandten wurden vielmehr angewiesen, nicht nur für Brandenburg abzulehnen, sonbern "auch andere anzumahnen, ihre Kräfte zusammenzuhalten und hier= innen Uns Beifall zu geben \*). " In der entscheibenden Sitzung mußte Blumenthal zu seinem Bedauern nun doch gegen die Bewilli= gung stimmen. Die nächste Folge war, daß unmittelbar darauf die Gesandten "noch naß," wie sie schreiben, den Endbescheid des Kaisers in der Breslauer Schuldsache erhielten, der einer definitiv abschläg= lichen Antwort gleichkam. Ein harter Schlag besonders für Blumen= thal, der wenigstens die Regulirung dieser Angelegenheit als einen greifbaren Erfolg nach Hause zu bringen gehofft hatte. In Berlin sah man das Zerschlagen dieser Verhandlung jetzt gleichgiltiger an. Waldeck hatte von Anfang an auf diese aussichtslosen Ansprüche an den kaiserlichen Hof wenig Gewicht gelegt.

Nun kam es, daß allerdings die Kurfürsten alle, außer Brandenburg, den neuen sechzig Römermonaten zustimmten; aber diese Bewilligung bedeutete wenig, da die meisten für ihren Antheil ebenso

<sup>1)</sup> Der Kursürst an Blumenthal dat. Cölln a. Sp. 2. April 1654. (Berl. Arch.) Hier ist noch nur von 30 Römermonaten die Rede; 14 Tage später bereits von 50, und wieder eine Woche später von 60.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an Blumenthal dat. Cölln a. Sp. 16. April 1654. as.) Das Concept von Meinders, dem Secretär Balbed's.

ganz oder theilweise befreit worden waren, wie man Brandenburg hatte befreien wollen. In dem Fürstencollegium dagegen lehnte die überwiesgende Majorität jetzt unter verschiedenen Formen die neue Geldfordesrung ab '); die kaiserliche Politik erlitt gerade in diesem Collegium, dessen sie sich am sichersten geglaubt hatte, eine völlige Niederlage.

Es kommt nun, sagte Walbeck, nur noch barauf an, daß auf dem nächsten Reichstag "die schon beinah verlorene Sache durch einen Reichsschluß in contrarium definitiv gerettet wird." Es war bei dieser Versammlung schließlich doch nicht erreicht worden, über Freiswilligkeit und Nothwendigkeit der Steuern seste Grundsätze aufzusstellen, noch die Forderung der reichsständischen Controle über ihre Verwendung durchzusetzen. Der nächste Tag, so hoffte Waldeck, sollte dies bringen. Denn in zwei Stücken liegt doch alles in allem, so saßt er es einmal in einem Brief an Sommelsdhaf zusammen, das ganze Geheimniß der reichsständischen Abwehr gegen die Politik des habsburgischen Kaiserhauses: "garder la direction des armes et tenir la bourse hors des mains de l'Empereur')."

Nicht in allen Stücken gelang es ber vereinigten Opposition, so erfolgreich durchzudringen wie in diesen beiden. Trot der lebsbaften Proteste, die auch in der Frage der "neuen Fürsten" jett von Berlin her erfolgten, wurde die Einführung der kaiserlichen Candidaten in den Fürstenrath doch, wie schon erwähnt, bewerkstelligt. Auch hier waren die strengen Besehle, die er erhielt, ein Gegenstand der Verzweislung für Blumenthal. Wie sollte man irgend einen günstigen Bescheid aus dem kaiserlichen Cabinet erhalten, wenn man die Männer vor den Kopf stieß, die dasselbe beherrschten; "deren der eine (Piccolomini) General=Lieutenant, der andere (Lobsowit) Ariegsrathspräsident, der dritte (Dietrichstein) Oberhosmeister und der vierte (Auersberg) der größte Favorit und also das Factotum ist")? Daneben registrirte er nicht ohne eine Art Schabenfreude

<sup>1)</sup> v. Meiern I. 1130.

<sup>2)</sup> Balbed an Sommelsbyd dat. Berlin 30. Jan. 1655. (Arolf. Arch.)

<sup>\*)</sup> Blumenthal an Tornow dat. Regensburg 5. Dec. 1653. (Berl. Arch.)

das Benehmen der protestantischen Fürstengesandtschaften bei dieser Gelegenheit. Strengen Weisungen mit Widerstreben folgend hatte er der Einführung des Fürsten Lobkowit in das Fürstencollegium, die als die erste im Anfang December 1653 erfolgte, bis zum letzten Moment widersprochen; ohne sich mit ihm darüber zu vernehmen, hatten aber inzwischen die Führer ber Opposition, die braunschweis gischen und die herzoglich sächsischen Gefandten, dem Drängen der kaiserlichen Räthe nachgegeben und ließen den Act ohne Widerspruch vor sich gehen, worauf auch die Brandenburger es vorzogen zu schweigen. Darauf erfolgte nun zwar ein harter Verweis und der Befehl, . gegen diese und die anderen inzwischen ohne die vorgeschriebenen Be= dingungen vollzogenen Einführungen nachträglich zu protestiren; aber triumphirend wies Blumenthal nun barauf hin, wie unzuverlässig sich bei dieser Gelegenheit die neuen Bundesgenossen gezeigt, auf die man nach Waldeck's Meinung sich stützen solle: als es zum Treffen kam, haben sie zu uns gestanden, "wie der Hase bei der Trommel pflegt fest und steif zu halten; "Brandenburg blieb mit seinem Wider= spruch schließlich allein; das kommt davon, daß man meint, sich "auf diesen Rohrstab Aegypti" stützen zu können ').

Natürlich ließ sich der Kurfürst hierdurch nicht abschrecken, den betretenen Weg weiter zu gehen. Die Gesandten wurden gelegentslich bedeutet, sich in ihren Auslassungen über die evangelischen Fürsten zu mäßigen \*). Noch war das Verhältniß zu den neuen Verbündeten wenig disciplinirt, noch das volle gegenseitige Vertrauen nicht hersgestellt, so daß ein Schwanken begreislich war. Kurz nach dem Einstritt Waldecks in die Leitung der Geschäfte war der Vorschlag ansgeregt worden, daß Vrandenburg in officieller Weise an die Spize der protestantischen Reichsstände treten und das von Kursachsen so schwählich mißbrauchte Amt des "Directorium Evangelicorum,"

<sup>1)</sup> In bemselben Brief an Tornow.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst an die Reichstagsgesandtschaft dat. Cölln a. Sp. 16. Nov. 1653. "Es mißfällt Uns nicht wenig, daß Ihr in Eurem Voto ausdrücklich erwähnet, sammt suchten die Evangelische... nur den Herren Chursürsten zu nahe zu treten; denn außer der Conjunction der Collegiorum seind Wir, wie anitzo und hiebevor gemeldet, mit ihnen einig." (Berl. Arch.)

zunächst wenigstens thatsächlich, übernehmen solle '). Obwol von den evangelischen Ständen manche einer solchen Anordnung geneigt waren, hatte die Sache doch ihre Schwierigkeiten; Blumenthal erklärte sie für fast unausführbar, und Kursachsen beeilte sich, indem es äußerlich die Functionen des Amtes wieder aufnahm, alle Versuche dieser Art abzuschneiden '). Man ließ den Plan in Berlin bald wieder fallen.

Viel wichtiger war es, die Shmpathie der Fürstenpartei und besonders der Evangelischen durch reelle Zeichen einer ihren Interessen geneigten Politik an Brandenburg zu fesseln. Es war ein neuer Schritt der Emancipation von der traditionellen Kurfürstenpolitik. als Brandenburg in der Frage der Wahlcapitulation, die gegen Ende Januar 1654 zur Verhandlung kam, sich entschieden auf die Seite der Fürsten stellte. Wie das Friedensinstrument es ihnen in ganz unanfechtbarer Weise verhieß, forberten die Fürsten, daß unter ihrer Mitwirkung auf dem Retchstage eine neue Capitulation festgestellt werde; die Majorität der Kurfürsten sowol als auch der Kaiser suchten der ärgerlichen, nicht wol zu bestreitenden Forderung auf alle Weise aus dem Wege zu gehen; der Kaiser fürchtete unbequeme Zusätze zur Capitulation, namentlich von Seiten der protestantischen Fürsten, und bei den Kurfürsten wirkte natürlich die alte eifersüchtige Be= sorgniß vor den ehrgeizigen Plänen des Fürstencollegs, welches nichts anderes wünsche als in allen Stücken sich dem höheren Colleg gleich zu setzen; die Absicht der Fürsten, so ließ der Kurfürst von Mainz den Brandenhurger warnen, gehe ganz direct dahin, den Kurfürsten nichts anderes zu lassen als den bloßen Act der Wahl 3). dieser Frage, so erkannte man jetzt richtig in Berlin, kam es nur darauf an, eine rechte Mitte zwischen den Ansprüchen beider Parteien Man konnte in der That den Fürsten nach dem Wort= laute des westfälischen Friedens eine gewisse Theilnahme an den Be-

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Blumen thal dat. Cölln a. Sp. 7. Nov. 1653. "Wir besehlen Euch ... ob schon Chursachsen sich absondert, das Directorium allgemach, sonder ihm den Namen zu geben, auf Uns zu bringen." Das Concept von Waldeck. (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Pfanner hist. comit. S. 390.

<sup>3)</sup> Blumenthal an den Kurfürsten dat. Regensburg 19. Jan. 1654. (Berl. Arch.)

rathungen über die Wahlcapitulation nicht länger verfagen; es fam nur darauf an, dieselbe zu reguliren. Eine Angelegenheit, die bestanntlich im Zusammenhang mit der Aufgabe der zu vereinbarenden "beständigen Wahlcapitulation" noch dis tief in das achtzehnte Jahrshundert hinein ihres völligen Abschlusses harren mußte; aber indem Brandendurg für seinen Theil sich jett sogleich eine klare Stellung zu der Frage gab, verschaffte ihm auch dies den Bortheil, zu der andern Partei in ein offenes, Vertrauen erweckendes Verhältniß zu treten. Bon dem alten Kursürstenrecht, "die Capitulation zu machen" soll das Kurcollegium auch jett nicht abstehen; die Wahlsürsten bleiben es nach wie vor, die dem Gewählten seine Vedingungen vorschreiben; aber den Fürsten soll es in versassungsmäßiger Weise zustehen, bei den Verathungen darüber ihre Wünsche und Erinnerungen einzureichen, die von den Kursürsten angenommen und nach Umständen berücksichtigt werden sollen 1).

Was bebeutete in Wirklichkeit die Wahlcapitulation, was hatte sie jemals praktisch bebeutet seit jener Zeit, wo doch bereits die Capitulation Karl's V. fast alle die Hauptmotive der Einschränkung und Ueberwachung der kaiserlichen Gewalt in sich saßte, die man überhaupt zu sinden vermochte? In der That war bei dieser ganzen Angelegenheit der Shrenpunkt das entscheidende, der Wunsch der anssehlichsten fürstlichen Häuser, von diesem, wenn auch nur formell, wichtigen Acte nicht völlig ausgeschlossen zu sein. Indem Brandens burg jetz zuerst den Fürsten seine Bereitwilligkeit zur Verständigung entgegenbrachte, wurde dies ein neues Mittel, das Band zwischen ihnen enger zu knüpsen, die Fürsten sügten sich in ihren Forderungen den gemäßigten Ansichten Brandenburg's, ein neues Gebiet gemeinssamer Anschauungen und Maßregeln war damit gegeben.

Auch in Bezug auf das Reichsjustizwesen wurde eine Art von Einigung gewonnen, um den Gewaltsamkeiten des kaiserlichen Hofs mit verbundenen Kräften zu widerstehen. Die Berbesserung der Kammergerichtsordnung, als die eine von den juridischen Aufgaben des Reichstags, ward eifrig gefördert; das Werk konnte endlich ab-

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an die Reichstagsgesandten dat. Eblin a. Sp. 29. Jan. 1654. (Ebendas.) Das Concept von Weiman.

geschlossen in den Reichsabschied aufgenommen werden. Aber beharr= lich weigerte sich dagegen der Kaiser, die verlangte Parität im Reichshof= rath herzustellen und hierin dem Friedensinstrument Genüge zu thun '); die Procesordnung, die er ohne Zustimmung der Reichsstände in der Eile der letzten Wochen des Reichstags veröffentlichen ließ, entsprach in keiner Weise den gerechten Ansprüchen der Evangelischen; und auf alle Beschwerben ertheilte der Kaiser nur die ungenügende Zu= sicherung, daß die einzureichenden Erinnerungen der Evangelischen da= gegen auf dem nächsten Reichstag in Betracht gezogen werden sollten; die Einrückung einer entsprechenden Clausel in den Reichsabschied aber gelang es ihnen nicht durchzusetzen. Der offenkundigen Verletzung zu begegnen, versammelten sich Tags nach der Verlesung bes Reichsabschieds (18. Mai 1654) bie evangelischen Fürstengefandt= schaften (die brandenburgische dabei für Halberstadt, Hinterpommern 2c.) und einigten sich über einen Protest, worin sie erklärten, ben Reichshofrath so lange nicht als competent anzuerkennen, bis die Forderung der Parität erfüllt, die eine Hälfte des Gerichtshofes mit protestantischen Richtern besetzt und diesen völlige Freiheit der Religionsübung an bem Sitze bes Gerichtshofes in Wien gewährleistet wäre 2). Der Kaiser, der bereits Regensburg verlassen hatte, ließ ihnen in scharfen Ausbrücken ben Protest verweisen, die evangelischen Stände replicirten mit einer Wiederholung besselben 3) — damit war rie reichstägliche Verhandlung über diesen Gegenstand zu Ende. Aber außerhalb bes Reichstags war daran bereits rüstig weiterge= arbeitet worden. - Bei ben vielfältigen Verhandlungen, die unter Walteck's Leitung in diesen Monaten mit den braunschweigischen Herzogen und anderen Häuptern ber protestantischen Fürstenpartei geführt wurden (worüber im nächsten Kapitel eingehend zu sprechen ist), einigte man sich namentlich auch über diesen Punkt, vor bem Reichshofrath nicht zu Gericht zu stehen, bis die Richterstellen zu gleichen Theilen mit Protestanten und Katholiken besetzt und die neue Procefordnung von dem nächsten Reichstag gebilligt worden sei.

<sup>1)</sup> Berdenhahn Gefch. bes. faiferl. Reichshofrathes I. 627 ff.

<sup>2)</sup> v. Meiern I. 1133 ff.

<sup>3)</sup> Chenbas. I. 1142 ff.

Gelang es, wie Walded in dieser Zeit hoffte, den größeren Theil der protestantischen Reichsstände und selbst manche von den katholischen zu einem sestgeschlossenen politischen Zusammenhang zu vereinigen, so schien es möglich, die Thätigkeit des Reichshofraths in einem großen Theile des Reichs geradezu brach zu legen, ja vielleicht für immer zu beseitigen. Ein Verlust, den man am kaiserlichen Hose vielleicht stärker als irgend eine andere von den Niederlagen dieses Reichstags empfunden haben würde 1).

Es ist nicht unsere Aufgabe, die einzelnen Punkte der reickstäglichen Berathungen hier vollständig darzulegen; eine Reihe von Gegenständen haben wir weiterhin in einem anderen Zusammenshang zu berühren. Aus dem Gesagten leuchtet zur Genüge ein, wie tief eingreisend die von Waldeck bewirkte Umkehr der brandendursgischen Politik war. Bis zu jenem Momente der Wendung, den wir bezeichnet haben, schien in allen Stücken die kaiserliche Politik den günstigsten Erfolg von dem Reichstag erwarten zu dürsen; jetzt war die Situation völlig verändert. Durch den Eintritt Bransdendurgs in die Reihen der Opposition war die ganze Stellung dersselben eine andere geworden; ein anderer Geist beherrschte den Reichsstag, der Sieg des Kaisers war kaum noch ein partieller zu nennen.

Sowie diese Resultat sich als das wahrscheinliche zu zeigen ansfing, beeilte sich der kaiserliche Hof, auf die möglichst baldige Auflösung der unbequemen Versammlung hinzuarbeiten. "So lange alles vorm Wind gegangen, ist der Kaiser geblieben; wie er aber siehet, daß es nicht mehr nach seinem Willen gehen will, so will er weg, " sagt Waldeck in einem Aufsat aus dieser Zeit.").

<sup>1)</sup> Zwanzig Jahre später schreibt Esaias Pusendorf, indem er die Macht schilbert, die der Kaiser durch den inzwischen wieder völlig rehabilitirten Reichshofrath auslibt: "Drum sollte es einen billig mehr Wunder nehmen, daß man bei dem deutschen Frieden nicht besser vigiliret hat, dem Kaiser in diesem Stück die Nägel etwas genauer zu beschneiden und das Pouvoir des Reichshofraths, der in dem jetzigen Zustande so gut als eine Armee von 20 tausend Mann ist, dergestalt zu limitiren, daß man die Stände nicht nach Belieben darmit verieren . . . könnte." (Bericht siber Kaiser Leopold 2c. S. 86).

<sup>2)</sup> Eigenhändiger Aufsatz von Walded: "Hervorgeschienene Intentionen bei Spanien und am Rais. Hos." o. D. In den letten Wochen des Reichstags geschrieben. (Arolf. Arch.)

Vom Januar 1654 an begann das Drängen auf Beschleunigung der Verhandlungen und Schluß des Reichstags; der übele Gesund-heitszustand des Kaisers, der einen Wechsel des Ausenthalts fordere, ward den Ständen nachdrücklich zu Gemüthe geführt; es wurde entgegnet, daß der Kaiser Commissarien oder seinen Sohn, den römisschen König, zur Fortführung der Verhandlungen zurücklassen könne; aber man wagte es nicht, dei der schon bedenklichen Stimmung, die in Regensburg herrschte, den Reichstag ohne den Druck der perssönlichen Anwesenheit des Kaisers sich allein zu überlassen.

Wochen lang zogen sich die Debatten darüber hin. Noch waren von den dem Reichstag aufgetragenen Geschäften nur die wenigsten erledigt, einige kaum begonnen; aber eben unter diesen befanden sich viele, für welche der Kaiser bei der jetzt herrschenden Stimmung kaum auf eine günstige Behandlung rechnen durfte; es schien besser, sie unerledigt der Willführ und einer ungeregelten Praxis vorzube= halten und die Berathungen auf gelegenere Zeit zu vertagen. Ener= gisch wehrten sich die Evangelischen gegen den vorzeitigen Schluß!). Neben anderem erregte besonders ein Schreiben Aufsehen, welches der Kurfürst von Brandenburg an den Kaiser richtete und worin er in Wendungen, die fast bis an die äußerste Grenze des möglichen Curialstils vorgehen, diesen auffordert, den Reichstag nicht zu verlassen, sonbern bis zur völtigen Erledigung ber Geschäfte auf bem Posten zu bleiben, "allermaßen bann in meine Gebanken nicht kom= men kann, daß einige Ursach unter ber Sonnen so erheblich und fräftig, daß selbige E. Kaif. Maj. benjenigen Geschäften, so auf dieser Reichsversammlung abzuthun, andere, wie die auch Namen haben mögen, vorzuziehen sollte bewegen können " 3). Er erhielt eine heftige Antwort: Brandenburg gerade sei es gewesen, welches zuerst durch seine pommerische Angelegenheit den Reichstag aufgehalten und

<sup>1)</sup> Pfanner hist. comit. S. 866.

<sup>2)</sup> v. Meiern I. 1042 ff. 1056 ff. Pfanner S. 851 ff.

<sup>\*)</sup> v. Meiern I. 1043 dat. 2. März 1654. Das Concept habe ich nicht gesehen; nach dem Stile dürfte es von Waldeck, ober vielleicht von Weiman sein. Einen andern ähnlichen Brief bes Herzogs August von Sachsen-Magdeburg an den Kaiser s. Pfanner S. 861.

vann in anderer Weise ben guten Berlauf- tesselben gestört habe. Man erzählte von einer leibenschaftlichen Scene, die die brandens burgischen Gesandten bei diesem Anlaß am Hose zu bestehen hatten ').

Natürlich ließ sich ber Kaiser burch all bies nicht abhalten, seinen Willen burchzusetzen. Die Majorität ber Kurfürsten sowie bes Fürstenraths stand ihm in dieser Frage, bei der die Geltung eines Majoritätsbeschlusses nicht wol in Abrede gestellt werden konnte, zur Versügung; es kam zu einem Reichsschluß, worin die Stände in die Vertagung des Reichstags willigten. Was von unerledigten Geschäften übrig war, wurde theils einem Reichsbeputationstag überstragen, der im October zusammentreten sollte, theils dem fünstigen Reichstag. Nur damit drangen die Evangelischen noch durch, daß ein Termin von zwei Jahren gesetzt wurde, innerhalb dessen das Reich zur Fortsetzung der jetzt unterbrochenen Arbeiten berusen werden müsse; der Reichstag wurde, obgleich ein Reichsabschied veröffentlicht wurde, officiell doch nicht als ein geschlossener, sondern nur als ein vertagter bezeichnet.

So ging diese merkwürdige Versammlung zu Ende (17. Mai 1654). Niemand konnte sich verhehlen, daß sie in außerordentlichem Maße unfruchtbar gewesen war — "l'on a joué une belle comédie depuis deux ans," schreibt Waldeck an Blumenthal. Von den heimskehrenden Gesandten trugen viele, die protestantischen besonders, das Gesühl mit sich davon, daß man am Vorabend eines neuen Krieges stehe 3). Fast schien es, als gehe man, wie einst im Jahr 1613, von dem fruchtlos zerschlagenen Reichstag nach Hause, um sich zu rüsten.

<sup>1)</sup> Pfanner S. 862. Daß man in Regensburg Walbeck besonders versantwortlich machte für alle Feindseligkeiten Brandenburgs, daß man ihn persönslich als "l'obstacle du repos de l'Empire", als einen unruhigen Kopf "d'une humeur brouillante" bezeichnete, schreibt er selbst bei dieser Gelegenheit in Briesen au Blumenthal dat. Berlin 26. u. 29. März 1654. (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> Jüngster Reichsabschieb §. 192.

<sup>3)</sup> Bfanner S. 866: memorabatur, exceptam nescio cujus Evangelici vocem, non aliud exequendae Pacis, quam ab exercitu 24,000 virorum remedium suppetere; neque enim mediocribus consiliis sisti posse malum, etiam post patratam Pacem publicae tranquillitati infensum.

Besorgnisse dieser Art waren auch am brandenburgischen Hose lebendig; aber man stand ihnen jetzt mit einem ganz neuen Gefühl von Kraft und Sicherheit, ja selbst mit weitreichenden Hoffnungen gegenüber. Die Lage des Staates hatte sich innerhalb weniger Monate in der außerordentlichsten Weise verändert. Für Branden-burg war der Reichstag nicht unfruchtbar gewesen.

In einer kurzen Aufzeichnung faßte Waldeck in diesen Tagen die politischen Resultate des letzten halben Jahres zusammen, die er in der Hauptsache als sein Verdienst betrachten durfte '). sind einerseits die Erfolge der Regensburger Verhandlungen, die unfere bisherige Darstellung hat erkennen lassen: die Beseitigung bes unfruchtbaren Streites zwischen Kurfürsten und Fürsten, die Begründung einer compacten protestantischen Partei auf dem Reichs= tag unter der Führung Brandenburgs, die Anerkennung des Grund= sates ber Parität, die Verweigerung der letzten Reichssteuer, die vorläufige Nichtanerkennung des Reichshofrathes, die Einigung über die Frage der Wahlcapitulation n. a. Aber mit noch größerer Befriedigung konnte Waldeck auf die veränderte Stellung hinweisen, welche auch außerhalb des Reichstags Brandenburg jetzt einnahm. Bis vor kurzem noch ohnmächtig und isolirt, sah es sich jetzt mit einem Male geehrt, gesucht, gefürchtet; vielversprechende Verbin= bungen waren angeknüpft; hier und bort hatte man bereits die gesteigerte Bedeutung der brandenburgischen Macht empfinden lassen; das Uebergewicht Schwebens in Nordbeutschland war in Frage ge= stellt; an den westlichen Grenzen des Reichs hatte Brandenburg in bebeutsamer Beise eingegriffen.

Ein Aufschwung von außerordentlicher Energie und vielseitiger Wirstung hatte sich vollzogen und stand im Begriff sich weiter zu entfalten.

Es ist nöthig diese Dinge in ihren eigenthümlichen Zusammen= hängen zu verfolgen.

<sup>1)</sup> Eigenhändiger Aufsatz, undatirt, ohne Ueberschrift. "Sieder dem [Nov.] 1653 haben S. Ch. D. zu Brandenburg in dero Staatssachen und im Reich folgende Sachen erlangt" — worauf vierzehn einzelne Punkte ausgezählt werden, "anderer Bortheil wegen Eil zu geschweigen". (Arols. Arch.) Hiernach ist das Memoire gemacht, welches Dropsen III. 2. 150 ff. benutzt hat.

## Fünftes Kapitel.

## Unionspolitif.

"Wenn doch einmal ein alter römischer Bürger aufstünde und uns zeigte, wie man es machen muß, wenn man des Namens eines Patrioten werth sein will!" Mit diesem Ausdruck zweiselvoller Beklommenheit gibt in seiner eigenthümlichen pathetischen Redeweise Waldeck einmal die Stimmung kund, welche Angesichts des ungeheueren Wirrsals der politischen Verhältnisse in Deutschland und in Europa ihn jetzt bisweilen ergreisen mochte.

Für wie lange Zeiträume unserer Geschichte könnte man ben Ausruf gleichsam als Motto gelten lassen.

Dem verworrenen Treiben dieser gährenden Jahre, in beren Betrachtung wir hier begriffen sind, entspricht er recht, eigentlich.

Nicht geringe Erfolge waren es, beren die brandenburgische Politik auf dem Reichstage sich rühmen durste. Aber, alles in allem, war doch hier mehr das Uebele verhütet als das Gute geschafft worden. Es war in erster Reihe Brandenburg's Verdienst, daß der schon sast siegreiche Anlauf der alten habsburgischen Herrschaftspläne noch kurz vor erreichtem Ziel glücklich abgeschlagen wurde — aber das wäre unmöglich gewesen, nun etwa diese Versammlung auf positive Aufgaben, auf schöpferische Reformen hinzulenken; für solche Zwecke versagte das Organ den Dienst, der vermeinte versassungsgründende Reichstag blieb in der That in dieser Hinsicht nur "eine zwei Jahre lange Comödie".

L

Die Siege der brandenburgischen Politik über die kaiserliche in Regensburg würden nicht sehr hoch anzuschlagen sein, wenn jene sich mit den negativen Resultaten begnügt hätte, die wir disher dargelegt haben. Die Bedeutung Walded's als Staatsmann beruht darauf, daß er weiter ging, daß er mit klarer Einsicht in die praktische Werthslosiseit, ja Verderblichkeit der alten politischen Formen des Reichs den Versuch unternahm, mit der noch unverbrauchten Kraft des jungen preußischen Staases in der Hand, mit einem genialen, großbenkenden Fürsten zur Seite, etwas Neues in's Leben zu rusen.

Etwas Neues — wenn der Ausdruck der geeignete ist für eine wiederbelebung neue Mischung der vorhandenen Kräfte, für eine Wiederbelebung von Alters her wirksamer politischer Gedanken in Anwendung auf die jezige Gegenwart, mit einem anderen Schwerpunkt, unter anderer Führung als früher.

In Deutschland war seit den Zeiten des sinkenden Reichs der Kampf gegen die langsam absterbenden mittelatterlichen Formen des politischen Lebens hauptsächlich von zwei Elementen geführt worden. Es war einmal die Ausöildung der Territorien zu geschlossenen staat-lichen Körpern, mit jeweiligem Hervortreten einzelner von ihnen zu begemonischer Stellung an der Spike der anderen. Daneden aber das Princip der Conföderation, in den verschiedensten Kreisen wirksam, in immer neuer Ausprägung wiederkehrend von den Adelss, Städtes und Bauernbünden des dreizehnten und vierzehnten Jahrshunderts bis zu dem Fürstenbund Friedrich's des Großen.

Wo diese beiden Elemente combinirt auftraten, wie im schmalstaldener Bunde, wie in der Union und Liga zu Anfang des siedzehnten Jahrhunderts, wie in dem eben genannten Bunde unter der Führung Preußens, da traten die bedeutendsten Wirkungen zu Tage.

Gedanken dieser Art waren es nun eben, welche jetzt die branbenburgische Politik zu bewegen begannen.

Wir dürfen sagen, daß der Plan eines deutschen Fürstenbundes unter preußischer Führung hier zum ersten Male gefaßt und vorsbereitet wurde. Die Stellung Waldeck's zu demselben begründet in erster Reihe seinen Anspruch auf eine Stelle unter den bedeutendsten Staatsmännern des preußischen Staates.

Diese Thätigkeit haben wir nun in's Auge zu fassen. Wir müssen zu diesem Zweck die überaus verwickelte allgemeine Lage der Dinge noch nach anderen Seiten hin, als in dem bisherigen geschehen, in's Licht zu setzen suchen.

Daß die kaiserliche Politik durch die Zurückweisung, die sie in Regensburg erfahren, sich nicht abhalten lassen werde, ihren alten Zielen nun auf anderen Wegen nachzustreben, war vorauszusehen, und Brandenburg hatte sich jetzt eine solche Stellung gegeben, daß jeder neue Angriff von dieser Seite ihm in der vordersten Reihe besegenen mußte.

Doch war dies nicht die einzige Gefahr. Im Norden und im Westen zeigten sich zu gleicher Zeit die bedrohlichsten Verwickelungen, welche in die Lebenssphäre dieses Staates unmittelbar hereinragten.

## Die bremische und die lothringische Frage.

Die Stellung Schwebens in Nordbeutschland war auf den Besitz Vorpommerns, sowie der Herzogthümer Bremen und Verden in solcher Weise gegründet, daß ihm die Rolle der protestantischen Vormacht im Norden von selbst zufallen zu müssen schien. Hildesheimer Alliance, welche Schweden mit Braunschweig und Hessen= Kassel verband (14. Febr. 1652) — der Bischof von Paderborn trat später hinzu. — repräsentirte einen compacten Zusammenhang vor= wiegend protestantischer Lande von den Mündungen der Weser und Elbe bis tief nach Mittelbeutschland hinein. Die Führerschaft in diesem Bunde beanspruchte natürlich die königliche Macht, und nie= mand schien sie ihr streitig machen zu wollen oder zu können. Als im Herbst 1652 ver niedersächsische Kreistag zu Lüneburg zusammen= trat, forderten die schwedischen Deputirten für das Herzogthum Bremen das Mitdirectorium des Kreises, abwechselnd mit Magdeburg, und setzten diese Forderung glücklich durch '). Die brandenburgische Ge= sandtschaft, welche dem Kreistag (für Halberstadt) beiwohnte, blieb

<sup>1)</sup> Reces des niedersächs. Kreistag's dat. Lineburg 6. Nov. 1652. Londorp Acta publ. VI. 681. Bgl. Inst. Pac. Osn. Art. X. §. 10.

mit ihrer Forderung, daß Schweben nicht vor Erledigung der pommes rischen Streitigkeit als Reichss und Areisstand anerkannt werden dürfe, ungehört und reiste mit Hinterlassung eines Protestes noch , vor geendigtem Tage von Lüneburg ab 1).

So waren die Verbündeten im besten Einvernehmen dem Reichstag entgegengegangen. Da zeigte zuerst der Streit zwischen Schweden und det freien Reichsstadt Bremen den Ständen des nördlichen Deutschland, wie gefährlich diese schwedische Nachbarschaft zu werden versprach.

Nach vielfältigen Anfechtungen gegen seinen Rang als reichs= unmittelbare Stadt in älterer und neuerer Zeit hatte Bremen auf dem Regensburger Reichstage im Jahre 1640, trotz der Proteste des damaligen Erzbischofs, des Prinzen Friedrich von Dänemark, vom Kaiser eine feierliche Anerkennung seiner Reichsunmittelbarkeit und die Zulassung zu Sitz und Stimme in der Reichsversammlung erlangt. Als einige Jahre später (1643) Dänemark im Bunde mit dem Kaiser die Waffen gegen Schweden erhoben hatte, hatte Ferdinand III. sich zwar bewegen lassen, zu Gunsten bes dänischen Prinzen seinen früheren Ausspruch zu cassiren und die Stadt unter die Hoheit des Erzbischofs zu weisen. Aber bereits bei den westfälischen Verhand= lungen war es den Bremern wieder gelungen, ihren Anspruch durch= zusetzen und eine neue Erklärung des Kaisers zu ihren Gunsten zu Das Friedensinstrument, indem es den Schweden das erlangen. Erzstift als Herzogthum zueignete, proclamirte zugleich die Reichsfreiheit ber Stadt, in Ausbrücken freilich, die es dem jetigen Gegner doch auch wieder möglich machten, Zweifel und Einspruch zu erheben 2).

Die schwedische Politik ließ es fortan ihre Hauptaufgabe an dieser Stelle sein, die Selbständigkeit Bremens entweder zu brechen oder seine Handelsmacht zu untergraben <sup>8</sup>). Jetzt, im Frühjahr 1653, begann die lange Reihe dieser schwedischen Uebergriffe.

<sup>1)</sup> Acten ber Gesandtschaft Ewald's von Kleist und Joh. Fromhold's nach Lüneburg. (Berl. Arch.) Bergl. Londorp VI. 682.

<sup>2)</sup> Inst. Pac. Osn. Art. X. §. 8. — Das nähere f. in den Streitschriften bei v. Meiern Regensb. Reichstagshandl. I. 505 ff. 799. 977 ff. Bgl. Pufendorf Rer. Suec. XXVI, §. 12.

<sup>3)</sup> S. Ehm & Festungen und Häfen an der unteren Weser. Bremisches Jahrbuch. L. (1863.) S. 52ff.

Gegen Bremen war eben damals die Reichsacht verhängt worden, weit es mit Gewalt sich der Erhebung des Weserzolles bei Elssleth widersetze, den das Friedensinstrument dem Grasen von Oldenburg zusprach. Diese günstige Gelegenheit benutzte Schweden, um die Stadt möglichst in die Enge zu treiben. Graf Königsmark, der Statthalter des Herzogthums, errichtete Besestigungen in drohender Nähe; in Regensburg versochten die schwedischen Gesandten eistig das Recht ihrer Krone, die widerspänstigen Bürger mit Gewalt zur Huldigung und zum Gehorsam zu zwingen 1).

Aber mit Energie und Geschick führten diese ihre Sache. Durch Nachgiebigkeit in dem Streite mit Oldenburg erledigten sie sich der Reichsacht; im September ward die Aushebung derselben ausgesprochen; es gelang ihnen, den Kaiser und die Majorität des Reichstags für sich zu gewinnen, ein Reichsschluß wurde zu Stande gebracht, durch den die Reichsunmittelbarkeit von Bremen von neuem eierlich proschamirt wurde <sup>2</sup>).

Von Seiten Brandenburg's wurde diese Verwickelung von Anfang an mit großer Vorsicht behandelt. Als unmittelbar nach der Aufhebung der Reichsacht die Gesandten in Regensburg die Sachlage barlegten und um Instruction baten, erhielten sie den Bescheid, daß der Kurfürst im Allgemeinen zwar der Sache der Bremer geneigt sei, doch trage er Bedenken, sich derselben zunächst öffentlich anzunehmen, weil die Streitsrage zwischen Bremen und Schweden eine gewisse Aehnlichkeit zu haben scheine mit der zwischen Brandenburg und der Stadt Magdeburg; man dürse kein Präjudiz gegen sich selbst stellen 3). Auch nachdem Waldeck in die Leitung der Geschäfte

<sup>1)</sup> Reichstagsbericht dat. Regensburg  $\frac{26. \text{ Sept.}}{6. \text{ Det.}}$  1653: "bie alhie answesenben schwedischen Gesandten lassen sich beutlich vernehmen, daß sie die Stadt haben müßten, es möchte auch gehen wie es wollte."

<sup>2)</sup> Dat. Regensburg 10. Jan. 1654. v. Meiern. I. 796.

<sup>3)</sup> Der Kurstürst an die Reichstagsgesandtschaft dat. Cölln. a. Sp. 9. (19.) Oct. 1653. Die Gesandten repliciren umgehend und stellen dieses Bestenken in Abrede, da Magdeburg notorisch niemals als Reichsstadt anerkannt worden sei. (dat. 14/24. Oct.) Doch kehrt dieses Bedenken (z. Th. wol auch nur als diplomatischer Vorwand benutzt) in dem ganzen weiteren Verlauf der Angelegenheit noch häusig wieder. Jedenfalls tendenziös gefärbt ist, was Aite ma

eingetreten war, änderte sich dieses Verhalten zunächst nicht wesentlich. Waldeck bezeichnet die Sache als einen für jest sehr unbequemen Zwischenfall, dessen man sich gern überhoben sähe. Offen für Bremen Partei zu ergreisen und sich mit Schweden von neuem zu überwersen, lag sür's erste ganz außerhalb seiner Pläne. Genug, wenn die Ge-waltsamkeiten der nordischen Nachbarn zunächst nur dazu beitrugen, den nordbeutschen Reichsständen die Angen zu öffnen i). Inzwischen durste man hoffen, daß Bremen, gestützt auf Holland und die beiden anderen Hanseltädte, sich so lange halten werde, dis Brandenburg besser als jetzt in der Lage wäre, ein energisches Wort für die bestrochte Stadt zu sprechen.

Viel unmittelbarer wirkte auf den weiteren Gang der brandens burgischen Politik eine audere, scheinbar entsernter liegende Angeles genheit ein: die Verwickelungen, die der Herzog Karl von Los thringen an den westlichen Reichsgränzen hervorrief<sup>2</sup>).

Wir sind diesem Fürsten schon oben bei Gelegenheit des Jülichsschen Krieges begegnet. Durch die Franzosen seines Landes beraubt und vom westfälischen Frieden ausgeschlossen hatte er, gestützt auf eine ergebene Armee und auf einen wolgesüllten Schatz eine ansehnsliche Stellung auf dem militärischen und diplomatischen Schauplatzu erringen gewußt. Als sehr selbständiger Parteigänger hatte ex auf Seiten Spaniens an den Feldzügen in den Niederlanden und Saken van Staet en Dorlogh III. 896 (Folivausgabe) über die am brandendurgischen Hose herrschende Stimmung gegen Bremen berichtet. Aber ebenso wenig ist mit Dropsen (III. 2. 156) die Notiz Pusendorf's (Reg. Suec. XXVI. §. 17.); als ob Walded auf seinen Namen ein Reiterregiment silr Bremen gegen Schweden habe werden lassen, ernstlich zu nehmen; so weit hat weder er, noch der Kurfürst sich jemals in dieser Sache engagirt (s. u.).

<sup>1)</sup> So äußert der lübecische Gesandte in Regensburg, Dr. Glorinius, in einer Borstellung zu Gunsten Bremens bei den brandenburgischen Gesandten: "dum Romae deliberatur, Saguntum perit; alle der Krone Schweden nahe gesessenen Reichsstände hätten bereits einen panicum terrorem." (Reichstags-bericht dat. Regensburg 18. Febr. 1653.)

<sup>2)</sup> Diese ganze Seite ber Beziehungen des Lothringers nach Deutschland hin ist in dem sonst sehr reichhaltigen Werk von d'Hausson ville histoire de la réunion de la Lorraine à la France sehr vernachklisigt. Nathrlich überwogen sich bei weitem die Beziehungen zu Spanien und Frankreich; doch verschlang sich dies enger mit den beutschen Verhältnissen als der Verfasser erkennen läst.

in Süddeutschland Theil genommen, nicht ohne gelegentlich auch auf eigene Faust mit den Franzosen zu unterhandeln; doch da diesen im Grunde an ernstlicher Versöhnung mit ihm wenig gelegen war '), hatte er immer wieder den Weg zu Spanien zurückgefunden, wo man seine Dienste ebenso schätzenswerth hielt, als man ihm selber aufs höchste mißtraute.

Es wäre schwer, mit Sicherheit zu sagen, worauf die Plane dieses Lothringers eigentlich hinausliesen. Darin war er jedenfalls ein ächter Sohn seines Hauses, daß sie von ziemlich weitschweifender Vermessenheit, von einem gewissen phantastischen Unstrich waren und bei der einfachen Wiedereinsetzung in sein Erbland schwerlich stehen blieben. Sowie in eben dieser Zeit ein anderer Angehöriger seincs Hauses, Graf Harcourt, sich ebenfalls von den Franzosen trennte und im Bunde mit Spanien und dem Kaiser sich in Projecten auf die Errichtung eines eigenen lothringischen Fürstenthums im Elsaß ober an einem andern Punkte bes südwestlichen Deutschland's erging 2): fo hegte Herzog Karl unzweifelhaft ähnliche, wahrscheinlich noch um= fassenbere Pläne 3). Er wußte ungeheuere Geldsummen aufzubringen; als im Februar 1654, wie wir erzählen werben, die Spanier endlich feinem Treiben durch seine Berhaftung in Brüssel ein Ende machten, 'fand man Juwelen und andere Werthgegenftände, die auf nahe an fechs Millionen geschätzt wurden, sowie 300,000 Livres an baarem Gelbe und das doppelte in Wechselbriefen; den weit größeren Theil seines Vermögens aber, wurde man inne, hatte er außer Landes, besonders bei schweizerischen Handelshäusern, in Sicherheit gebracht 1).

<sup>1)</sup> Bergl. Urt. n. Actenft. IV. 444.

<sup>2)</sup> v. Ranke Französische Geschichte III. 155.

Daß er einmal baran gedacht, Kaiser zu werden, sührt d'Hausson ville IL 276 nach einer handschriftlichen Lebensbeschreibung an; ein freilich ganz in der Luft schwebendes Gerlicht über seine Absichten auf die Kurwürde erzählt Pfanner S. 333. Auf beides ist nicht viel Gewicht zu legen. Sehr bezeichnend aber ist das merkwürdige "politische Testament" aus dem Jahr 1687, welches d'Hausson ville III. 464 ff. mittheilt.

<sup>4)</sup> Berichte des brandenburgischen Residenten in Brüfsel A. de Staveren dat. 5. und 12. März 1654. Ueber die Art, wie er das Geld zusammenbrachte vgl.

Bei seinem vertrautesten Secretär, Saint Märtin, fand man, wie behauptet wurde, Papiere, welche die geheimen Pläne des Herzogs als überaus kühn und der Vollendung ganz nahe erkennen ließen, Pläne, die, wie es hieß, noch vor Ablauf des Jahres ihn "zu einem der mächtigsten Fürsten der Christenheit" machen sollten ").

Mag nun immer theils das vergrößernde Gerücht, theils die eigene Ueberschwänglichkeit des Herzogs diesen Projecten eine größere Bedeutung beigelegt haben, als sie in Wirklichkeit vielleicht besaßen — ein Fürst ohne Land, voll unruhiger Pläne und mit einer nicht unbeträchtlichen Armee war für alle benachbarten Staaten ein Umstand von ganz unberechenbarer Gesahr. Jahr um Jahr ließ der Lothringer sich seine Armee von den Spaniern für größe Summen abdingen, aber dennoch wußte er sich die Disposition darüber möglichst frei zu halten und verwandte dieselbe fast ganz als selbständige friegführende Macht. Der Eintritt in den westfälischen Frieden war ihm versagt worden; er legte dem Kaiser und dem Reich diese Ausschließung, als Preisgebung eines alten verdienten Bundesgenossen, vorzüglich zur Last; fortan fühlte er sich auch nach keiner Seite hin gebunden und hielt sich berechtigt, von dieser Stellung jeden willsürlichen Gebrauch zu machen <sup>2</sup>).

Die Reichsstände an den westlichen Grenzen von Deutschland bekamen bald genug die Wirkungen zu spüren. Zunächst der Kursfürst von Brandenburg. Ungestraft hatten die lothringischen Truppen; von dem Reuburger gerusen, in den Jülich'schen Krieg von 1651 eingreisen dürsen; ihr Eintreten hatte nicht wenig dazu beigetragen,

<sup>1)</sup> Bericht Staveren's dat Brüffel 12. März 1654; nach einem bei St. Martin gefundenen Schriftstild ohne Unterschrift n. Datum: "tout estoit tellement disposé et proportionné selon le projet et fantaisie du Ducq, que, si Dieu ne l'empeschoit point dans son dessein, qu'au bout de cette année il seroit un des plus puissants princes de toute la Chrestienté." Und weiterhin: "On sçait d'asseurance que le Ducq avoit faict un amaz d'argent si excessif dans la Suisse, qu'il eust été capable d'avoir à la main à tout moment la plus puissante armée, qu'on eust jamais veu par deçà." (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Seit dem westfälischen Frieden, sagt eine handschriftliche zeitgenössische Biographie des Herzogs, wurde er ein anderer: "il ent un égal mépris pour toutes les nations: Allemands, Français et Espagnols, tout lui devint ennemi." d'Hausson ville II. 273.

ben Zwiespalt zu schärfen. Nach Beenbigung besselben hatten sie biese Lande wieder geräumt. Der Herzog vereinigte seine Armee jetzt mit der des Prinzen Conde, den als den bedeutendsten dieser französischen Parteigänger auf spanischer Seite die Wechselfälle des Bürgerkriegs und der Haß gegen Mazarin in die Arme der Spanier getrieden hatten. Beide hatten das Bedürsniß, ihre Truppen, auf denen ihre Zukunst beruhte; sich zu erhalten, aber möglichst auf fremde Kosten. So wurden diese Lothringer und Conde'er jetzt die Geißel der Lande auf und nieder am Rhein, links und rechts von dem Strome; besonders die Gebiete der ohnmächtigen kleineren und kleinsten Reichsskände in diesen Gegenden — "mes petits cousins" sagte der Lothringer mit dem höhnischen Humor, der ihm eigen war 1) — suchten sie heim, plündernd, auszehrend, wo sie erschienen; völlig uns bekümmert darum, daß diese Gebiete weder mit ihnen noch mit Spanien sich im Kriegszustand befanden.

Eine Raubwirthschaft im Großen, die nun neben dem sicheren Rückzug in die spanischen Niederlande für den Herzog von Lothringen noch besonders dadurch unterstützt wurde, daß er von den Zeiten des Krieges in Deutschland her noch eine Anzahl fester Plätze auf deutschem Boben besaß, die er, als ausgeschlossen vom westfälischen Frieden, sich beharrlich weigerte zu räumen; zum Theil Festungen von großer militärischer Wichtigkeit, wie den Hammerstein bei Neuwied, dem Kurfürsten von Trier gehörig, Landstuhl, die alte Sickingensche Beste, Homburg, dem Grafen von Nassau=Saarbrück zuständig, nach ber anderen Seite hin Saarwerben u. a. Auf diese Plätze gestützt, mit einer schlagfertigen Armes zur Hand beherrschte er in der That ein weites Gebiet am mittleren Rhein militärisch vollständig und die gesammten westlichen Grenzlande des Reichs von den Trierischen Gebieten bis zu den clevischen Landen des Brandenburgers standen unter dem Druck dieser ganz anomalen und unberechenbaren Gefahr, die über jeden einzelnen in jedem Augenblick hereinbrechen kounte.

War es möglich, daß solche Zustände angesichts des westfälischen Friedens, angesichts von Kaiser und Reich geduldet wurden?

<sup>1)</sup> Nitema III. 849.

Es liegen keine äußeren Beweife vor, daß der kaiserliche Hof bem Treiben Condé's und des Lothringers directen Borschub geleistet habe. Wenn es gleichwol von vielen behauptet wurde, so spricht fich darin nur die allgemeine Ueberzeugung aus, daß die Interessen des Raisers in der That auf der Seite derjenigen lagen, die jetzt die westlichen Reichslande brandschatzten und den kaum geschenkten Frieden hier zur Täuschung machten. Nur mit dem äußersten Widerstreben hatten sich, wie man weiß, die deutschen Habsburger im Jahr 1648 ben Frieden mit Frankreich für sich und das Reich aufzwingen lassen, welcher Spanien nicht einschloß. Die Noth hatte es erzwungen; Defterreich hatte in dem Frieden die Verpflichtung übernehmen müssen, Spanien nicht ferner gegen Frankreich zu unterstützen. Aber was galt eine solche Zusage? Durch das ganze Jahrzehnt zwischen dem westfälischen und bem pprenäischen Frieden zieht sich eine ununter= brochene Rette von Contraventionen gegen diesen Artikel von Seiten der österreichischen Politik hindurch, ja es ist einer der vorherrschenden Gesichtspunkte derselben, diese Bestimmung des Friedens zu umgehen und durch versteckte Hilsleistungen, sei es in Italien oder in den Niederlanden, die Verbindung mit der spanischen Monarchie — schon stand das Aussterben der spanischen Linie am Horizont — so eng als möglich aufrecht zu erhalten.

Da konnte es nun wol kommen, daß auch für den kaiserlichen Hof diese lothringischen Gewaltthätigkeiten in den rheinischen Grenzslanden eine Unbequemlichkeit wurden, besonders als jetzt auf dem Reichstag in Regensburg die Geschädigten und ihre Freunde mit Macht die Stimme erhoben über die Schutzlosigkeit der Reichsstände mitten im Frieden — aber die Freunde und Helser Spaniens blieben die Friedensbrecher darum doch nicht weniger; ein energisches Aufstreten des Kaisers gegen sie war nicht zu erwarten.

Aber dem von den Ständen an das Reichsoberhaupt gestellten Anspruch, daß zu ihrem Schutze etwas geschehen müsse, konnte er sich doch wenigstens formell nicht entziehen, um so weniger als die Kläger besonders die drei geistlichen Kurfürsten und der von der Pfalz waren, deren er bei dem eben beginnenden Reichstag und bei der bevorsstehenden Königswahl nicht entrathen konnte. Im Januar 1653

wurde der kaiserliche Reichshofrath Graf Starhemberg mit der ofsticiellen Aufsorderung an den Lothringer abgesandt, seine Truppen vom Boden des Reichs abzusühren und die besetzten Festungen ihren rechtmäßigen Herren zurückzustellen '); zugleich richtete der Kaiser ein entsprechendes Schreiben an seinen Bruder, den Erzherzog Leopold Wilhelm, den Statthalter der spanischen Niederlande, in dessen Schußsich der Herzog von Lothringen befand.

Die Antwort des Aufgeforderten lautete, wie zu erwarten: mit aller Devotion gegen den Kaiser erklärte er sich bereit, den Besehlen desselben nachzukommen; doch deutete er an, daß ohne eine gewisse Entschädigung ihm die Käumung nicht zugemuthet werden könne; zur Verhandlung darüber werde er einen Gesandten an Kaiser und Reichsstände nach Regensburg schicken.

Damit war benn die Sache glücklich in das Fahrwasser endloser diplomatischer Verhandlungen gebracht. Der Herzog beeilte sich durchs aus nicht, dieselben zu beginnen. Erst im Juni 1653 erschien sein Gesandter, Nicolas Fournier in Regensburg; mit der Versicherung daß die von dem Herzog dem Reich geleisteten Dienste eigentlich unsbezahlbar, seine für dasselbe erlittenen Verluste unschätzbar seien, gab er zugleich die Erklärung ab, daß gegen Zahlung einer Million Rth. der Herzog bereit sei, die drei Plätze Hammerstein, Landstuhl und Homburg zu räumen?).

Es ist wenig ersprießlich, die schmachvollen Verhandlungen im einzelnen zu begleiten, welche jetzt folgten. Wol wurde hin und wieder ein Ruf der Entrüstung laut, daß dieser länderlose Abenteurer es wagen durste, hier auf der seierlichen Versammlung der deutschen Fürsten und ihres Kaisers das Reich mit Schatzung belegen zu wollen: wozu gebe es eine Reichserecutionsversassung, wenn man sie hier nicht in Anwendung bringen wolle? das ganze Reich oder doch die nächstgelegenen Kreise müßten zu den Wassen greisen, die Schmach abzuwehren. Aber eben der Kaiser selbst war es, der am eifrigsten

<sup>1)</sup> Die officielle, ben Reichsständen mitgetheilte Instruction Starhemberg's dat. Regensburg 22. u. 31. Dec. 1652 s. bei v. Meiern I. 156 ff., wo auch die Antwort bes Lothringers dat. Briffel 28. Febr. 1653.

<sup>2)</sup> Ebenbas. I. 267f.

sewinn, wenn sie erfüllt wurden: mit ihrem eigenen Gelde erkauften sich dann die Reichsstände den Schutz, den ihnen der Kaiser mit Gewalt nicht ohne Berletzung seiner politischen und Hausinteressen hätte gewähren können, und andererseits kam die Loskaufsumme doch eben dem Berbündeten der Spanier und somit indirect der gemeinssamen habsburgischen Sache zu Gute. Ebenso aber drängten zu dieser Lösung nicht nur all die Stimmen hin, die unter dem Einssluß des kaiserlichen Hoses standen, sondern auch die unmittelbar Geschädigten und Bedrohten selbst, die wol erkannten, daß, wie die Dinge im Reich jetzt lagen, an eine andere Rettung nicht zu denken war.

So betrat man den Weg des Loskaufs. Bis gegen Ende des Jahres währte es, ehe man zu einem Resultat kam. Von der gesforderten Million wurde über ein Drittel gekürzt; gegen Zahlung von 300,000 Ath., schien es, werde der Lothringer endlich wenigstens die drei Plätze räumen, auf die es vorzugsweise ankam, und seine Truppen vom Boden des Reichs hinwegführen ').

Man stand im Begriff abzuschließen, da kam die Nachricht von neuer Gewaltthat.

Im December 1653 brachen die vereinigten Truppen Condé's und des Lothringers, nachdem der Feldzug dieses Jahres wenig günstig gewesen war, plöhlich in das Stift Lüttich ein, mit der Erklärung, in demselben ihre Winterquartiere nehmen zu wollen. Bischof von Lüttich war der Kurfürst Maximilian Heinrich von Cöln, aus dem Hause Baiern, der Better des jehigen bairischen Kurfürsten Ferdinand Maria. Wie die meisten weltlichen Landesherrn der Zeit lag er mit seinen Ständen, wie die meisten geistlichen, mit seinem Domsfapitel in mannichsachem Zerwürsniß. Der Herzog von Lothringen versehlte nicht, dies zu benutzen; in einem Manisest, welches er bald nach dem Einmarsch der Truppen verbreiten ließ, verkündigte er, daß er gekommen sei, das Land von der Thrannei seines Bischofs

<sup>1)</sup> S. den Recest zwischen Fournier und den kaiserlichen Commissaren dat. Regensburg 6/16. Dec. 1653, ebenbas. L 714.

du befreien und forderte die Stände zum Abfall auf '). Inzwischen versuhren die Streitkräfte der beiden verbündeten Fürsten von Ansang an völlig als Feinde in dem Land; wo sie Widerstand sanden, braucheten sie Gewalt; einige kleine seste Plätze, wie Fosse und Herck, deren Besatungen die Uebergabe weigerten, wurden belagert und genommen; die nöthige Artillerie lieserten die Spanier aus der benachbarten Festung Namür ').

Selbst für die Gebuld eines deutschen Reichstags begann die angethane Schmach nun boch allmälig zu stark zu werden. Bisthum Lüttich war ein beutsches Reichsland, dem westfälischen Kreise zugehörig, sein unbestrittener Landesherr einer von den Kur= fürsten des Reichs. Ohne jede berechtigende äußere Beranlassung war hier der Friede räuberisch gebrochen worden, in einem Moment, wo mit dem einen dieser Friedensbrecher das Reich einen Absindungs= vertrag abzuschließen im Begriff stand, der bereits bis an die äußerste Grenze ohnmächtiger Nachgiebigkeit ging. Und diese neue Gewalt= thätigkeit wurde verübt von zwei Parteigängern Spaniens, mit offen= kundiger Begünstigung, ja selbst directer Unterstützung von Seiten des spanischen Statthalters in Brüssel; der Kurfürst von Coln erbot sich in Regensburg, aus aufgefangenen Briefen den Beweis zu liefern, baß namentlich Condé direct auf spanischen Befehl gehandelt habe 3). Und solche Feindseligkeiten durften geschehen vom Boben bes bur= gundischen Kreises aus, für den ein spanischer Gesandter im Fürsten= rathe des Reichstags saß und eben jest über den Vertrag verhandelte, traft dessen eine bisherige Reichsstadt, Besançon, dieses Charakters entkleidet und der Krone Spanien als landsässige Stadt zugeeignet

<sup>1)</sup> Gebrucktes Plakat dat. 4. Jan. 1654. (Berl. Arch.) Ein Gewebe von Unwahrheiten ist alles, was in dem sothringischen Memoire über diese Borgänge in der Histoire de l'emprisonnement de Charles IV. Duc de Lorraine (von Dubois. Cologne 1688) S. 28 gesagt ist; so namentlich die angeblich von Fournier aus Regensburg gegebene Nachricht: "que l'Empereur et l'Empire lui accordaient ce quartier par compassion; mais que ce devoit être le dernier."

<sup>2)</sup> Zahlreiche Einzelheiten in ben Briefen bes Kurfürsten Maximilian Heinrich, ber sich in Lüttich befand, an den Kursürsten Friedrich Wilhelm. (Berl. Arch.)

<sup>3)</sup> Protofoll des Kurfürstenrathes vom 3/13. Jan. 1654. (Berl. Arch.)

werben sollte '). Was konnte mit diesem Versahren anders bezweckt sein, als entweder eine neue Losreißung vom Reich oder der Verssuch, Deutschland gegen seinen Willen wieder in den noch unbeendigten Krieg zwischen Frankreich und Spanien hineinzuziehen? In der That, der französische Gesandte in Regensburg protestirte seierlich, daß mit dem Einsall der Spanier in Lüttich der deutschsfranzösische Frieden gebrochen sei; französische Truppen wurden zusammengezogen, um ungerusen dem Kursürsten von Eöln zu Hilse gleichfalls in das Stift einzurücken — es bedurste nicht viel weiter, so wurde von diesem Punkte aus das Reich mit Gewalt wieder hineingezogen in den Strudel des französischsspanischen Krieges, die spanische Politik hatte ihr Ziel erreicht, der verhaßte westsälische Friede wurde als glücklich beseitigter Zwischenfall zu den Acten gelegt, dis das Interesse habsburgischen Hauses es besser als jeht gelegen sinden würde, Deutschland den Frieden zu gönnen.

Während des ersten Stadiums der lothringischen Verhandlungen, im Sommer 1653, so lange die Blumenthal'sche Richtung noch das Verliner Cabinet beherrschte, wich dasselbe auch in dieser Frage nicht aus jenen Bahnen unselbständiger Hingabe an die Führung des kaiserlichen Hoses, worin wir es verfolgt haben. Man empfand den vollen Schimps des Loskauftractats, den der Kaiser zu Gunsten des Lothringers dem Reiche zumuthete; aber man fügte sich darein, in demselben das einzige practicabele Mittel zu sehen; der Gedanke, die Reichswassen gegen den Lothringer auszudieten, ward auch von Brandendurg als unthunlich abgelehnt?). In dieser Richtung bes wegten sich die Rathschläge Blumenthal's und seiner Collegen bis zu dem geschilderten Umschwung in Berlin: sie halsen von der ges

<sup>1)</sup> Die sogenannte "Transscription von Bisanz". S. v. Meiern I. 705 ff.

Der Kurfürst an die Reichstagsgesandtschaft dat. Cölln a. Sp. 31. Juli (10. Aug.) 1653. "Wir halten nach wie vor dem Reich und ihnen (den Angegriffenen) selbst viel erträglicher zu sein, die vom Herzog von Lothringen in-habende Oerter mit Gelde abzutausen, als durch Reichsversassung, Inhalts der Reichssatzungen, dieselbe zu recuperiren zu suchen." (Berl. Arch.)

forberten Gelbsumme möglichst viel abzuhandeln, und auch der übliche Versuch ward nicht versäumt, für den brandenburgischen Antheil an der Zahlung eine Befreiung durchzusetzen.

Es entging natürlich dem Herzog von Lothringen nicht, daß trottem von allen Feinden, die im deutschen Westen von seinem Raubstiftem betroffen oder bedroht wurden, Brandenburg ber bei weitem gefährlichste war. Den geistlichen Kurfürsten gegenüber fühlte er sich vollkommen sicher; mit dem übermüthigsten Hohn spottete er oft in der ihm eigenen skoptischen Laune über ihre Ohnmacht \*). Den Kurfürsten von Brandenburg dagegen hielt er doch immer mit einer gewissen Scheu im Auge. Er hätte in dem Jülich'schen Krieg von 1651 sich gleich gern mit ihm, wie mit dem Neuburger verbündet, wenn er in gleicher Weise von jenem gesucht worden wäre. Seitdem hatten die clevischen Lande beständig in der Furcht geschwebt, daß bald auch an sie die Reihe der lothringischen Winterquartiere kommen werbe; boch waren sie verschont geblieben. Vielmehr warb ber Herzog eifrig um die Freundschaft des Kurfürsten; während man im Sommer 1653 in Regensburg über Geldentschädigung für den Herzog verhandelte, ließ er dem Kurfürsten in bringenbster Weise eine Alliance antragen, was natürlich abgelehnt wurde 3); er unterhielt Spione am Berliner Hofe, die ihm aufs genauste über alle Vorgänge an bemselben unterrichteten 4).

Der neue Gewaltstreich gegen das Stift Lüttich traf nun Brandenburg bereits auf neuen Wegen. Er fand den Kurfürsten ent-

<sup>1)</sup> Derselbe dat. Cölln a. Sp. 1. (11.) Oct. 1653; mit Hinweis auf bie brandenburgische Gegenforberung für die vierjährige Vorenthaltung von Pommern. (s. oben S. 72.)

<sup>2)</sup> Mémoires de Beauvau S. 89.

Berichte Staveren's aus Brüssel im Sommer 1653. (Berl. Arch.). S. ben Bericht vom 1. Oct.: "le dessein du Ducq est de s'allier avecq V. Alt. El. contre les Estats d'Hollande, soubs prétexte de la restitution de Ses villes d'Emmeryck, Rees, Wesel etc, et au désaut de celuy contre le Sr. Ducq de Neubourgh." Staveren widerräth eifrig, sich irgendwie mit bem Herzog einzulassen.

<sup>4)</sup> Fürst Johann Morit von Nassau an den Knrfürsten dat. Cleve 1. Oct. 1653 (eigenhäudig und driffrirt): "ber Lothringer weiß alle Partikularistäten, was am brandenburgischen Hof, ja Kammer vorgehet." (Ebenbas.).

schlossen, diesen abermaligen Uebergriff der habsburgischen Parteigänger nicht ruhig hinzunehmen und Walbeck, jetzt an der Spitze der Gesschäfte, bereit, diese unerwartete Wendung durch eine kühne Taktik zum Ausgangspunkt für einen neuen Aufschwung der brandenburgischen Politik zu machen. Die Gesandten in Regensburg erhielten Besehl, die Zustimmung des Kurfürsten zu der lothringischen Geldabsindung zurückzunehmen und auf die Anwendung von Gewalt zu dringen. Allen Versuchen, den Reichstag zu aufreizenden Beschlüssen gegen die Niederlande oder Frankreich zu treiben, sollten sie sich widersetzen. Dem Hilferuf des Kurfürsten von Cöln ward mit der Anzeige geantwortet, daß brandenburgische Hilfstruppen sich in den nächsten Tagen auf den Marsch begeben würden.

Im Norden Bremen von den Schweden bedroht, im Westen eine ganze Provinz des Reichs von spanischen Parteigängern übersschwemmt. Gab es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ansgriffen?

Es liegen keine ausreichenden Beweise für diese Vermuthung vor. Aber allerdings, daß die Politik der Königin Christine in dieser letzten Zeit ihres Regiments dem Gedanken einer Alliance mit Spanien — das England Cromwell's als die dritte Macht in dem wunderlichen Bunde — immer näher trat, ist nicht zu verkennen. Was stand bevor, wenn die schwedische Politik von der Weser, die spanische von der Maas her vordringend sich die Hand reichten? Am Niederrhein, in den clevischen Landen mochten sie sich begegnen. Und auf die clevische Erbschaft machte der Zweidrückener Pfalzgraf Karl Gustav, den man jetzt bereits als den baldigen Nachsolger Christinens auf dem schwedischen Thron betrachten durste, für sich und sein Haus Ansprüche, die die jetzt niemals nachdrücklich geltend gemacht, aber auch nie ausgegeben worden waren, und die bald in ein ganz anderes Licht zu treten drohten, wenn ihr Erbe zugleich König von Schweden sein würde ').

<sup>1)</sup> Raban von Canstein in einer Relation vom niedersächsischen Areistag dat. Braunschweig 22. Oct. 1654 berichtet, daß, wie ihm erzählt werbe, "einige vornehme schwedische Ministri sich hätten vernehmen lassen, baß, so viel biese

Aussichten, welche es für Brandenburg allerdings höchst dringlich erscheinen lassen mußten, in diesen westlichen Gebieten für alle Fälle mit starker Hand bereit zu sein. Mit der Aufgabe, hier, so gut es die gegebenen Kräfte erlaubten, für die nationale Pflicht der Grenz-wehr einzutreten, die der Kaiser schmachvoll versäumte, verknüpste sich auß engste die unmittelbarere Nothwendigkeit, die eigenen be-brohten Interessen energisch zu schützen. Die Verbindung, auf welcher sortan, indem sie der eigenste Inhalt der preußischen Politik wurde, die Entwickelung dieses Staates und seine historische Bedeutung beruhte.

Doch würden wir die ungemein verwickelte Natur dieser Bershältnisse nicht völlig erfassen, wenn wir den Blick nicht noch auf eine andere Reihe von Beziehungen richteten, die sich mit den so eben betrachteten aufs engste verschlingen.

## Der Kreistag zu Essen.

Die Territorien des brandenburgischen Staates in seiner jetzigen Zusammensetzung vertheilten sich auf drei von den zehn Kreisen des Reichs, auf den ober= und niedersächsischen und den westfälischen.

Die beutsche Kreisversassung bildet ein Mittelglied zwischen der allgemeinen Reichsversassung und zwischen den Organen der einzelnen Territorialregierungen. Ein nicht unbeträchtliches Gebiet von Insteressen siel (ausgenommen natürlich die Bereiche, wo das Gebiet eines Kreises vollständig oder zum überwiegend größten Theil einem einzigen Landesherrn zugehörte) der Kreisverwaltung anheim. Auf den Kreistagen vollzieht sich ein Stück des inneren politischen Lebens der Nation, welches in der Geschichte des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts dis jetzt meistens zu wenig berücksichtigt worden ist.

Und nicht ausschließlich des inneren politischen Lebens. Wir sehen, wo es die Verhältnisse mit sich bringen, die Kreise auch als

Fillich'sche Sache anreichet, ber itzige König fast besser als gegen Bremen fundirt wäre." Er fügt hinzu, daß darüber auch kürzlich unter ber Hand ein schwedisches Manisest gedruckt worden sei. (Berl. Arch.)

Körperschaften auftreten, die eine über die Grenzen ihrer Landschaft weit hinausgreifende politische Thätigkeit entfalten; sie schließen Verträge unter einander und mit auswärtigen Mächten, sie schicken und empfangen Gesandtschaften, sie treten als selbständig verhandelnde, unter besonderen Verhältnissen wol gar als kriegführende Mächte auf.

Die Kreisversassung war, wenn nicht einer Entwickelung, so boch, wenigstens für gewisse Theile des Reichs, einer Benutzung fähig, wodurch zwischen das Reich als Ganzes und zwischen die einzelnen Territorien eine Reihe geschlossener politischer Körper sich einschob, welche einen auf wirkliche Interesseneinheit begründeten Zusammenshang darstellten.

Nun war freilich, wie einmal die Natur der deutschen Bershältnisse es mit sich brachte, nicht dieser einheitliche Zusammenhang das Gewöhnliche, sondern auch hier im engeren Umkreis überwogen zumeist die centrisugalen Tendenzen, die Abneigung gegen jede Art von Unterordnung, die Rivalität Gleichmächtiger; und um so mehr natürlich, je wichtiger in jedem-einzelnen Fall die zu treffenden Entscheidungen waren. So daß für gewöhnlich die Kreistage das Bild ohnmächtiger Zerfahrenheit im kleineren wiederholten, welches die Reichstage im größeren boten.

Die Hauptmasse der brandenburgischen Reichslande gehörte zu dem obersächsischen Areise. Neben ihnen bildeten die kursächsischen Lande den Hauptbestandtheil desselben. Die Rivalität zweier sich ungefähr auswiegender Mächte hatte die nothwendige Folge, daß hier durch sie die Thätigkeit des Areises, als politischen Körpers, sast völlig lahm gelegt wurde. Nur in den seltenen Fällen, wo Sachsen und Brandenburg ein gemeinsames Ziel hatten, konnte der oberssächsische Areistag ein Organ für die Erreichung desselben werden.

Wichtiger war das Verhältniß zum niedersächsischen Kreise. Hier war das Mischungsverhältniß ein anderes; er umfaßte eine. Anzahl Territorien von mittlerer Macht und Größe, unter denen keines vermochte eine unbedingt dominirende Stellung zu beanspruchen, es sei denn, daß es sich auf eine Macht stützte, die außerhalb des Kreises lag. Dadurch war ein engeres bundesmäßiges Zusammen-

schließen wesentlich erleichtert. Brandenburg besaß in diesem Areise für jetzt das Fürstenthum Halberstadt; nach dem Ableben des jetzigen Inhabers, des Herzogs-August von Sachsen, sollte ihm überdies das Herzogthum Magdeburg zufallen, auf welchem, abwechselnd mit dem Herzogthum Bremen, das Amt des "treisausschreibenden Fürsten" und das Directorium des Kreises ruhte.

Für Brandenburg mußte eine enge Verbindung mit diesem Kreise von besonderer Wichtigkeit sein; seine Lande begrenzten die Kurlande fast in ihrer ganzen Ausdehnung; die Stände desselben waren durchsweg protestantisch; hier lag offenbar das Gebiet, wo sich naturgemäß ganz vorzugsweise der Einsluß zu gründen und zu entsalten hatte, den Brandenburg als die größte einheimische protestantische Macht in Norddeutschland zu erreichen versuchen mußte.

Für's erste war ihm darin, wie wir gezeigt haben, Schweden zuvorgekommen. Durch seine Hildesheimer Alliance mit den braunsschweigischen Fürsten übte es einen beherrschenden Einfluß in dem Kreise aus. Aber schon hatte derselbe durch die Gewaltpolitik Schwedens gegen Bremen, durch sein mannichsach zweideutiges Vershalten während des Reichstags einen Stoß erhalten; Brandenburg durste hoffen, durch geschickte Benutung der Umstände hier das Uebersgewicht der nordischen Macht brechen und sich selbst eine angemessene Stellung gründen zu können.

Eben dahin mußte auch in dem benachbarten Kreise, dem die clevischen Lande des Kurfürsten und das Fürstenthum Minden ansgehörten, das Bemühen Brandenburg's gerichtet sein.

In diesem aber, dem westfälischen Kreise, war die Lage bei weitem am bedrohlichsten. Der Stimmenzahl nach — es standen siedzehn katholische gegen fünfundzwanzig evangelische Stimmen — hatte das protestantische Element hier die Oberhand; auch das Haus Braunschweig-gehörte zu dem Kreise durch die Grafschaften Hoha und Diepholz, sowie Hessen-Kassel durch seinen Antheil an der Grafschaft Schaumburg, Schweden-Bremen für das Fürstenthum Verden; aber der katholischen Partei gehörten die mächtigsten und rührigsten Fürsten dieses Theiles von Deutschland an, der Kurfürst von Eöln für sein Visthum Lüttich, der intrigante Bischof von Münster, Christoph

Bernard von Galen, vor allem der geschworene Feind Brandenburg's, ber Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg für das Herzogthum Jülich.

Und eben dieser nun war voll der unruhigsten Pläne, um sich die Macht des Kreises gegen den Erbseind in Cleve dienstbar zu machen. Die von dem Herzog von Lothringen in der Nachbarschaft hervorgerufenen Wirren gaben ihm willkommene Gelegenheit, und er selbst stand noch von dem Ariege von 1651 her mit demselben in so vertrauter Verbindung, daß der Verdacht nicht ohne Anhalt war, er sei den Plänen des Lothringers nicht fremd. Auf seine Veranstaltung trat im September 1653 der westfälische Kreistag zu Essen zusammen. Das Recht des Ausschreibens eines solchen Tages stand verfassungsmäßig dem Bischof von Münster gemeinsam mit dem Herzog von Jülich, Cleve und Berg zu, das Directorium der Verfammlung den genannten Fürsten abwechselnd, und die Ausübung dieser Rechte bildete seit dem Beginn des Erbstreites einen Gegen= stand unaufhörlicher Controversen zwischen Brandenburg und Neu-Jetzt hatte Philipp Wilhelm im Einverständniß mit dem Bischof von Münster sowol die Berufung des Kreistags als den Vorsitz auf demselben, als ihm allein zustehend, einfach thatsächlich in Beschlag genommen; er hatte nicht einmal den Versuch gemacht, sich mit Kurbrandenburg vorher zu verständigen 1); die Neuburgischen Gesandten in Essen erklärten, daß ihnen nicht nur die alleinige Führung des Directoriums, sondern auch die der Gesammtstimme für die sämmtlichen Erbschaftslande zustehe; es sei von jeher Brauch gewesen, daß für Jülich, Cleve, Berg, Mark 2c. nur eine Stimme auf dem Kreistag geführt worden sei und daß das Vorrecht der Führung Jülich zugestanden; Vertreter von Cleve und den anderen rürften höchstens zur Berathschlagung, aber keines Falls zu Sit und Stimme zugelassen werden.

Es war der kühnste Bersuch, der bis jetzt von Neuburgischer Seite gemacht worden war, um Brandenburg in diesen Bereichen

<sup>1)</sup> Gegen die bezügliche noch geltende Bestimmung des Provisionaldergleichs von 1647. (v. Mörner Kurbrandenb. Staatsverträge S. 139.)

einfach zu einem Anhängsel seines katholischen Rivalen herunterzubrücken und ihm jede Möglichkeit eines verfassungsmäßigen Einslusses auf die Angelegenheiten des westfälischen Kreises abzuschneiden. Aber Philipp Wilhelm hatte seinen Plan geschickt in's Werk gesetzt. Die katholischen Stimmen des Kreises waren sehr vollzählig zur Stelle, sie hatten die Majorität gegen die anwesenden protestantischen Kreisskände; zwei clevische Käthe, von Heiden und Dr. Pahst, welche in Essen erschienen, um für Eleve und die zugehörigen Lande ihren Sitz einzunehmen, wurden von dem Directorium in dem obigen Sinne beschieden und reisten, da sie die Majorität für den Pfalzgrafen sahen, mit Hinterlassung eines Protestes ab ').

Und nun hatte die katholische Partei freie Hand. Die weiteren Beschlüsse der Versammlung wurden ganz im Sinne des Neuburgischen Directoriums gefaßt. Vor allem wurde die militärische Rüstung des Areises beschlossen, die "Areisversassung," wie der technische Ausstruck der Zeit lautet. Ein Corps von 2800 Mann Infanterie und 1200 Reitern soll aufgebracht werden; zu Werbung und Unterhalt besselben wird den Areisständen eine Steuer von vier Kömermonaten anserlegt; zum Areisobersten wird der früher in kaiserlichen, jetzt in den Diensten des Neuburgers stehende Feldmarschall Reuschenberg ernannt, der in dem Jülich'schen Arieg von 1651 die Truppen des Pfalzgrasen besehligt hatte und in dem Ruse stand, ein erbitterter Feind der Evangelischen zu sein "); als "Abjuncten" aus der Reihe der Areisstände werden ihm der Bischof von Lüttich (Aurfürst- von Cöln), der Abt von Werden, die Reichsstadt Aachen beigegeben.

Als ob der westfälische Kreis ein ungemischt katholischer wäre, oder als ob das jetzige Reichsgrundgesetz der Parität auf ihn keine Anwendung hätte, waren somit sämmtliche Aemter desselben in katho-lische Hände gelegt worden. Die anwesenden protestantischen Stände unterließen-nicht, sich zu verwahren; man beeilte sich, ihnen die Entscheidung über den Kopf zu nehmen; mit möglichster Beschleunigung ward ein Kreisabschied aufgesetzt, und es gelang, doch auch die wider-

<sup>1)</sup> Relation des braunschweigischen Gesandten Dr. Justus Bruning vom Essener Kreistag, nach seiner Rücklehr abgelegt. (Copie im Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Urt. u. Actenst. IV. 102.

ftrebenden zu überrumpeln und zur vorläufigen Anerkennung zu bringen; unter dem Vorbehalt der nachträglich noch herzustellenden Parität von Seiten der Evangelischen ward der Kreisabschied unterzeichnet und publicirt; auf eine demnächst anzustellende Zusammenztunft in Minden behielten sich die Evangelischen die weiteren Veradbredungen über ihre Einwände vor; die Frage des brandenburgischen Auspruchs auf Sitz und Stimme, sowie auf die Theilnahme am Kreisdirectorium wurde unentschieden zur Seite gelegt <sup>1</sup>).

Was war der Sinn aller dieser Vorgänge? Stand Philipp Wilhelm mit diesem seinem Vorgehen isolirt oder knüpften sich weiter verzweigte Pläne und Verbindungen daran? Von Regensburg her beeilte sich Blumenthal zu versichern, daß der Kaiser das Versfahren des Pfalzgrasen höchlich mißbillige und in keinerlei Verbindung damit stehe '); das mochte sein, es gab eben verschiedene Parteien am kaiserlichen Hof. Aber von anderer Seite her lauteten die Nachrichten anders. Daß der Pfalzgras mit dem Herzog von Losthringen unter einer Decke spiele, ward von niemand bezweiselt, und daß hinter beiden Spanien oder der spanische Statthalterhof in Brüssel stehe, schien völlig einleuchtend. Was konnte man vorhaben?

Seit dem Sommer 1652 währte der Seekrieg zwischen England und den Niederlanden. Längst hatte man Friedensverhandlungen begonnen, aber die Feindseligkeiten, so ergiedig für die englische Kaperei, nahmen ihren ungestörten Fortgang. Ueberaus schwer drückte der Krieg auf den Wolstand der Niederlande; nur mit der äußersten Mühe hielt man sich aufrecht, während zugleich die unheilbare alte innere Wunde von neuem aufbrach und aller Orten die oranische Partei sich mit neuen Hoffnungen auf den Sturz der herrschenden Aristokratenpartei regte. Besonders Graf Wilhelm Friedrich von Nassau-Dietz, der Statthalter von Friesland, trug sich mit Plänen unzuhigen Ehrgeizes; gelang es, die Ernennung des jungen Wilhelm III. zum Generalcapitän durchzusetzen, so konnte keinem anderen als ihm die Stellvertretung für denselben zusallen; er trat dann an die Spitze

<sup>!) &</sup>quot;Interimsreceß" bes westfälischen Kreistags dat. Effen 29. Oct. st. n. 1653; und die oben genannte Relation Bruning's.

<sup>2)</sup> Blumenthal an ben Kurfürsten dat. Regensburg 5. Oct. 1653,

ver Militärmacht des Staates, schon suchte er mit Mazarin Berbindung anzuknüpfen — die oranischen Pläne der Rehabilitirung des Hauses in seine alte Stellung konnten aus der jetzigen mißlichen Lage des Staates als erwünschte Frucht hervorwachsen, sowie es später 1672 bei noch größerer Bedrängniß wirklich geschah ).

Das waren nun eben Pläne und sind, wie der weitere Berlauf der Dinge entschied, darüber nicht hinaus gediehen. Aber den Gegnern waren sie wol bekannt. Wie, wenn man die augenblickliche Ohnsmacht der Niederlande, die alle ihre Kräfte jetzt auf die See wenden mußten, zu einem Streich gegen sie benutzte!

Vorwände ließen sich leicht finden. Auf dem Reichstag in Regensburg wurde eben jetzt im October 1653 über eine Klage des Iohanniterordens berathen- wegen gewisser Ordensgüter, welche von den Generalstaaten eingezogen worden waren; das Kurfürstenscolleg beschloß, auf das Betreiben des kaiserlichen Hoses, eine Resmonstration zu Gunsten des Ordens an die Staaten zu richten?). Wie leicht konnte die vorauszusehende Weigerung zu einem Conslict benutzt werden.

Standen nun mit diesen Plänen die Maßregeln im Zusammenhang, welche die katholische Partei unter der Führung des Neuburgers auf dem Kreistag in Essen beschloß? In den Niederlanden glaubte man es. Auf den Essener Rüstungsbeschluß antworteten die Generalstaaten mit der Entsendung von Truppen an die Grenzen. Aber auch von anderer Seite kam die gleiche Nachricht: "man spricht, so schreibt der umsichtige Statthalter der clevischen Lande, Fürst Johann Woritz von Nassau, an den Kurfürsten, man spricht zu Brüssel öffentlich und ohne Scheu, daß das ganze Wesen zu Essen angestellt sei, die vereinigten Niederlande unter dem einen oder andern Schein zu

<sup>1)</sup> Bgl. Groen van Prinsterer Archives de la maison d'Orange Ser. 2. Vol. 5. S. XIIIff.

<sup>2)</sup> Blumenthal an den Kurfürsten dat. Regensburg 13, 23. Oct. 1653. Bgl. Aitema III. 4. 769. Pfanner hist. comit. S. 544. Groen van Prinsterer a. a. O. S. 117.

Dlumenthal in bem citirten Schreiben; "Ich glaube, wann die Herren Holländer die geringste Furcht gezeiget und kein Bolk sosort auf die Gränzen gesschickt hätten, man würde die Sache weiter poussiret haben."

Brandenburg's von dem Areistag ein unerkäßliches Erforderniß gewesen war; die letzte Meinung war es für den Pfalzgrafen ja natürlich doch, daß ein Conflict mit den Niederlanden auch in die clevischen Lande den Weg öffnen mußte.

Daneben nun der Lothringer. Vermöge der Ausnahmestellung, die er sich zu geben gewußt hatte, hätte er noch weniger eines bes gründeten Vorwandes bedurft, um mit seinen Truppen einen Aussflug auf niederländisches Gebiet zu unternehmen. Weder das Reich, noch auch Spanien konnte für ihn eigentlich verantwortlich gemacht werden; um einen äußeren Schein der Rechtsertigung konnte der Vielgewandte nicht verlegen sein <sup>2</sup>); schon kamen an den Grenzen einzelne Reibereien vor, die leicht der Ansang zu weitergehenden Störungen werden konnten <sup>3</sup>).

Aber man dürfte nicht meinen, in dem schlangenglatten Getriebe der diplomatischen Verwickelungen dieser Zeit mit ihrer hyderartigen Vielköpfigkeit das Ganze der Situation mit diesem Blick nach einer Richtung hin zu übersehen. Man wendet das Antlitz, und von der andern Seite her erscheint das Entgegengesetzteste als wahrscheinlich. Oort die Aussicht, daß die beiden katholischen Fürsten von Lothringen

<sup>1)</sup> Johann Morit an den Kursürsten dat. Cleve 1. Oct. 1653; chiffrirt (Berl. Arch.). Bgl. auch die englischen Letters of intelligence aus dem Haag, so den Brief dat. Haag 27. Sept. 1653: "At Essen in Westphalia is hold a day for a general council of war, and it is said, that they have proposed there to turn the Dutch garrisons out of Wessell, Embrick, Rees etc. That gives great jealousie here." Thursoe Statepapers I. 486.

I Iohann Morit in dem citirten Schreiben: "Lothringen sucht beim Kaiser wegen seiner 25 Jahr geleisteten guten Dienste Assignation auf Over-Pssel und Gröningen. (!) Hab dies von guter Hand." Gemeint ist wol eine etwaige Reichserecution gegen die Niederlande wegen der besonders in jenen Provinzen gelegenen Gitter des Johanniterordens. Uebrigens erwähnt Blumenthal schon im Sommer 1653 das Gerlicht von einem solchen Angriss: "etsiche halten davor, daß im October Lothringen mit dem meisten Theil der Armada, so ausm Felde kommen wird, sich in der Holländer Gebiet einquartieren solle." (Blumenthal an den Aurstürften dat. Regensburg 2. Juni 1653.)

<sup>\*)</sup> de Witt an Boreel (nieberl. Gefandte in Paris) dat. 9. Oct. 1653 in de Witt Brieven I. 13 f.

und Reuburg gestützt auf Spanien über die Niederlande herfallen. Ein anderer Kopf der Hydra wird in's Auge gefaßt — und plötzlich eine völlig andere Aussicht. Eifrig ließ der Kurfürst von Cöln in diefen Monaten im Haag um ein Bündniß mit den Generalstaaten anhalten, zunächst für sein Bisthum Lüttich '); und während die schon so lang währenden Verhandlungen Brandenburg's zu dem nämlichen Zweck geflissentlich hinausgezogen wurden, schien die nieberländische Regierung nicht ungern auf diese neue Verbindung eingehen zu wollen; eine Anzahl anderer katholischer Reichsstände wurden als fernere Theilnehmer in Vorschlag gebracht, Kurmainz, Kurtrier, der Bischof von Münster u. a. Also ein Bündniß zwischen den Nieder= landen und den wichtigsten katholischen Reichsständen des westlichen Deutschland. Der Plan wurde im Haag von mancher Seite aufs bringenoste befürwortet; ber antioranischen Partei war dieses Mittel, sich gegen Deutschkand hin den Rücken zu decken, jedenfalls weit gelegener, als die Verbindung mit dem Brandenburger, dem Freunde der Oranier<sup>2</sup>), und der Neuburgische Resident im Haag frohlockte bereits, daß dies der beste Weg sei, um Brandenburg völlig zu isoliren 3). Vorerst natürlich, sobald dieses katholische Bündniß zu Stande kam, muß der Kurfürst jede Hoffnung aufgeben, die lang erstrebte Alliance mit den Niederlanden in der nächsten Zeit durchzusetzen, die als der fast unentbehrliche Stützpunkt für die brandenburgische Politik in den westlichen Landen von jeher betrachtet worben war.

Es thürmte sich ein Gewitter über das andere. Welches wird niederbrechen, welches vorüberziehen?

Vielleicht hatte Blumenthal Recht, wenn er die Dinge in minder bedrohlicher Verfassung sah und sich von Regensburg her bemühte, seiner ruhigeren Ansicht Geltung zu verschaffen. "Der Kaiser, schreibt er, kann nichts gefährliches gegen Brandenburg wollen; den Krieg

<sup>1)</sup> Aițema III. 849 ff. Urk. u. Actenst. IV. 103 ff.

<sup>2)</sup> So Boreel an de Witt dat. Paris 12. Dec. 1653; er meint, die Alliance mit dem Kurfürsten von Coln werde sein "een kleyn sneeuwballeken, dat vallende grooter soude hebben geaccresceert." De Witt Brieden I. 58.

<sup>2)</sup> Urf. n. Actenst. IV. 104.

haßt er wie ein Feuer und wird keinen Anfang machen, bis er gewiß ist, attacquiret zu werden; den Holländern etwas thätliches zu ersweisen, wird er sich nicht unterstehen, und der Herzog von Neuburg mit den westfälischen Bischöfen ist dazu viel zu gering "').

Aber es war die Frage, ob Blumenthal in Regensburg sich in der Lage befand, die Verwickelung in ihrem ganzen Umfang zu übersehen.

Auch am kaiserlichen Hof war die spanische Partei mächtig und wirkte trot der persönlichen Friedfertigkeit Ferdinand's III. einfluß= reich unter der Decke; aber der Heerd aller ihrer politischen Machi= nationen war nicht hier, sondern in Brüssel, und Düsseldorf war die Filiale von Brüssel. Und wie hätte der kaiserliche Hof ernstlich baran benken dürfen, die alten Beziehungen zur spanischen Politik wirklich aufzugeben? Seit der glücklich gelungenen Königswahl Fer= binand's IV. gab es für ben Kaiser keine wichtigere Angelegenheit als die Aussicht auf eine Vermälung besselben mit der ältesten spanischen Infantin; noch war kein männlicher Thronerbe in Spanien vorhanden, die Aussicht auf die Geburt eines solchen sehr zweifelhaft; die Perspective auf die spanische Erbschaft eröffnete sich, auf die Wieder= vereinigung der ein Jahrhundert lang getrennten Theile der Monarchie Rarl's V. 2). Wer all bies in's Auge faßte, hazu bas Auftreten bes Lothringers (sein jüngerer Bruder Franz lebte in Wien), den unruhigen, mühlenden Ehrgeiz des Neuburgers, das dunkle Treiben der Jesuiten in Brüssel und Düsseldorf, der konnte nicht leicht sich mit friedlichen Hoffnungen für die Zukunft erfüllen.

Am wenigsten aber hatte Brandenburg Ursache, sich angeneh= men Täuschungen hinzugeben. Bei all den drohenden Wettern, die über den westlichen Grenzlanden des Reichs hingen, waren seine

<sup>1)</sup> Blumenthal an ben Kurfürsten dat. Regensburg 7/17. Nov. 1653.

<sup>2)</sup> Bgl. die Erörterungen hierliber von Boreel an de Witt dat. Paris 2. Jan. 1654 bei de Witt Brieven I. 71. Auch sonst wird in den Acten der Zeit vielsach auf diese Perspective angespielt. Für Ferdinand III. bezeugt diese Stimmung speciell der venezianische Gesandte Giustiniano in seiner Relation vom 24. Febr. 1654 (1655): "l'Imperatore de suscetibile di queste gonssie speranze." Fiedler Relationen über Deutschland und Oesterreich I. 391.

Lande in erster Reihe bedroht. Und schien nicht das Versahren bes kaiserlichen Hoses ganz darauf berechnet, die Stellung des Kurstürsten in jenen Bereichen noch wehrloser zu machen und die Schwierigsteiten seiner Lage zu erhöhen? Bis jetzt hatte man die Deputirten der clevisch=märkischen Stände, die klageführend gegen ihren Landes-herrn in Regensburg erschienen waren, ohne Entscheidung hingehalten. Raum war die dargestellte Schwenkung der brandenburgischen Politik erfolgt, so änderten die kaiserlichen Behörden das Antlitz; auf die Forderungen der Deputirten — Entlassung der in den Landen liegenden Truppen, Demolirung der während des Kriegs entstandenen Festungen — erfolgte ein Bescheid des Reichshofraths, den die Klagenden schon als halbe Zustimmung des Kaisers betrachten durften. Auf die Einreden Blumenthal's ward erwidert: der Kaiser könne nicht weniger thun, als daß er den Klagestellern antworte — es blieb bei dem Decret ').

Nicht minder hatte in der Streitfrage zwischen dem Kurfürsten und dem Grafen zur Lippe über das Besatzungsrecht von Lippstadt der Kaiser schon vorher einen für Brandenburg ungünstigen Bescheid ertheilt, der nach einiger Zeit als scharfes Mandat zur Erfüllung der Forderungen des Grafen wiederholt wurde.

Allen diesen Feindseligkeiten und den in Aussicht stehenden noch größeren Gefahren aber stand Brandenburg noch immer so gut wie isolirt gegenüber.

"Es ist die höchste Zeit, schrieb der clevische Statthalter Johann Moritz von Nassau, daß E. Churf. Durchl. sich Freunde machen."

## Walded's Unionsplan.

Anfangs December 1653 richtete der Kurfürst Friedrich Wilhelm an die Mitglieder seines Geheimrathscollegs eine Zuschrift, wordn dieselben aufgefordert wurden, auf Grund sorgfältiger Nachforschungen in den Archiven ihr Sutachten über die Frage abzugeben, ob die

<sup>1)</sup> Reichstagsbericht dat. Regensburg 14/24. Nov. 1653.

Schließung engerer Alltanceverhältnisse jetzt für den brandenburgischen Staat rathsam sei, und welche einheimischen und auswärtigen Mächte hierbei in Betracht zu ziehen wären: die allgemeine Lage der Dinge scheine sehr darauf hinzuweisen, "daß Wir Unseren Staat mit solchen Freunden muniren, auf welche Wir im Fall der Noth, nächst Gott, Unser Vertrauen setzen können, insonderheit weil Wir sehen, daß nicht allein Uns von einem und dem andern hart zugesetzt wird, sondern auch daß kein hoher Stand im Reiche ist, der nicht auf solche Fälle denkt und mit einem oder dem andern Theil sich zusammenssetzt." Er sügt hinzu, daß es ihm durchaus fern liege, sich auf einen neuen Krieg einzulassen, aber Brandenburg müsse in die Lage gesbracht werden, daß niemand aus seiner Isolirung Anlaß nehmen könne, demselben zu nahe zu treten 1).

Diese Aufforderung gab Waldeck Beranlassung zu einem ausführlichen Gutachten, worin er seine Ansichten im Zusammenhang darlegte. Es ist eines der umfassendsten Actenstücke, die uns von seiner Hand übrig sind, offenbar in sehr erregter Stimmung geschrieben, mit sesselnder Wärme, an einzelnen Stellen mit hinreißender Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks, mehr eine Rede als ein Gutachten, ein merkwürdiges Stück politischer Beredtsamkeit.

Am letzten Tage des Jahres überreichte es Waldeck dem Kur= fürsten. Es war gleichsam das Programm seiner deutschen Politik.

Es wird an dieser Stelle angemessen sein, den Gedankengang dieses Actenstücks in Kürze zu umschreiben, wobei wir uns so eng als möglich an die eigenen Worte des Verfassers anschließen und einzelne Aeußerungen, die etwas gewagt erscheinen möchten, ihm selbst zu vertreten überlassen.

In Bündnisse sich zu begeben, so beginnt Waldeck, haben alle Berständigen immer für etwas Gefährliches erachtet; aber es ist auch nichts Großes ohne Bündnisse ausgeführt worden. Denkt man nur an die letzten Zeiten zurück, so wäre Herzog Christian's von Braunsschweig Beginnen, des Mansfelder's Thun, des Prinzen von Oranien

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an die geheimen Räthe dat. Cölln a. Sp. 6 Dec. 1653. (Arolf. Arch.)

<sup>3)</sup> Gutachten Balbed's dat. Berlin 31. Dec. 1653. (Ebenbas.)

Vollbringen, Gustav Abols's Verrichtung, Herzog Vernhard's Aufstommen, der Landgräfin von Hessen Gewinn, der Krone Frankreich glücklicher Fortgang ihrer Unternehmungen ohne Bündnisse nicht möglich gewesen; ja auch der westfälische Frieden ist nur durch dieses Mittel erreicht worden.

Durch eben dasselbe Mittel muß man nun auch den Frieden zu erhalten suchen.

Brandenburg aber ganz besonders kann nicht ferner ohne Bündnisse bestehen. Auf allen Seiten ist es von Feindseligkeiten umringt: man mißgönnt ihm seine Würde im Reich und den Besitz seiner ans sehnlichen Fürstenthümer, "vornehmlich der aus der Pfaffen Händen gerissenen Stifter;" man trachtet banach, ihm Preußen zu rauben; ganze ihm gebührende Fürstenthümer werden ihm noch vorenthalten; seine auffässigen Unterthanen werden von Anderen begünstigt; in Lippstadt und Halberstadt sucht man ihm unter dem Schein Rechtens die Jesuiten in's Land zu bringen; man sucht den Kurfürsten dadurch zu schwächen, daß man ihn nöthigen will, seine Festungen aufzugeben; schon ist sogar die Rede davon gewesen, ihn der Kurwürde zu be-Dazu nun jetzt die spanisch-lothringische Verbindung, die zum Zweck hat, dem Kurfürsten Cleve zu entreißen u. s. f. Kurz, Brandenburg ist umgeben von Feinden, "beren Versöhnlichkeit ohne Wegräumung der Ursache ihres Hasses, nämlich Aufgeben der Stifter und Lande, aller Freiheit, ja des Evangelii selbsten nicht zu erlangen, und die zu keiner wahren Liebe, aber wol zu einem Schein derfelben zu bewegen sind, bis die Gelegenheit, ihr Vorhaben ins Werk zu richten, reif geworden."

Man muß also so schleunig als möglich sich mit Bundesgenossen

Die Frage entsteht, mit wem soll man sich verbünden. Hier soll zunächst von den Verbindungen im Reiche selbst die Rede sein.

Fast scheint es überflüssig jene Frage aufzuwerfen. Wir haben im Reich ein Oberhaupt und Rechtshöse, die zu jedermanns Schutz verpflichtet sind; wir haben die Areisverfassung, einzelne Fürstenvereine ben Aurfürstenverein, Erbverbrüderungen u. s. f., wodurch theils "nde, theils einzelne von ihnen unter sich zu sesten Verbindungen geeinigt sind; und als gemeinsames Band hält Alle der westfälische Frieden zusammen.

Aber zu beklagen, ja zu beweinen ist, wie all diese Institutionen gehandhabt werden: das Haupt achtet die Glieder nicht; gesunde sieht man von ihm beleidigt, wie Brandenburg, Pfalz-Simmern, Ansbach und viele andere; schädliche Gewächse aber werden gehegt und gemehrt; "ja gegen die Natur will das Haupt allein stehen mit kraftlosen Gliedern und die, die es so lange getragen, verwersen; welches wider den Gebrauch wolgeführter Regierung ist, auch Berdruß und Haß verursachet."

In der Kreisordnung liegt gleichfalls das Heil nicht; es fehlt das feste Vertrauen der einzelnen Stände auf einander; "die Leute werden so surchtsam gemacht, daß auf ein hart Wort von J. Kais. Maj. sie alle Freunde verlässen."

Die Vereine sind ganz ohne Wirkung, außer daß sie von Ein= zelnen für eigennützige Pläne mißbraucht werden.

Die Erbverbrüderungen zerstören vielmehr das gegenseitige Vertrauen, "indem solche nicht brüderlich in Acht genommen werden, sondern durch Hoffnung zu des Anderen Gut zu Trennung der Gemüther Ursach geben."

Die Rechtshöfe gewähren keine Sicherheit; "benn sie nicht nach Recht, sondern nach Eigennutz und Zuneigung, auch alleinigen Vortheil für den Kaiser sprechen, wodurch viel Unheil entsteht."

Den Friedensschluß aber beächtet ein jeder nur in dem, was ihm darin zum Vortheil ist.

Nimmt man zu all dem nun hinzu die Streitigkeiten zwischen den einzelnen Ständen, die Zerwürfnisse in den einzelnen Häusern, die geringe Erfahrung vieler Fürsten, die Unwissenheit und oft auch die Bosheit mancher Räthe, die mangelhaften Anstalten zur Besichaffung von Geld und Truppen, die geringe Sorgfalt für die Festungen, "unsleißige Einholung der Kundschaften des täglichen Laufs der Welt," und endlich die große Macht unserer Nachbarn: so muß man zweiseln, ob man auf irgend etwas von dem, was zur Sicherheit des Reichs versassungsmäßig verordnet ist, auch nur das geringste Bertrauen setzen kann.

Was foll bas Ente sein? "Gefahr, Noth und Jammer scheint an allen Eden hervor. Wo foll man sich hinwenben, ba Hilfe zu finden, außer Gott allein?"

"Weil aber selbiger mehrentheils burch Mittel wirkt, so muß man diese nicht versäumen. Soll man sich kehren zu den Stiftern dieser Gefährlichkeiten? So ist's um die Religionsfreiheit und um E. Churf. Dal. Lande gethan. Soll man bei denen stehen, die jenen anhängen? Was ist besseres dabei zu hossen? Soll man denen beisallen, die unbeständig und bei den vorgenannten verhäßt sind? Da ist Gesahr. Allein zu stehen ist auch nicht dienlich. Hier muß gewählt, Mittel, der Noth zu begegnen, bedacht oder alles verloren gegeben werden. Die Gesahr ist vor Augen. Ein tapfer Gemüth kann darin nicht bleiben, nicht gewärtig sein, Gnad zu bitten."

Man muß also Freunde sinden, die mit und zusammenfteben. Bor wenig Jahren haben wenige durch Zusammentreten mit Gottes Hilf das Evangelium aus den mächtigen Händen des Papstthums geführt; ein kleiner Hauf hat es gegen alle Gewalt der Widrigen bis noch erhalten. Sollte sich benn niemand mehr finden, so Glauben, Bertrauen, Ehre, Muth und Kräfte hätte?"

"Dem Ansehen und ber Meisten Meinung nach ist biefe Hoffnung vergebens."

"Wohlan, bem fei benn also: was nicht ift, tann werben!"

"Will niemand mit, so ist es besser, allein bei ber Bertheibigung von Gottes Kirche, Erhaltung der alten deutschen, mit so vielem Blutvergießen erworbenen und noch erhaltenen Freiheit, Befreiung von schändlicher Untersässigkeit, Bertheidigung so vieler nothleidender Christen unter den Waffen zu sterben, als durch schändliche Furcht sich gutwillig, gegen die Treue, die man dem Baterland schuldig, benen in den Rachen zu werfen, die E. Churf. Doll. und aller Evangelischen Untergang suchen."

Leiber ist aber bis jest noch jeber ernstliche Bersuch unterblieben, um Bunbesgenossen zu werben.

An die Kurfürstenpartei kann man sich nicht halten, wenn man nicht "aus einem freien Aurfürsten ein gezwungener Bejaher anderer Kurfürsten Bornehmen werben will." Man muß sich an die epan-



gelische Fürstenpartei anschließen, die bereits auf dem Reichstag durch tapseres Eintreten für die Erhaltung des Friedensinstrumentes Proben ihrer Gesinnung gegeben hat. Zwar haben die Gesandten der Partei bei der Frage der "neuen Fürsten" sich schwankend und unzuverlässig benommen; aber das entscheidet nicht; es gibt eben auch unter diesen Gesandten "furchtsame, geldgierige und unwissende"; wendet man sich an die Fürsten selbst, so wird man zum Ziele kommen.

Es gilt also ein Bündniß zu schließen, zu welchem zunächst die vornehmsten Evangelischen einzuladen sind: Kursachsen, Kurpfalz, Bremen und Verden (Schweden), Braunschweig, Pommern (Schweden), Magdeburg, Hessen, Meckelnburg. Von dieseit wird Kursachsen und vielleicht auch Kurpfalz sich nicht sehr tief darauf einlassen; doch wird man sich von ihnen, auch wenn sie nicht beitreten, keiner directen Feindseligkeiten zu versehen haben; jedenfalls müssen sie, "um Wolstands willen" und um allen Verdacht zu vermeiden, dazu aufgefordert werden.

Mit diesen verbündet kämpst man dann zunächst auf dem Reichstag all die hervorgetretenen Uebergrifse des kaiserlichen Hoses und
der katholischen Partei nieder. Weiter sucht man sodann die Macht
der Kreisorganisation in Bewegung zu setzen. Es muß versucht
werden, im obersächsischen Kreis mit Kursachsen zusammen eine Kreisvereinigung zu Vertheidigung des Friedens und Widerstand gegen
Gewalt zu Wege zu bringen. In die Kreisversassung, die der niedersächsische Kreis zu Lünedurg beschlossen (oben S. 154), muß Branbendurg eintreten; ebenso in die des westsälischen Kreises, in welchem
aber vorher die Durchsührung der Parität und die Theilnahme des
Kursürsten an den Kreisämtern durchgesetzt werden muß. Auch in
die Hildesheimer Alliance (oben S. 154) muß es sich aufnehmen
lassen und muß von diesen Verdündeten womöglich auch eine Garantie
für die Clevischen Lande erlangen.

Ist Brandenburg in all diese Verbindungen erst einmal einsgetreten, so kann es nicht anders kommen: "durch unveränderliche Kathschläge, beständige Zusammenhaltung und vernünftiges Führen der Sachen zu Regensburg werden E. Churf. Ochl. viele, wo nicht alle Evangelische an sich ziehen; und wenn Sachsen, wie vermuthlich,

sich hierzu nicht verstehen wollte, unzweifelhaft für das Haupt der anderen Bundesgenossen erkannt, erklärt und beständig gemacht werden. Aber solches Vorhaben muß nicht eher scheinen, als bis das Vertrauen festgestellt ist."

Dann müssen zu den bisher genannten noch andere herbeigezogen werden, namentlich die Grafen von Oldenburg, Ostfriesland, Lippe, Bentheim, die Wetterauer Grafen, sowie die Städte Frankfurt, Hamburg und Lübeck'); "wollten Nürnberg, Straßburg, Augsburg und Regensburg mit anstehen, so würde solches wegen des Rheins, der Donau und des Mains, auch Trennung der Katholischen, nicht undienlich sein."

"Sollte es dann zu einem Bruch, den Gott verhüten wolle, kommen, so wären von einer See bis bald an die andere diese Lande zusammengeknüpft, der Rücken frei, der meiste Theil der Elbe, Oder und Weser in der Verbundenen Händen."

Man könnte einwenden, daß Schweden in einem geheimen Einverständniß mit Spanien gegen die Niederlande und Dänemark stehen
soll. Doch wird dies, wenn es der Fall ist, unserem Vorhaben
keinen Eintrag thun; "denn so lang fünf Sinne bei den Regenten
des Königreichs Schweden regieren, werden sie die in diesem Bezirk
gelegenen Lande nicht in den Händen derer sehen wollen, deren Hisse
sie sich vielleicht einmal zu einem Vorhaben bedienen mögen, die sie
aber nicht zu ihren Meistern werden machen wollen." Schweden
wird in diesen Vereichen zwar immer selber zu herrschen versuchen,
aber es wird dies nie einer fremden Macht gestatten; und ebenso
werden Vraunschweig und Hessen nebst den anderen Verbündeten
biesem sich gewiß mit Erfolg widerseten.

Ist das Bündniß mit den genannten Reichsständen geschlossen, so muß man bei jeder der verbündeten Regierungen "einen vertrauten Mann suchen, mit welchem von allem, was das gemeine Beste und jedwedes Haus für sich betrifft, sleißig Schriften zu wechseln." Die Gesandtschaft in Regensburg muß angewiesen werden, mit den andern

<sup>1)</sup> Bremen wird nicht genannt, offenbar aus Rücksicht auf die Ansprüche Schwebens.

evangelischen Gesandten sich in bundesgemäßes Vernehmen zu setzen, und muß dazu "solche Leute bestellen, die E. Churf. Ochl. Meinung, begreifen und sie auszurichten sowol bequem als willig sind."

Desgleichen müssen hier in Berlin eine Anzahl von Räthen, aber nur wenige, fest mit der Führung dieser Angelegenheit beauftragt und ihnen der ganze Plan des Kurfürsten mitgetheilt werden, aber nur Leute, "die E. Churf. Dohl. gewissenhaft, nach Ehre strebend und fest vor Bestechung zu sein erkennen."

Inzwischen ist alles zu verweiden, was die Absicht eines Bruchs anzudeuten scheinen könnte. Dem Kurfürstencolleg, sowie der katholischen Partei ist in allen billigen Forderungen die Hand zu bieten.
Vor allem ist die diplomatische Verbindung mit ihnen durch häusige Correspondenz "und Versicherung von gehöriger Liebe, Ehre, Freundschaft und Vertraulichkeit" aufrecht zu erhalten. Und ebenso mit dem Kaiser; man muß sich besleißigen, "äußerlich in allen Reden und Verken keinen Widerwillen gegen J. Kais. Maj. oder andere merken zu lassen."

Hiermit schließt dieses merkwürdige Actenstück!). Indem Waldeck die vollkommene Untauglichkeit der bisherigen Reichsverfassung in allen ihren Organen mit dem stärksten Nachdruck ausspricht, ist es sein Gebanke, derselben ein Bündniß zur Seite zu stellen, welches unter der Führung Brandenburg's zunächst das gesammte protestantische Nord = und Mitteldeutschland umfassen, weiterhin aber auch über die protestantischen Gebiete des Südens sich ausdehnen und so eine geschlossene Partei von kirchlich und politisch gleichinteressirten Reichsständen darstellen sollte, die sehr wol im Stande sein konnte, mit vereinten Kräften nach außen und nach innen den vielfältigen Gesahren entgegenzutreten, welche das Reich und die Einzelnen bedrohten \*).

<sup>1)</sup> Am Shluß stellt Walded noch ein zweites Gntachten in Aussicht, worin er sich über "Alliancen außer dem Reich" aussprechen will. Dieses scheint entweder ungeschrieben geblieben oder verloren zu sein. Doch ergeben Walded's Anssichten über diesen Punkt sich zur Genüge aus anderen Actenstücken (s. u.).

<sup>2)</sup> Es ist selbstverständlich, daß Waldeck als diesem projectirten Bunde natürlich zugehörig noch eine Anzahl anderer Stände betrachten mußte, die er in dem rasch aufgezeichneten Entwurf nicht namhaft macht, wie die Anhaltiner, die säch-

Der Entwurf enthält nur die ersten allgemeinen Umrisse des von Waldeck vorgeschlagenen Bundes. Der Gedanke einer Bereinigung protestantischer Stände wird hier zunächst noch sestgehalten; noch löste auch in dieser Zeit — und wie lange noch später — sich keine politische Frage völlig von der Verbindung mit den kirchlichen Gegenssähen ab, die nun seit anderthalb Jahrhunderten die Welt beherrschten.

Dennoch liegt, wenn ich nicht irre, schon in diesem rasch hin= geworfenen ersten Project Walbeck's ein bemerkenswerther Unterschieb zu Tage gegen die umfassenden Unionspläne früherer Zeit, die man hiermit in Vergleichung zu ftellen sich veranlaßt sehen kann, gegen den schmalkalbener Bund und gegen die Union von 1608. Was jene noch zu erkämpfen hatten, das ist man jetzt schon in der Lage zu vertheibigen. Die gewonnene Rechtsbasis des westfälischen Friedens liegt unterscheibend zwischen den Epochen. Auf ihr fußend stehen die streitenden Theile sich schon weit mehr als früher als gleichge= artete und gleichberechtigte Parteien gegenüber. Wenn noch bei ber feinbseligen Aufstellung der Parteien gegen einander im sechzehnten Jahrhundert "ber Gedanke des gerichtlichen Krieges") vorwaltete, wenn noch im Anfang bes siebzehnten bei der Bildung der Union Reichshofraths= und Kammergerichtsprocesse die bedeutungsvolle Rolle spielten, die man aus der Geschichte jener Zeit kennt, so sind zwar, wie wir oben sahen, auch jetzt noch jene Waffen, welche die Hand= habung der obersten Reichsjustiz gewährten, keineswegs als unbrauch= bar von der katholisch = kaiserlichen Partei zur Seite gelegt; aber die volle Stärke früherer Zeit besitzt doch die formale reichsjuristische Begründung des politisch-kirchlichen Gegensatzes nicht mehr. Manche einst ergiebige Streitpunkte sind hinweggeräumt. Der lange Krieg hat gewöhnt, über die Formalitäten innerlich längst unwahr gewor= bener Rechtsverhältnisse hinwegzublicken und Macht gegen Macht zu messen. Und um ein beträchtliches doch sind jetzt auf Seiten der protestantisch = fürstlichen Partei die Machtverhältnisse compacter, wider=

sischen Ernestiner und ihre thitringischen Nachbarn, und besonders die fränkischen Hohenzollern; Walbect's eigenes Territorium ist mitbegriffen bei Nennung der Wetterquer Grafen; weiterhin ist auch von Würtenberg die Rede.

<sup>&#</sup>x27; v. Rante deutsche Geschichte IV. 58.

standsfähiger geworden als früher. Welchen Unterschied begründet allein die jetzige Stellung des brandenburgischen Hauses. Was will es sagen, wenn jetzt bei den beginnenden Bundesverhandlungen die vereinigten braunschweigischen Fürsten die Erklärung abgeben, sie seien im Stande, nur für den defensiven Zweck des Bundes binnen kurzer Zeit eine Armee von vierzehn tausend Mann auf die Beine zu bringen!). Der Gegensatz rein politischer Machtverhältnisse und Interessen stellt sich auf diese Weise unvermischter in den Vordersgrund als bisher.

Das protestantische Bekenntniß ist das Band, welches die Hauptmasse der natürlichen Zugehörigen der Partei bezeichnet. Aber während die beiden genannten früheren Bünde ihrer Natur nach nicht anders als exclusiv protestantisch zu benken sind, so liegt in dem Entwurse Walded's nichts, was den Beitritt auch katholischer Reichsstände unsmöglich machte, sosern sie von kirchlich gemäßigter Gesinnung und auf dem Rechtsboden des westfälischen Friedens festzustehen bereit sind. Und in der That sehen wir alsbald, sowie man zur Aussührung schreitet, in dem Versuch, auch katholische Stände zu dem Bunde heranzuziehen, den rein politischen Gedanken der jetzigen brandenburgischen Entswürse mit Zurückdrängen der confessionellen Unterschiede sich in voller Weise bethätigen.

Es ist in dem Entwurse zunächst nichts gesagt über die Zeitdauer der projectirten Union. Wenn später beim sormellen Abschluß das Bündniß mit Braunschweig vorerst nur auf drei Jahre
unterzeichnet wurde, so geschah dies nach dem Stil der Zeit und mit
dem Vorhehalt der Verlängerung; aus dem ganzen Inhalt des Waldeckschen Entwurss aber leuchtet ein, daß es nicht auf eine
vorübergehende Verbindung zur Erreichung eines einmaligen Zweckes
abgesehen war, sondern auf eine dauernde Gründung, die bestimmt
war, sich als ein neues Glied in den Organismus der deutschen
Reichsinstitutionen einzusügen und einem möglichst großen Theil der
Nation das zu ersehen, was die mit so starken Zügen von Waldeck
geschilderte Untauglichkeit der jetzigen Versassung sie entbehren ließ.

<sup>1)</sup> Protokoll ber Conferenz von Tangermünde (s. u.) zwischen Walbeck und bem braunschweigischen Commissar am 22. März 1654. (Berl. Arch.)

Rurz gesagt: auch wenn wir von dem Hauptpunkte, Gründung eines reichsständischen Bundes unter der Führung Brandens burg's, absehen, so weist uns der ganze Charakter des Walded's schen Projectes viel weniger auf eine Vergleichung mit den genannten älteren Bündnissen hin, als auf die mit dem Fürstenbunde Friedrich's des Großen.

Wir müssen auf diesen Vergleich zurücktommen. Vorher aber ist es nöthig, dem Gang der Verhandlungen zu folgen, welche sich nun an den vorgelegten Bundesentwurf anschlossen.

## Die ersten Versuche.

Schon als im Jahr 1647 ber Kurfürst Friedrich Wilhelm mit dem Plane umging, zur Erzwingung des Friedens eine neue beswaffnete Mittelpartei zu bilden, richteten sich seine Vorschläge, neben Kursachsen, ganz besonders an die drei Fürsten des braunschweigischen Hauses '). Für jede politische Combination, die sich auf den prostestantischen Norden zu stützen gedachte, war die Gesinnung dieser Macht von entscheidendem Gewicht, und die drei welsischen Höfe hatten es damals nicht an Bereitwilligkeit sehlen lassen, die Weigerung Kursachsens jenen Plan schon in seinen ersten Anfängen zu Falle brachte.

Seitdem waren die Beziehungen zwischen Brandenburg und Braunschweig durchgängig freundlicher Natur gewesen, doch ohne intimere Annäherung. Der Abschluß der Hildesheimer Alliance mit Schweden von Seiten der Braunschweiger, ohne Hinzuziehung Bransbenburg's, und die Aufnahme der nordischen Macht in den niedersfächsischen Kreisverband vor Erledigung der pommerischen Differenz hatte eine gewisse Erkältung herbeigeführt; die Reise des Kurfürsten nach Prag, die man als eine Art Gegendemonstration auffassen

<sup>1)</sup> Urk. u. Actenst. IV. 742. 772 sf. So schreibt auch Walbeck an ben geh. Rath Somnit dat. Wilbungen 4. Juli 1654: "Sans contredit, après l'Electeur de Saxe et nostre maistre il n'y a maison dans l'Empire qui soit si considerable que celle de Brounswic." (Berl. Arch.)

konnte, wurde besonders von den drei welftschen Regierungen sehr übel empfunden; die Parteistellung Brandenburg's während der ersten Spoche des Reichstags war von ihnen fast als ein Abfall von der guten Sache angesehen worden — so daß man schließlich doch in eine gereizte Stimmung gegen einander gerathen war, die sich in mancherlei Aeußerungen kund gab.

Das Verhalten Braunschweigs auf dem westfälischen Kreistag zu Essen konnte als ein Symptom dieser obwaltenden Spannung erscheinen. Die braunschweigischen Gesandten hatten die Abweisung der brandenburgisch-clevischen Bevollmächtigten ') ruhig geschehen lassen, ohne für sie einzutreten, und die weiteren Verhandlungen hatten dann unter der alleinigen Leitung des Neuburgers jenen für Vrandenburg so gefährlichen Charakter angenommen, den wir kennen lernten. Gedachte Braunschweig sich im niedersächsischen Kreis in das Schlepptau Schwedens, im westfälischen in das des katholischen Pfalzgrafen nehmen zu lassen?

Es wäre dies für Brandenburg eine unberechenbare Gefahr gewesen. Aber in der That zeigte sich doch bald, daß man dort nicht so gesinnt war. Das brüske Auftreten der Schweden gegen Bremen hatte bereits begonnen, den welfischen Herzögen die Augen über die von dorther drohende Gefahr zu öffnen; auch auf dem Reichstag hatte sich die schwedische Diplomatie in manchen Punkten zweideutig und unzuverlässig gezeigt. Auf dem Essener Areistag aber war man offenbar überrumpelt worden. Sobald Brandenburg Wiene machte, sich zu näshern, beeilte man sich ihm den entgegenkommendsken Empfang zu dereiten.

So war bereits kurz vor dem geschilderten Umschwung am Berliner Hose, speciell auf Veranlassung der Essener Vorgänge, von brandenburgischer Seite der erste Schritt gethan worden. Während der Kreistag noch versammelt war, wurde der Kanzler des Fürstensthums Minden, Matthäus von Wesenbed?), nach Wolsenbüttel, Hannover und Celle abgeschickt, um eine Verständigung über die westfälischen Angelegenheiten anzubahnen; zugleich erhielt er den Aufs

<sup>1)</sup> Bgl. oben 6. 172.

Der auch schon 1647 bei ben Berhandlungen mit Braunschweig gebraucht worben war s. Urk. u. Actenst. IV. 628 ff.

trag, die früher von Witgenstein vergeblich versuchte Annäherung zu einem Defensivbündniß (oben S. 86) wieder aufzunehmen, oder eventuell den Eintritt Brandenburg's in die Hildesheimer Alliance zu beantragen.

In Betreff ber beiben letzten Punkte kam es für diesmal noch nicht zu näheren Erörterungen. Dagegen erhielt in Bezug auf den ersteren Wesenbeck an allen drei Hösen die übereinstimmende Erkläsrung, daß man die Beschwerden Brandenburg's berechtigt sinde; man betrachte die in Essen gesasten Beschlüsse nur als interimistische, über welche die vorbehaltene Zusammenkunft der evangelischen Kreissstände in Minden sich erst noch zu verständigen habe; sedenfalls dürse der Kreistag nicht wieder, zur definitiven Beschlußfassung, zussammentreten, bevor Brandenburg in Bezug auf seine Ansprüche volle Satissaction erhalten habe ').

Hierauf ließ sich nun weiter fußen. Sobald Waldeck die Geschäfte in die Hand genommen hatte, gab es für ihn keine wichtigere Angelegenheit als diese ").

Raum von seiner Reise zurückgekehrt, erhielt Wesenbeck Besehl, sich von neuem auf den Weg zu machen. Waldeck seuert ihn an, sein Bestes zu thun, daß der Zweck erreicht, Braunschweig gewonnen werde; die Belohnung wird nicht ausbleiben: "ich hoffe, dies Employ soll des Herren sein Glück sein." Mitte November begab er sich zunächst nach Stade, um mit der dortigen schwedischen Regierung des Herzogthums Bremen sich wegen der westfälischen Angelegenheit in Vernehmen zu sehen; der Gouverneur Graf Königsmark sprach seine entschiedene Mißbilligung der Intriguen des Neuburgers in Essen aus; er erklärte sich bereit, zu Gunsten der dort durchzusehenden Parität und des brandenburgischen Anthéils an der Direction des Kreises die geeigneten Schritte zu thun <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Instruction Wesenbeck's dat. Cölln a. Sp. 7. Oct. 1653. Sein Gesammtbericht nebst beiliegenden Acten dat. Petershagen 3. Nov. 1653. Die Conserenz in Wolsenbüttel am 22., in Hannover am 25., in Celle am 28. Oct. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Die Concepte der Instructionen und Resolutionen sür die folgenden Gesandtschaften Wesenbed's sind fast alle von Walded's Hand; daneben zahlreiche eigenschändige Briefe an Wesenbed.

<sup>3)</sup> Relation Wesenbect's dat. Petershagen 1. Dec. 1653. (Berl. Arch.)

Kurz barauf finden wir Wesenbeck wieder in Braunschweig in Conferenz mit den dorthin deputirten Räthen der drei fürstlichen Häuser (18. Dec. ff.). Die Gefahr eines Abschlusses von Kurckn, nebst ben beiden andern geistlichen Kurfürsten und anderen katholischen Ständen, mit den Generalstaaten schien immer näher zu ruden und damit die drohende völlige Folirung Brandenburg's. wurde angewiesen, den Braunschweigern die auch sie betreffende Ge= fahr so bringlich als möglich vorzustellen: "ich muß mich verwundern, schreibt Waldeck, daß die Braunschweigischen die Gefahr noch nicht begreifen, die ihnen vorsteht, wenn Cöln zu der Extremität, mit Lo= thringen selbst sich einzulassen, gebracht werden möchte, oder wenn, Coln und die Staaten alliiret, den Schweden zur Erequirung schädlicher Desseins gegen ihre nahen Freunde oder sie selbst die Hand freigelassen werden möchte; wann die Necessität erscheinen wird, möchte die nähere Alliance der Evangelischen zu spät sein; in Schlesien schießen sie die Evangelischen schon todt, wenn sie nicht alsofort bie Kirchen räumen; an allen Ecken bringen die Katholischen unter fremdem Schein Volk zusammen; was daraus werden will, ist leicht zu urtheilen "1).

Dazu nun von der andern Seite her zu allem übrigen die als drohendes Gerücht in der Luft schwebende Wahrscheinlichkeit eines schwedisch-dänischen Kriegs. Eben jett schickte Cromwell — der erste bedeutsame Act des neuen Protector's — seinen Gesandten Whitelocke nach Schweden, um eine enge Verbindung mit dieser Macht anzudahnen; Krieg gegen das mit Holland befreundete Dänesmark war einer von den Punkten, worüber eine Verständigung zwischen der nordischen Königin und der englischen Kepublik am nächsten zu liegen schien; die Kunde von der Gesandtschaft Whitelocke's wirkte auf dem Continent augenblicklich in der beunruhigendsten Weise nach ").

<sup>1)</sup> Walbed an Wesenbed dat. Colln a. Sp. 27. Dec. 1653. (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Am 20. Dec. 1653 traf Whitelocke am Hose ber Königin Christine zu Upsala ein (v. Ranke Engl. Gesch. III. 464). An demselben Tage schreibt der Kursürst an Wesenbeck "mit nicht geringer Betrübniß, wie von einem neuen Kriege wischen Dänemark und Schweben gemuthmaßet und gerebet werden will." Wesenbeck soll den Braunschweigern die Bedeutung der Sache klar machen. Und

Was stand für das nördliche Deutschland bevor, wenn dieser Kampf wirklich ausbrach, ohne daß dort irgend eine compacte Macht den Kämpfenden überwachend sich an die Seite stellen konnte.

Es gelang Wesenbeck, wenigstens einen Schritt weiter zu kommen. Bereits wirkte der Umschlag der brandenburgischen Politik in Regensburg auch an den braunschweigischen Hösen vertrauenerweckend nach; noch wollten die Deputirten auf den Gedanken einer neuen engeren Alliance nicht eingehen, in dem Streit mit dem Neuburger im westfälischen Kreise riethen sie zu einem Compromiß; aber sie erklärten sich bereit, mit allen Kräften zunächst für die Aufnahme Brandenburgs in die Hildesheimer Alliance zu wirken; die näheren Beradredungen hierüber wurden auf die bevorstehende Zusammenkunst der westfälischen evangelischen Kreisstände in Minden vertagt 1).

Dies war schon ein wichtiger Schritt. Bisher besaß unter ben Hilbesheimer Verhündeten Schweden das entschiedene Uebergewicht im Bunde und damit im nordwestlichen Deutschland überhaupt. Trat Brandenburg im Einverständniß mit Braunschweig der Alliance bei, so bildeten diese beiden Mächte vereint alsbald ein Gegengewicht gegen die nordische Großmacht, welches den ganzen Charakter des Bundes veränderte. Brandenburg machte den Hilbesheimer Bund sich unschädlich, wenn es in denselben einkrat.

Und bemerkenswerth ist nun, wie diese Weise, den obschwebenden Gesahren zu begegnen, auch nach der andern Seite hin geübt wurde. Die Lothringer waren in das Stift Lüttich eingebrochen; der Kursfürst von Cöln als Bischof eilte in das bedrohte Land; nach allen Seiten warb er um Hilse; Mainz und Trier sandten ihm einige Truppen '); vor allem wurde der Abschluß der Alliance mit den Riederlanden auf's dringenoste betrieben; aber auch an den Kurs

Wesenbed schreibt zurück, es könne dies von nichts anderem herkommen, "denn von der nach Schweden englischen Ambassabe Suggestion;" dat. Petershagen 29. Dec. 1653. (Ebendas.) Wie begründet in der That, besonders in Bezug auf Schweden, die Besürchtungen waren, s. v. Ranke III. 466.

<sup>1)</sup> Relation Wesenbed's und Protofoll dat. 22. Dec. 1653. (Ebenbas.)

Bezeugt in einem Brief bes Kurfürsten von Cöln an Landgraf Wilhelm von Heffen dat. Littich 13. Jan. 1654. Seine eigene Macht gibt hier ber Kurfürst auf 3000 M. J. F. und 600 Reiter an.

fürsten von Brandenburg wurde ein neuer Hilferuf erlassen '). Was war zu thun? Sollte ber Cölner allein auf die Hilfe seiner katho= lischen Verbündeten und auf das Bündniß mit den Niederlanden angewiesen sein? Dann hatte man eben die ganze Gefahr eines nieder= ländisch = katholischen Bündnisses mit Ausschluß von Brandenburg. Man beschloß anders. Neben allen anderen Motiven, welche zum activen Eingreifen gegen den Friedensbruch in jenem Reichsgrenzland aufforberten (s. oben S. 166), stand auch dies, daß man hierdurch am besten jener bebenklichen Berbindung die etwa gegen Branden= burg sich richtende Spitze abbrechen konnte. Man trat entschlossen mit militärischer Gewalt auf die Seite Kurcölns, die brandenbur= gischen Gesandten im Haag wurden angewiesen, jett eifrig für bas Ruftandekommen der cölnischen Alliance mit den Niederlanden zu wirken — sie konnte jetzt, nachdem der Kurfürst so entschieden Partei ergriffen hatte, nicht abgeschlössen werden, ohne daß Brandenburg in dieselbe einbegriffen wurde, und damit war ihre eigentliche Ge= fährlichkeit beseitigt 2).

So erfolgte nun diese wichtige Wendung. Unmittelbar nach Empfang des cölnischen Schreibens erließ der Kurfürst die nöthigen militärischen Anordnungen. Aus den märkischen, pommerischen und halberstädtischen Garnisonplätzen wurden ungefähr 400 Mann unter dem Obersten von Trotha abcommandirt und gegen den Khein hin dirigirt; aus den westfälischen Festungen sollten 3—400 Mann sich mit ihnen vereinigen; eiligst wurden Braunschweig und Hessen Kassel ausgefordert, einige Truppen dazustoßen zu lassen; nach Cleve erging der Besehl, das Landesausgebot einzuziehen und zu organisiren 3).

<sup>1)</sup> Rurfürst Maximilian Heinrich von Cöln an Kurbrand enburg dat. Littich 6. Jan. 1654. (Ebendas.)

<sup>2)</sup> So motivirt auch Walbed in bem oben S. 122. n. 1. erwähnten Mémoire ben in Berlin gefaßten Beschluß: "l'alliance projectée entre les Estats d'Hollande et l'Electeur de Cologne sembla suspecte; mais bientost après nous parust autre; on jugea à propos, de ne s'en laisser point exclure seroit le meilleur; et puis après nous sembla advantageux, de la presser mesmes, d'assister l'Electeur de Cologne en conformité de l'Union Electorale et, qui plus estoit, la resolution prise à Ratisbonne."

<sup>3)</sup> v. Mörner Märtische Kriegsobersten S. 197. Erdmannsbörffer, Graf v. Walded.

Zugleich wurde den Gesandten in Regensburg der gefaßte Entschluß mitgetheilt und sie angewiesen, in dem entsprechenden Sinne auf dem Reichstage zu wirken. Erst ganz zuletzt erfolgte die officielle Anzeige der beabsichtigten Hilseistung an den Kaiser (3. Febr. 1654.).

Das Corps von 7—800 Mann, welches der Kurfürst gegen den Rhein hin in Bewegung setze, war, auch nach den Dimensionen jener Zeit, immerhin nur eine Hilse von mäßigem Belang '); wol konnten, wenn es zum Schlagen kam, ein paar hundert Mann tüchtiger wolausgerüsteter Truppen, wie es diese Brandenburger waren, ein Geswicht in die Wagschale wersen gegen jene lothringischen "mehr zu Quarstieren als zu rühmlichen Feldzügen gewöhnten Hausen"— aber in dem moralischen Eindruck lag doch die eigentliche Bedeutung des Schrittes.

Es war doch eine Thatsache von ungewöhnlicher und über= raschender Art, wenn jetzt von der Mark und Pommern her aus freiem Antrieb ein nordbeutscher Fürst sich in Bewegung setzte, um mit Waffengewalt dem schmachvollen Treiben ein Ende machen zu helfen, welches die Grenzlande des Reichs verheerte, während der versammelte Reichstag mit blöber Unentschlossenheit und der Kaiser mit zweideutiger Miene demselben zusah. Die Umkehr der branden= burgischen Politik auf dem Reichstag erhielt durch dieses Auftreten ihre praktische Ergänzung. In Regensburg rief, während man sich dort noch mit fruchtlosen Verhandlungen herumschleppte, die Nachricht von der brandenburgischen Marschordre je nach der verschiedenen Parteistellung verschiedene Eindrücke hervor. Es gab für den kaiser= lichen Hof keinen Rechtsvorwand, der unbequemen Energie des Kur= fürsten zu wehren; und unbequem war es in der That, daß auf diese Weise die lothringische Angelegenheit eine Veranlassung werden konnte, bei welcher Brandenburg sich den rheinischen Kurfürsten wieder näherte, von denen es sein Auftreten in den inneren Fragen des Reichstags in den letzten Wochen so weit entfernt hatte. Natürlich ergab sich augenblicklich eine sehr intime Annäherung an Kurcöln. Das mußte weiter führen. Der Kurfürst von Cöln war der Vetter

<sup>&#</sup>x27;) [Dubois] histoire de l'emprisonnement de Charles IV. Duc de Lorraine (1688) S. 28 gibt aufschneiberisch, nach seiner Art, bas brandenburgische Hilfs-corps auf 4000 Mann an.

vischen Hurfürsten von Baiern. Es war eine Sache des bairischen Hauses, für die Brandenburg auftrat. Blumenthal erhielt Befehl, neben den cölnischen sich auch mit den kurbairischen Gesandten in gutes Bernehmen zu setzen '); es konnte vielleicht gelingen, bei dieser Gelegenheit auch mit dieser katholischen süddeutschen Macht ein Einverständniß herzustellen.

1

::1:

Him

100

7 17 - - -His - -

7,2

n'-:

111 3.

ganga ya Basabi i

n.

Ľ, ;

,;;·

**.** 

r. ;

Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg befürchtete in dieser Bewegung seines clevischen Gegner's den Anfang einer neuen gegen ihn selbst gerichteten Schilderhebung, diesmal vielleicht auch Braunsschweig und Hessen gegen ihn im Bunde. Er schrieb besorgt um Rath an seinen Schwiegervater, den Landgrafen Georg von Hessens Darmstadt, der sich deshalb anfragend an den Herzog Christian Ludwig von Braunschweig Eelle wandte 2).

Ganz besonders wichtig aber war der Eindruck, den der Lütticher Hilfszug an den braunschweigischen Höfen machte. Man wird es als ein bezeichnendes Symptom der moralischen Wirkung auch in weiteren Kreisen betrachten dürsen, wenn von der braunschweigischen Universität Helmstädt her eben jetzt der berühmte Publicist Hersmann Conring seine Schrift "über die Grenzen des deutschen Reichs" mit einer schwungvollen Anrede dem Kurfürsten von Branzbendurg widmete. Bor allem aber konnten nun die braunschweisgischen Fürsten und ihre Käthe nicht mehr zweiseln, daß die Umkehr in Berlin eine vollständige war und daß man mit einiger Zuversicht sich auf die dort gesaßten Kathschläge verlassen, dazu bedurfte es noch mannichsacher Anstrengungen.

<sup>2)</sup> Wogegen freilich Blumenthal nachbrücklich remonstrirt und davor warnt, sich Baiern anzuvertrauen. Blumenthal an Waldeck dat. Regensburg 23. Jan. 30. Jan. 1654. (Arolf. Arch.)

Diese ganze Correspondenz abschriftlich von Celle her in Berlin mitgetheilt. Thristian Ludwig antwortet beschwichtigend: er selbst habe keinerlei seindliche Absichten; "Wir können zwar den oftmals unvermutheten Ausgang dersgleichen Anzlige vorhero nicht ermessen, halten aber jedoch bavor, daß des 2c. Herrn Chursürsten zu Brandenburg Lbd. einige weitere Intention . . . nicht sühren, noch gefaßt haben mögen." dat. Celle 17. Febr. 1654. (Berl. Arch.)

<sup>3)</sup> Conringii Opera VI. 373.

Nach der erwähnten Zusammenkunft in Braunschweig hatte Wesenbeck sich zu dem Bischof von Paderborn begeben, um auch diesen Theilnehmer des Hildesheimer Bündnisses zu begrüßen und über die Lütticher Angelegenheit mit ihm sich zu besprechen. Es war von Wichtigkeit, das jezige Auftreten zu Gunsten Kurcölns zu benutzen, um auch mit den kleineren katholischen Hösen in freundliche Beziehung zu treten; Wesenbeck wurde angewiesen, dem Bischof vor allem "Sr. Churf. Dohl. universelle Begierde zu versichern, allen Reichsständen ohne Unterschied der Religion zu dienen ')." Die Conferenz lief günstig ab; der Bischof zeigte sich geneigt, in nähere Verhandlungen mit Brandenburg zu treten ').

Von da ging die Reise nach Kassel. Man hatte Ursache, mit der Haltung des Landgrafen Wilhelm von Hessen einigermaßen mißzufrieden zu sein. Sein Gesandter Krosigk in Regenshurg neigte sich in augenfälliger Weise der katholischen Partei zu und galt als ber Spion berselben im evangelischen Lager 3); die Abstimmungen Hessens in all den wichtigen Fragen des Reichstags, sein ganzes Auftreten dort ließ die feste Hand ber Landgräfin Amalie Elisabeth, die noch bis vor wenigen Jahren das Ruder geführt, sehr ver= missen. Hier konnte Wesenbeck mit einigen ernsten Erinnerungen viel wirken; es wurde ihm nicht schwer, sich mit dem Kanzler Bultejus und den Räthen Dörnberg und Dauber zu verständigen. Allerdings erklärte die hessische Regierung sich vorerst entschlossen, "jenseit des Rhein's nicht zu gehen" d. h. an der Expedition gegen den Lothringer sich nicht zu betheiligen; aber in anderen wichtigen Punkten einigte man sich; gemeinsames Vorgehen in den brennenden Fragen des Reichstags ward zugesagt; Hessen=Kassel versprach, für die Rechte

<sup>1)</sup> Walbed an Wesenbed dat. Colln a. Sp. 27. Dec. 1653. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Protofoll dat. 10. Jan. und Relation Wesenbecks dat. Kassel 15. Jan. 1654. (Ebendas.) Doch bemerkt das braunschweigische Gutachten bei v. Meiern I. 1149, daß Paderborn "wegen seiner Prätensson auf Pyrmont die Kapserl. intentiones fast allemahl bei diesem Reichs « Tage secundiret hat."

Balbeck an Wesenbeck dat. Berlin 9. Jan. 1654. (Ebendas.) Bgl. v. Rommel Gesch. von Hessen IX. 100, der auch angiebt, daß der spätere Sturtz Krosigk's besonders mit von Waldeck veranlaßt worden sei. Ueber sonstige Gründe sitr das zweiselhafte Benehmen Hessen's auf dem Reichstag s. v. Meiern I. 1149.

Brandenburgs im westfälischen Kreis, für seine Aufnahme in die Hildesheimer Alliance zu wirken; auf dem bevorstehenden Tag zu Winden wolle man zusammenstehen — in den Hauptangelegenheiten fand man sich doch eines Sinnes ').

Bei weitem das wichtigste aber war jetzt die zu Essen verab= redete "evangelische Präliminarzusammenkunft" der westfälischen Kreis= stände in Minden, die auf den 19. Januar anberaumt war. Wesenbeck wurde auch dorthin als Gesandter des Kurfürsten abgeordnet \*). Die Angelegenheiten des westfälischen Kreises, die Stellung Brandenburgs in demfelben, das Berhältniß zu dem Pfalzgrafen von Neuburg, die Frage der Kreisrüstung und des Oberbefehls über dieselbe, das Berhalten des Kreises zu dem Lütticher Einfall mußten bort zur Sprache kommen; Wesenbeck erhielt Befehl, auch ben Eintritt bes Kurfürsten in die Hildesheimer Alliance von neuem in Anregung zu bringen. Diese Bersammlung mußte, so hoffte man in Berlin, der erste Grundstein werden, zu dem beabsichtigten engeren Verband mit den norddeutschen protestantischen Reichsständen; die wichtigsten bazu berufenen Stände gehörten nicht allein dem westfälischen, sonbern auch dem niedersächsischen Kreise an; ein dort geschlossenes Band behnte sich bann von selbst auch auf diesen letzteren aus; die Hilf= leistung für den Kurfürsten von Cöln konnte die Brücke werden, über bie hin man auch mit ben wolgesinnten katholischen Ständen sich die Hand reichen konnte; Wesenbeck war bevollmächtigt, schon jetzt, wenn er die Stimmung günftig fand, auf die Bilbung einer umfassenderen Bereinigung, eines "Universalwerkes," wie man sagte, hinzuarbeiten 3).

Walbeck legte auf diese Zusammenkunft das höchste Gewicht. Bor allem, schreibt er an Wesenbeck, indem er ihm die Instruction überschickt, kommt es darauf an, daß nur etwas in Minden gesschlossen wird, "damit es aufs wenigste einen Schein einer Verstraulichkeit von sich gebe; vor allem muß man verhüten, daß kein

<sup>1)</sup> Relation Wesenbed's dat. Kassel 15. Jan. 1654. Protokoll dat. Kassel 13. Jan. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Graf Witgenstein, ber Statthalter von Minden, ber mit ihm zusammen ben Kurfürsten bort vertreten sollte, lehnte ben Auftrag ab.

<sup>3)</sup> Instruction für Wesenbeck dat. Cölln. a. Sp. 16. Jan. 1654. (Berl. Arch.)

Mißtrauen zwischen Braunschweig und uns vorscheine, damit den Schweben ihre Hoffnung, ber Evangelischen Haupt zu sein, nicht gestärkt werden möge." Es ist gar nicht zu sagen, fügt er hinzu, was es uns bereits gewirkt hat, baß die Stände in Regensburg ein Vertrauen zu uns gewiesen und wir zu ihnen. "Wenn man dieses Werk wol endigt, ist eine Reparation alles bessen, so zu Augsburg versäumt, zu hoffen." Er ist in der höchsten Aufregung über den Ausgang: "ehe ich Antwort bekomme, dünkt mich, trage ich die ganze Welt; benn an bem Schein dieses Werks ist dem mir bekannten Zustand bes Reiches nach ben Evangelischen nächst Gottes Hülf alles gelegen." Und Tags barauf schickt er dem Gesandten noch einen in höchster Gile geschriebenen Zettel nach, worin er ihn nochmals beschwört, seinen vollen Eifer für die Sache einzusetzen; in der Aufregung des Schreibens läßt er uns hier sogar einen Blick in das sonst sorgfältig verschwiegene Geheimniß seiner letzten Ge= danken thun: "menschlich bavon zu reden, hängt der glückliche Schluß bes Reichstags an biesem Werk, nebst noch einem mehreren; ich kann nichts sagen, so Sie nicht wissen; aber bas bitt' ich: laßt uns nicht merken, daß wir einig Imperium in Gedanken haben bei der Alliance, damit nur Vertrauen gestiftet werbe; so wird alles wol gehen. Gott helfe" 1)!

Aber man hatte es mit wachsamen Gegnern zu thun. Es konnte nicht anders sein, als daß Schweden die jetzt mit einem Male sich hervorthuende energische Betriebsamkeit der brandenburgischen Politik aufmerksamen Auges verfolgte. Daß dieselbe bei all ihrer offenkundigen Hauptrichtung gegen den gemeinsamen Feind doch auch zugleich einen nicht sehr verborgenen Stachel gegen Schweden hatte, war leicht zu erkennen. Schweden mußte einsehen, daß all dieses Drängen Branbenhurgs nach neuen Verbindungen, diese regen, vielseitigen Verhandlungen, dieses mithandelnde Eindringen in alse wichtigen schwe-

<sup>1)</sup> Walded an Wesenbed dat. Berlin 17. und 18. Jan. 1654; eigenshändig (Berl. Arch.). Unter demselben Datum (18. Jan.) wird Wesenbed auch avertirt, daß der kaiserliche Hof einen Gesandten nach Minden zu schicken beabssichtigt, um die Versammlung zu beobachten; er soll das Auftreten desselben genau überwachen und ihm in getigneter Weise entgegenwirken.

benden Fragen und nicht am wenigsten jenes — man mochte vielleicht sagen, mit Sewalt herbeigezogene — militärische Auftreten zu Gunsten des Kurfürsten von Cöln-Lüttich dem brandenburgischen Staate, wenn seine Bemühungen glückten, binnen kurzem eine machtvolle, auf Shm-pathie und Dankbarkeit vieler Reichsstände begründete Stellung geben mußte, bei der das jetzt noch behauptete Ansehen Schwedens in den Hintergrund gerückt zu werden drohte.

Es konnte den Schweden nicht entgehen, daß die jetzt angesagte Zusammenkunft in Minden darauf angelegt war, ein Haupthebel für diese Bemühungen zu werden. Graf Königsmark hatte früher zugesagt, sie zu beschicken. Die Natur der zu verhandelnden Ansgelegenheiten brachte es mit sich, daß an eine wirksame Beschlußfassung ohne die Theilnahme Schwedens nicht zu denken war.

Aber eben in den Tagen, wo die Conferenz zusammentreten sollte, liesen Schreiben der schwedischen Regierung in Stade ein: man sei nicht mit genügenden Instructionen versehen, man müsse dieselben erst aus Schweden kommen lassen. Man bat, die Verssammlung zu vertagen ').

"Es giebt mir seltsame Gedanken, schreibt Waldeck, daß die Schwesten ausbleiben; es scheint, daß man des Orts gar nicht gern sehe, daß S. Churf. Ochl. im römischen Reich in Consideration komme "2).

Diese Mindener Zusammenkunft ist überhaupt niemals zu Stande gekommen.

Bielmehr ganz wie barauf angelegt, um Brandenburg zu isosliren, "eine Jalousie zu erwecken zwischen Brandenburg und Braunsschweig," wie Waldeck es deutet, mußte es in der That erscheinen, wenn unmittelbar nach dieser Absage die Schweden, ehe noch eine neue Instruction aus Stockholm eintreffen konnte, die Braunschweiger zu einer Separatzusammenkunft der niedersächsischen Kreisämter in Hamburg für die ersten Tage des Februar einluden <sup>3</sup>). Der brandens

<sup>1)</sup> Die brannschweigischen Rathe in Hannover an Wesenbeck dat. 21. Jan. 1654. (Gbenbas.)

<sup>2)</sup> Walbed an Wesenbed dat. Berlin 23. und 31. Jan. 1654. (Ebenbas.)

<sup>3)</sup> Solche Kreisversammlungen, wo nur die Kreisämter: ausschreibende Fürsten, Directoren, Kreisobersten und Nach- und Zugeordnete, sämmtlich ober zum Theil,

burgische Resident in Hamburg, Johann Friedrich Schlezer'), erhielt Besehl, an der Conserenz Theil zu nehmen d. h. sie zu überwachen. Indeß welches auch die Ursachen waren (die Acten der Conserenz sind nicht vorhanden), einen Erfolg im Sinne der Schweden hatte dieser Schritt nicht; man trennte sich in Hamburg, ohne viel mehr zu besschließen als eine baldige neue Zusammenkunft in Lüneburg.

Nur eine Angelegenheit erhielt hier Förderung, aber nach einer Seite hin, die jetzt wenig mit den Wünschen und Neigungen der schwedischen Politik zusammenstimmte.

Seit einiger Zeit schon machten die Werbungen viel von sich reden, die an verschiedenen Punkten jenseits der Elbe, namentlich in Meckelnburg, Lauenburg, in der Grafschaft Pinneberg, sowie in Hamburg und Lübeck vor sich gingen. Man erfuhr, daß auf spanische Rechnung bort vier bis fünf Regimenter zusammengebracht werben sollten; der junge Herzog Franz Erdmann von Lauenburg, ein Graf von Nassau=Idstein waren in Besitz spanischer Werbepatente; an ber Spitze ber ganzen Werbung aber stand der älteste Sohn bes Herzogs Adolph Friedrich von Meckelnburg, Prinz Christian, derselbe welcher später katholisch wurde und jetzt schon seit längerer Zeit mit seinem Vater in Unfrieden lebte. Geldmangel mehr als politische Hinneigung hatten ihn bazu gebracht, eine Bestallung als "königlich spanischer General=Wachtmeister und Obrist zu Roß und Fuß" an= zunehmen; schon seit dem Jahr 1652 hatte er ohne viel Erfolg im Stillen zu werben begonnen; eben jett zu Anfang des Jahrs 1654 wurde der Zusammenlauf lebhafter, hier und dort sammelten sich einzelne Haufen 3).

officiell zusammentraten, fanden mehrfach Statt; Gesandte ber andern Kreisstände konnten babei erscheinen, boch ohne officielle Theilnahme an den Berhandlungen.

<sup>1)</sup> In dieser Eigenschaft wird Schlezer hier bestimmt namhaft gemacht und ist daher in der Liste brandenburgischer Residenten in Hamburg bei Lappenberg Zeitschr. d. Ber. f. hamb. Gesch. III. 464 nachzutragen. Ich werde über diese nicht uninteressante Persönlichkeit an einer anderen Stelle eingehend zu sprechen haben.

<sup>2)</sup> Die ganze Episode dieser spanischen Werbungen in Meckelnburg und den angrenzenden Landschaften ist bisher nirgends berührt worden. Einige wesentliche Mittheilungen zur Darstellung derselben aus dem Meckelnburgischen Archiv verdanke ich der Güte des Herrn geh. Archivrath's Dr. Lisch in Schwerin.

Auch abgesehen davon, daß eine solche Werbung ebenso gegen die Bestimmungen des Friedensinstrumentes wie gegen die Beschlüsse des letzten Areistages verstieß, konnten die ührigen niedersächsischen Stände bei der allgemeinen Lage der politischen Verhältnisse es uns möglich gleichgiltig mit ansehen, wenn auf diese Weise die Landschaften jenseits der Elbe zu einem spanischen Werbeplatz gemacht wurden; man war in der Stimmung, alles schlimmste für möglich zu halten, wenn einem solchen Treiben freier Lauf gelassen wurde. Herzog Adolph Friedrich selbst erließ ein öffentliches Abmahnungsmandat gegen die "ohne Unser Fürwissen vorgenommene Werdung" seines Sohnes; Herzog Christian Ludwig von Celle mahnte als Kreisoberst im gleichen Sinne").

Als beibes vergeblich blieb, wurde die Angelegenheit nun eben bei der jetzigen Versammlung in Hamburg zur Sprache gebracht. Die braunschweigischen Gesandten drangen darauf, energisch gegen diese Bedrohung der Ruhe des Areises einzuschreiten; auf ihre Ansregung ward ein neues Abmahnungsschreiben, an den Prinzen Christian erlassen, mit dem Bedeuten, daß im Fall des Ungehorsam's, die Mittel, so dawider heilsamlich verordnet, wirklich vorgenommen und vollstrecket werden müßten;" an den regierenden Herzog August von-Sachsenstauenburg ward in gleicher Beise geschrieben.), der Hamburger Senat ernstlich aufgesordert, in seinem Kreise ohne Nachsicht gegen die Werber einzuschreiten. Herzog Adolph Friedrich von Meckelnburg selbst unterzeichnete mit den anderen das Schreiben; die Schweden hielten sich zurück.

Es war augenfällig, daß Schweden, durch seine jetigen spanischen Beziehungen gebunden, geneigt war, der Sache ruhig zuzusehen; das Drängen der Braunschweiger war den schwedischen Gesandten unbequem, von Executionsmaßregeln im Namen des Kreises wollten sie nichts hören. Aber der Cellische Herzog Christian Ludwig ließ

<sup>1)</sup> Mandatum avocatorium dat. 4. Jan. (Archiv zu Schwerin.) Schreiben bes Herzogs Christian Lubwig von Celle dat. 14. Jan. 1654.

<sup>2)</sup> Dehortationsschreiben im Namen der Kreisämter an Herzog Christian von Medelnburg dat. 13. Febr.; an den Herzog von Lauenburg dat. 14. Febr. 1654. (Abschr. im Berl. Arch.)

sich nicht beirren; als die Werbungen auch jetzt noch ihren Fortgang nahmen, kündigte er im Einverständniß mit den benachbarten nächsteinteressisten Kreisständen (wie es scheint, auch mit dem Herzog Abolph Friedrich von Meckelnburg selbst) an, daß er als Kreisoberster zur Execution schreiten werde, und forderte die Mitstände auf, dazu behilslich zu sein. Kurz darauf drang eine Abtheilung braunschweisgischer Truppen über die Elbe in die nächstgelegenen meckelnburgischen Ortschaften ein, wo die gewordenen Mannschaften einquartirt waren, überraschte und entwassnete sie, jagte den ganzen, noch nicht sehr beträchtlichen Haufen aus einander 1).

Und dies ist denn in der That das Ende dieser spanischen Perbunsen in Meckelnburg gewesen. Die Gefahr wurde im Reime erstickt, ehe sie zu einer ernstlichen Verlegenheit groß wachsen konnte. Die Energie aber, womit dies geschah, war ein bemerkenswerthes Symptom der neu erwachenden Rührigkeit und Entschlossenheit unter den Ständen des deutschen protestantischen Nordens. Christian Ludwig hatte über seine Absichten und seine Maßnahmen in Verlin eingehende Mitstheilung gemacht und volle Zustimmung gefunden; er durste im Fall der Noth der Unterstützung von dorther sicher sein. Es begann sich sühlbar zu machen, daß es in diesen Bereichen noch einen Willen gab außer dem Schwebens:

## Die Gefangennehmung des Lothringers.

Alles in Allem indeß waren, wie man sagen muß, die brandenburgischen Pläne bis dahin noch nicht viel von der Stelle gekommen; ein fester Anhalt war noch nach keiner Seite gewonnen.

Indem trat ein neuer unerwarteter Zwischenfall ein.

<sup>1)</sup> Ein eingehenderer Bericht über diese Vorgänge ist nicht aufzusinden gewesen; der öbige Thatbestand ergibt sich aus einer Anzahl verstreuter Notizen in
verschiedenen Acten. Die Zahl der im Medelnburgischen bereits gesammelten Truppen gibt Herzog Christian Ludwig in einem Schreiben an den König von Dänemark, dat. Telle 27. Febr. (Abschr. im Berl. Arch.) auf 500 Mann an; nach den Acten des Schweriner Archiv's scheinen es kaum so viel gewesen zu sein. Bgl. übrigens auch unten bei Gelegenheit der Hamburger Conserenz im April 1654.

Das brandenburgische Hilfscorps für den Kurfürsten von Cöln hatte sich auf den Weg nach dem Rhein begeben. Ein erneuter Hilferuf in den ersten Tagen des Februar mahnte zur Eile. Auf den Wunsch des Kurfürsten hatte Friedrich Wilhelm den Freiherrn Otto Christoph von Sparr beurlaubt, um während des Feldzuges gegen die Lothringer und Condeer die cölnischen Truppen zu befehligen '); er eilte den Truppen voraus nach Lüttich. Ehe er ankam, waren die Verhältnisse ganz andere geworden.

Der Herzog von Lothringen war über das diffene Auftreten Brandenburgs nicht wenig betroffen; er forderte eine Erklärung<sup>2</sup>); man war in Cleve überzeugt, daß er nun nicht länger an sich halten werde, seine Truppen auch in's Clevische marschiren zu lassen<sup>8</sup>).

Da geschah es, daß der Stifter so vieler Unruhe von einer Seite her zur Ruhe gebracht wurde, von der man es am wenigsten hätte erwarten sollen. Am 25. Februar wurde der Herzog Karl zu Brüssel im Namen der spanischen Regierung plötzlich verhaftet. Man sührte ihn als Staatsgefangenen zuerst nach Antwerpen, dann nach Spanien. Erst durch den phrenäischen Frieden ist er wieder in Freiheit gesetzt worden ).

<sup>1)</sup> Kurstirst Maximilian Heinrich an ben Kursürsten von Branbenburg dat. Littich 6. Febr. 1654. Der Urlaub erfolgt s. d. Cölln a. Sp. 14. Febr. (Berl Arch.)

<sup>2)</sup> Herzog Karl von Lothringen an den Kursürsten dat. Bruxelles 19. Febr. 1654. Die Antwort des Kursürsten: die abgeschickten Truppen "ne feront autre chose que de désendre avec les autres ceux qui sont de l'Empire et se trouvent inquiétés" (dat. Cölln a. Sp. 20. Febr.) hat den Herzog nicht mehr erreicht.

Der clevische Statthalter, Joh. Mority v. Nassau berichtet nach ber Gesangennahme des Lothringers dem Kurfürsten, nach geheimen Nachrichten aus Brüffel, "daß gedachter Herzog drei Tage vor seiner Gefängniß, nämlich Sonntags den 22. Febr., in seinem Rath beschloffen gehabt, sein Dessein auf das Land von Cleve fortzusetzen;" der Ueberbringer des oben erwähnten Briefs, sügt er hinzu, sei ein Spion gewesen, der beauftragt war, "alles auszutundschaften, wie es im Lande beschaffen, ob einige Versassung zur Desenston vorhanden und wie den Leuten zu Muth wäre, principaliter ob hiesiges Schloß auch mit Garnison versehen." (dat. Cleve 11. März 1654; eigenh. Berl. Arch.)

<sup>4)</sup> b'Haussonville II. 381 ff. (ber unrichtig den 26. Febr. als Tag ber Berhaftung angibt). Bericht bes brandenburgischen Resideniten Staveren bei

Dieser in seinen Motiven nicht völlig aufgeklärke Staatsstreich änderte nun die Sachlage nicht wenig. Zunächst durste man die Gefahr einer Invasion in's Clevische als beseitigt ansehen. Der Bruder des Verhafteten, Herzog Franz von Lothringen, der jetzt vom kaiserlichen Hose, wo er disher gelebt hatte, herbeikam, um das Commando der Truppen zu übernehmen, war wenigstens für's erste nicht geneigt, durch abenteuerliche Unternehmungen, wie jener, alles aus Spiel zu setzen; er eilte, sich mit den Spaniern zu verständigen; an einen Angriff gegen den Kurfürsten von Brandenburg konnte vorerst nicht weiter gedacht werden.

Bielmehr lenkte man auch in vem Verfahren gegen Lüttich ein. Am 1. März war das französische Hilfscorps für den Kurfürsten von Evin vor Lüttich eingetroffen. Die Spanier beschleunigten den Zusammentritt von Conferenzen; am 17. März wurde zu Tirlemont ein Vertrag unterzeichnet, wonach alle fremden Truppen das Vissthum Lüttich verlassen, die Festung Hammerstein von den Lothringern geräumt werden sollte und die Neutralität von Lüttich für die fernere Dauer des Krieges von Spanien anerkannt wurde ').

Hiermit waren die Ariegsaussichten für den Augenblick vorüber. Die brandenburgischen Truppen waren langsam vorgerückt; sie trasen eben erst in Lippstadt ein; sie wurden, während Sparr sich zum Behuf weiterer Verabredungen nach Lüttich begab, zunächst dort zusammengehalten.

Auf-den Fortgang der brandenburgischen Politik, auf die weitere

w. Mörner märk. Kriegsobersten S. 347. — Die Gründe, welche die spanische Regierung zu diesem merkwürdigen Staatsstreich bewogen — "lo plus grand coup qu'on a jamais veu dans cot estat," schreibt Staveren — sind noch keines-wegs ausgeklärt. Daß, wie d'Haussonville annimmt, persönliche Zerwürsnisse mit Conde und Fuensaldana das Entscheidende waren, ist nicht wahrscheinlich. Andrersseits stellt er bestimmt in Abrede, daß gerade damals der Herzog in Unterhandslungen mit Mazarin gestanden habe (S. 380). Vielleicht ist das Geheimniss doch bei dem jüngeren Bruder des Verhafteten zu suchen, dem Herzog Franz von Lothringen, der, schon seit längerer Zeit mit dem Herzog Karl in seindseligster Spannung, am Hose des Kaisers in Wien lebte und jetzt herbeieilte, die Erbschaft anzutreten. Genügende Aufschlüsse würden sich wol nur in den spanischen Archiden oder in Wien sinden lassen.

<sup>1)</sup> Dumont VI. 2. 70. Londorp VII. 608.

Entfaltung der Pläne Walded's mußte nun dieses unerwartete vorläufige Ende der lothringischen Verwickelung von maßgebendem Einfluß sein.

Wenn die von Spanien geübte rasche Justiz an dem gefährlichen Abenteurer sonst allgemein als eine Befreiung empfunden wurde, so kam dieselbe für Waldeck offenbar, zur unrechten Stunde. Diese lo= thringische Gefahr hatte ihm ein Behikel werden sollen, womit er Brandenburg in die Höhe und die befreundeten und gleichinteressirten Reichsstände mit sich fort in seine Richtung riß. So eben war am Reichstag noch eine Frage zur Sprache gekommen, die die jetzigen Interessen der brandenburgischen Politik aufs lebhafteste berührte: die Frage einer Revision der Reichstriegsverfassung. Der Gegensatz ber Parteien sprach sich aus in der Alternative, ob diese Verfassung in die Hände des Reichs als Ganzen oder in die der einzelnen Kreise gelegt werden sollte: Reichsverfassung ober Kreisverfassungen, wie die Parole lautete. Die kaiserliche Politik, in so vielen Stücken zurückgewiesen, suchte mit Nachdruck jetzt wenigstens auf diesem Ge= biete sich eine Handhabe der Macht zu erhalten; sie wirkte mit Eifer für den Beschluß einer allgemeinen das ganze Reich umspannenden Militärordnung; in ihr mußte nothwendig dem Kaiser die führende Rolle zufallen; man mochte an Einrichtungen benken, ähnlich benen, die man vor nun zwanzig Jahren in dem Prager Frieden dem Reiche aufgezwungen hatte. Dem gegenüber stand die gesammte Opposition, und Brandenburg mit ihr, für das Princip der Kreisrüstungen ein. Der Unterschied leuchtet von selbst ein: damit entzog man das gesammte Militärwesen ber Controle und der Direction des Kaisers; das war die praktische Anwendung des Satzes, den wir oben Waldeck als die eine Grundregel für die Politik der Reichsopposition aus= sprechen hörten: "garder la direction des armes" 1).

Da hatte nun die lothringische Invasion den geeignetsten Anslaß geboten, um sogleich thatsächlich in diesex Richtung vorzugehen; in einer Anzahl von Kreisen hatten die Reichsstände die Angelegenheit der Küstungen bereits selbständig in die Hand genommen, in Regens=

<sup>1)</sup> S. oben S. 143.

burg waren, Angesichts der augenscheinlichen Gefahr, selbst viele katholische, sonst dem Kaiser zugethane Stimmen für das rascher durchgreifende Mittel der Kreisrüstungen gewonnen worden.

Da siel nun mit der plötlichen Hinwegräumung des Friedenssstörers der nächste Vorwand für die theils beabsichtigten, theils bes gonnenen Rüstungen mit einem Male hinweg; es war mit Sichersheit vorauszusehen, daß die Katholischen und Kaiserlichen in Regensburg sich beeilen würden, von den neugewonnenen friedlicheren Ausssichten Act zu nehmen und von ihren Zugeständnissen zurückzutreten 1). "Es würde höchlichst zu beklagen sein, schreibt Waldeck, wenn die Stände sich hierdurch so einschläsern ließen, daß sie es versäumten, ähnlichen Gesahren für. die Zukunft vorzubeugen 12).

Und in der That war, genauer, betrachtet, nicht einmal die nächste Gesahr wirklich beseitigt; die dringenoste Aufsorderung, sich in Zukunft nicht wieder in so völlig unvordereiteter Versassung übersraschen zu lassen, blied nach wie vor bestehen. Trot des Tirlemont's schen Vergleichs konnte man sich von den Lothringern doch bei der ersten Gelegenheit eines neuen ähnlichen Versahrens versehen; es ist trotzen nöthig, schried der Kurfürst von Söln nach Verlin, daß man sich sür ähnliche Fälle, "in gewisse Versassung stelle;" er ersklärte sich bereit, die Verhandlungen darüber sortzusetzen den bat, die brandenburgischen Hilfsvölker doch einstweilen noch in Lippstadt in Vereitschaft zu halten. Mußte doch die Feste Hammerstein, deren Räumung der Tirlemont'sche Vergleich verfügte, erst mit Gewalt und durch eine förmliche Velagerung dem widerspänstigen lothrinsgischen Commandanten aus der Hand gerissen werden 4). Und übers

<sup>1)</sup> Blumenthal an Walbeck dat. Regensburg 27 Febr. (9. März) 1654: "la pluspart des estats croyent à cette heure que le danger est fini, exceptés nous et ceux de Coulogne et principalement de la maison de Braunschweig, qui demeurons fermement sur l'armement des cercles. Depuis que le prétexte, qui estoit assez plausible, est failli, je suis de l'opinion que la pluspart des estats en feront de la difficulté, surtout les catholiques." (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Walbed an Blumenthal dat. Berlin 5/15. März 1654. (Ebendas.)

<sup>3)</sup> Dat. Lüttich 24. März 1654; zugleich mit Uebersendung des Tirlemont's schen Vergleichs. (Ebendas.)

<sup>4)</sup> Die Uebergabe erfolgte am 3. April; die Zeitungsnachricht im Theat. Europ. VII 583., der Dropfen III. 2. 140 folgt, wonach brandenburgische

vollt) nur für die Lande des Kurfürsten von Cöln geschlossen; die anderen benachbarten Territorien schützte er nicht; und der andere Friedensstörer, Condé, hatte ihn nicht unterzeichnet; seine Truppen ließen schon bald nachher bei vorkommender Gelegenheit empfinden, daß sie sich nicht badurch gebunden erachteten ').

Eben jetzt begannen auch die Wirren im Norden sich neu zu entzünden. Ende März nahmen die Feindseligkeiten zwischen Bremen und Schweden ihren Anfang, und die Stadt schien entschlossen, ihren Wiberstand bis zum äußersten fortzusetzen. Zugleich ging ber Krieg zwischen England und den Niederlanden zu Ende; die letzteren bekamen baburch freie Hand, und man baute in Bremen mit Sicherheit barauf, daß Holland nun die befreundete Handelsstadt in ihren Nöthen nicht verlassen werde. Auch nach Berlin ergingen neue Klage= und Hilfe= Doch hielt man hier fest an dem früher angenommenen Berfahren: mit Schweben zerfallen durfte, wollte man nicht um Bremens willen; so wichtig erschien es der brandenburgischen Politik nicht, daß die Reichsfreiheit der Stadt gerettet werde, um deswegen vor der Zeit sich in eine Verwickelung mit der nordischen Großmacht zu stürzen, und Waldeck legte für seine weiteren Plane bas größte Gewicht darauf, daß mit Schweden, bei aller Rivalität unter der Hand, boch ein äußerlich gutes Vernehmen gewahrt blieb \*). Auf

Truppen baran Theil genommen hätten, findet sonst keine Bestätigung; vielmehr schreibt Blumenthal an Waldeck dat. 27. März (6. April) 1654: "die Churscölnischen haben Hammerstein belagert; mich wundert, daß sie unsere Leute nicht bazu begehret haben." (Arolf., Arch.) Auch daß Sparr im Auftrag des Kurfürsten von Söln vielleicht die Einleitungen zu der Belagerung von Hammerstein traf und daß daher das Gerücht entsprang, ist nicht wahrscheinlich, da Sparr am 31. März von Lippstadt her nach Littich kam und am 3. April (n. St.) noch hort war (v. Mörner S. 349), wo die Feste genommen wurde; jedenfalls sind demnach die brandenburgischen Truppen in Lippstadt geblieben und zu keiner Action gestommen.

<sup>1)</sup> v. Mörner G. 351.

<sup>2)</sup> Bürgermeister und Rath von Bremen an ben Kurfürsten dat. 7. April 1654. (Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> Walbeck "Gebanken wegen ber Bremischen Unruhe" o. D. (Enbe Juni ober Anfang Juli 1654 geschrieben): es sei allerbings nicht gut und womöglich

die Bitten des Bremer Raths ward mit höflicher Theilnahme an den Leiden der Stadt und mit dem Erbieten zur Vermittelung gesantwortet; aber das Gesuch um Ueberlassung einiger hundert Mann Truppen und um Gestattung von Werbungen im Minden'schen und Ravensbergischen lehnte der Kurfürst ab ').

Auch diesen Punkt mußte man also fortwährend im Auge beshalten. Aber die Hauptsache blieb doch die bedrohliche Unsicherheit der Verhältnisse in den westlichen Grenzlanden des Reichs. Alles zeigte, daß dieselbe auch jetzt noch keineswegs vorüber war, und es war jedenfalls im dringendsten Interesse Vrandenburg's, weder sich noch andere durch den Schein, als sei mit der Gefangennehmung des Herzogs Karl der allgemeine Friedensstand wieder völlig gessichert, zu gefahrvoller Sorglosigkeit einschläsern zu lassen <sup>2</sup>).

In der That war man in Berlin vielmehr in der gespanntesten Stimmung. Man sah den Reichstag zu Ende gehen, ohne daß es in irgend einem Punkte zu einer befriedigenden Lösung kam. Man sah das Reich preisgegeben von seinem natürlichen Schützer; man sah dem westfälischen Friedenswerk zum Hohn den Krieg, der beiden Großmächte Spanien und Frankreich bereits wieder in seinen Aus-

zu verhiten, "daß Schweben ganz Meister von Bremen, wie von einer Landstadt, werde;" doch müsse man bei der Vermittelung sehr vorsichtig sein und vorerst auch "die Stadt in einigen Stücken zum Gehorsam anweisen, und sonderlich sast so weit, als die vorigen Bischöse es gehabt. Und könnte der Krone Schweden sürzgestellt werden, wenn sie solches erlangt, daß sie alsdann ihr Intent in effectu mit der Zeit erreichen könnten; wozu zu helsen man zugleich Vertröstung geben müste." (Ebendas.)

<sup>1)</sup> Antwort des Kurfürsten an die Stadt Bremen dat. Cölln a. Sp. 18. April 1654. ("Sr. Churf. Dohl. vorgelesen in Gegenwart J. Erc. von Waldeck, Herrn v. d. Knesebeck, Herrn Sepbel's und Herrn Tornow's.") (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Walbeck an Blumenthal dat. Berlin 15. März 1654. S. oben S. 206. Welchen Widerstand der Plan fortgesetzter Rüstungen dennoch im Kreise der anderen Räthe des Kurfürsten sand, zeigt ein aus dieser Zeit stammendes eigenhändiges Memoire Waldeck's: "Raisons pourquoy S. Alt. El. se doit armer, et résutation du contraire" (o. D. Ebendas.). Es heißt da u. a.: "un estat de guerre sormé sait éviter le désordre, qu'un armement subite dans la nécessité cause, où les amis et ennemis ruinent en mesme temps le pais; S. Alt. El. estant armée, l'envie passera à ceux, qui la considèrent comme un desjeuner etc.

läufern tief in's Reich hineinragen. War es möglich, war es ehren= voll, biesen Zwitterzustand länger zu ertragen?

Waldeck war der Ansicht, daß er unhaltbar sei. "Wir werden, schreibt er an Blumenthal, Krieg machen müssen, wir mögen wollen oder nicht; der Kurfürst hat beschlossen, wenn die Dinge sich jetzt nicht beruhigen, so viel Truppen auf die Beine zu bringen, als er vermag und sich mit den benachbarten Ständen zusammenzuthun"'). Und einige Wochen später: "Man schilt mich in Regensburg einen unruhigen Kopf — ich könnte, wenn ich es wagte, wol auch meine Bemerkungen über die Handlungen gewisser anderer Leute machen. Ich liebe den Frieden; weder meine Gesundheit, noch mein Privat= interesse, noch das meines Herrn dulben ober erfordern einen Krieg, am wenigsten einen im Reich — aber ich gestehe, es möchte viel= leicht in der nächsten Zukunft angenehmer sein, in einem guten Kriege als Corporal zu dienen, als ein deutscher Reichsstand zu sein, zumal wenn, wie es jetzt geschieht, der Pflichteifer eines Kurfürsten ihm als Vergehen ausgelegt wird, wenn das Auftreten gegen die Insulten Fremder als Zeichen eines unruhigen und streitsüchtigen Sinnes gilt, wenn es ein Verbrechen genannt wird, sich vot drohenden Wettern in Sicherheit zu setzen, wenn das Evangelium Reterei, ber Friedensvertrag das Hinderniß des Friedens genannt, mit einem Wort, wenn alles Gute für nichtswürdig und alles Nichtswürdige für heilig und gerecht ausgegeben wird "?).

Als Walbeck dies schrieb, war indeß in der Unionsangelegenheit bereits ein wesentlicher Schritt vorwärts gethan.

Dalbed an Blumenthal dat. Berlin 8. März 1654. Er sügt hinzu: "Je vois bien que toujours arrive le contraire de ce que je désire; j'eusse bien souhaité la continuation des guerres d'Hollande, et l'on a fait la paix; et lorsque je cherche à rendre la paix durable autant qu'il m'est possible, je vois la guerre apparente." (Arolf. Arch.)

<sup>2)</sup> Walbeck an Blumenthal dat. Berlin 29. März 1654. "Je suis encore au lit, faible de force, mais fort de résolution." (Arolf. Arch.)

## Die Conferenzen zu Tangermünde und Hamburg.

Mit den drei braunschweigischen Höfen von Wolfenbüttel, Celle und Hannover war man seit den letzten Sendungen Wesenbecks zu immer vertraulicherer Annäherung gediehen. Der alte Herzog August zu Wolfenbüttel, sowie Christian Ludwig von Celle standen fest in ber entschlossen oppositionellen Richtung, die sie in der Reichspolitik eingenommen hatten und wünschten in ber Anlehnung an Brandenburg ebenso eine Stütze für diese gegen ben Kaiser, wie zugleich einen Rückhalt gegen die Uebermacht bes verbündeten Schweben zu Einige Besorgniß mochte die Haltung des jungen leicht= sinnigen Georg Wilhelm von Hannover erregen, dem die Erinnerung reichlich genossenen italiänischen Lustlebens keine Ruhe in der Heimot ließ, und der eben jett, allen Vorstellungen zum Trotz, bereits zum vierten Male Land und Regierung seinen Räthen übergeben hatte und über die Alpen geeilt war, den Freuden des venezianischen und römischen Carnevals entgegen '). Man hatte Beispiele genug und gerade die letzte Zeit war reich baran gewesen — baß es in Italien noch andere Lockungen gefährlicherer Art gab, denen mancher erlag: schon war vor einigen Jahren (1651) der jüngere Bruder des Herzogs, Johann Friedrich, katholisch geworden; wie, wenn Georg Wilhelm ihm jetzt folgte, wenn er den jüngsten Bruder Ernst August, der ihn auf der Reise begleitete, gleichfalls hinüberzog, wenn der gesammte eine Zweig des welfischen Hauses der Sache des Protestantismus untreu wurde? Zehn Jahre später (1665), als ber katholische Johann Friedrich Herr von Hannover wurde, bekam man einigermaßen zu empfinden, was eine solche Eventualität bedeutete; aber jetzt ging die Gefahr noch glücklich vorüber; die von Georg Wilhelm mit der Regentschaft betrauten Räthe zeigten sich wolgesinnt und zuverlässig, Hannover hielt vorerst fest in der bisherigen Richtung, eine Aenderung war nicht zu spüren 2).

<sup>1)</sup> Spittler Geschichte des Fürstenthums Hannover II. (Sämmtl. Werke VII.) 174.

<sup>2)</sup> Walbeck an Wesenbeck dat. Berlin 13. Dec. 1653: "Ich will hoffen, ba bie Gesandten zu Regensburg von Hannover keine contrarie Ordre bekommen

Der Mahnung Brandenburg's, sich dem Auftreten gegen den Lothringer anzuschließen, war daher von braunschweigischer Seite zwar nicht mit bereiter Mannschaft, aber doch mit bereitwilliger Erstlärung und mit den Anstalten zu schleuniger Rüstung entsprochen worden. Jetzt, nach der Katastrophe in Brüssel, sand man sich in der Ueberzeugung zusammen, daß die Aufforderung zu näherer Versständigung hierdurch keineswegs hinweggenommen, vielmehr noch drinsgender geworden sei.

Es wurde eine Ministerconferenz zu Tangermünde verabredet, wo man näheres sestzustellen versuchen sollte. Von brannschweigischer Seite wurde der Cellische Rath Friedrich Schenk von Winterstädt deputirt; auch ein alter Soldat, wie Waldeck, aber von einer früheren Generation; in der Unionsarmee hatte er, dem Ghmnasium entlausen, seine ersten Wassen geführt, dann bei den Holländern, unter dem Mansselder, in venezianischen Diensten; jetzt war er seit Jahren einer der angesehensten und entschlossensten Männer im Rathe der braunschweigischen Fürsten 1).

Mit ihm mochte Waldeck hoffen, sich leicht zu verständigen und die Sache einen guten Schritt vorwärts zu bringen. Mit ausges behnter Vollmacht begab er sich selbst nach Tangermünde.

Noch im März trasen die beiden Gesandten in dem altmärkischen Städtchen zusammen. Die beiden ersten Tage waren nur vorläussigen Besprechungen gewidmet. Es konnte nicht sehlen, daß man sich über die von den beiderseitigen Regierungen während der letzten kritischen Zeiten geführte Politik aussprach. Der Braunschweiger leuguete nicht, daß man dis jetzt an seinem Hofe noch kein rechtes Zutrauen zu der Nachhaltigkeit des Umschwungs habe fassen können, der sich seit einiger Zeit in Berlin vollzogen habe; man höre hohe brandenburgische Beamte laut verkündigen, die Sache werde nicht von Dauer sein und bald werde man Brandenburg wieder in das

haben, sondern zu der evangelischen Partei einen Weg wie den andern halten, es sei mehr um die schönen Damen zu Rom, als um den Pahst die Reise dahin angestellt." (Berl. Arch.)

<sup>1)</sup> Spittler a. a. D. II. 65. 78.

verlassene Gleis einlenken sehen; deshalb habe Braunschweig bis jetzt in Bezug auf eine nähere Alliance vorsichtig sein müssen.

Walbeck beruhigt ihn über die Festigkeit des Kurfürsten; was die "veränderlichen Consilia" betreffe, so sei Braunschweig gerade auch nicht eisensest gewesen; hätte man den Kurfürsten seiner Zeit besser gegen Schweden unterstützt, so würde dieses jetzt nicht so übermächtig in Norddeutschland dastehen. Auch jetzt noch, fügte er hinzu, seien keineswegs alle drei braunschweigischen Höse so energisch und zuverlässig gestimmt, wie der von Celle. Er betonte die übermäßig gereizte Stimmung, die noch vor kurzem auf braunschweigischer Seite gegen das gesammte Kurfürstencolleg geherrscht hätte; er erinnerte an beleidigende Neußerungen, die damals gesallen, und die natürlich den Kurfürsten zur Zurückhaltung hätten mahnen müssen 1).

Man habe eben auf beiden Seiten gefehlt, entgegnete Schenk, man müsse sich allerseits bessern, so könne noch alles gut werden 2).

Erst am britten Tag (23. März) kam man zur officiellen Sitzung zusammen. Mit einem trefflichen Ueberblick über die allgemeine Lage wurde sie von dem Braunschweiger eröffnet. Alles, so führte er aus, was seit dem westfälischen Frieden vorgegangen, habe nur dazu gedient, jedermann und ganz besonders den Fremden die Augen darüber zu öffnen, "auf was schwachem Fuse das Römische Reich bestünde;" jetzt seien sie, und namentlich Spanien im Bunde mit Desterreich, daran, diese gewonnene Kenntniß zu benutzen. Kurcöln in Lüttich habe es zuerst zu spüren bekommen; im niedersächsischen Kreise hatten die spanischen Werbungen in Meckelnburg xc. den gleichen Zweck; nun sei ihnen hier wenigstens das Spiel hoffentlich verdorben — aber wie weit sei man noch von jeder wirklichen Sichers heit der Zustände entsernt. Schenk recapitulirt, welche Versuche man

<sup>1) &</sup>quot;Man milffe den sieben Kerlen die Nägel so weit beschneiben, daß sie nicht so sehr um sich greifen könnten." Bgl. oben S. 112. n.

<sup>&</sup>quot;) "Annotation der Discurs, so zwischen des Herrn Grafen zu Walsdeck Exc. und dem braunschweigischen Abgesandten Herrn Friedrich Schenk von Winterstädt Dienstag den 21. Martii 1654 Abends nach der Mahlzeit vorgesfallen." Desgleichen für den 22. März. (Berl. Arch.) "Discurs" nach der üblichen Terminologie immer als nichtossicielles Privatgespräch.

seit geraumer Zeit im niedersächsischen Kreise gemacht habe, um zu einer Organisation zu gelangen; alle vergeblich; Braunschweig sei fast ohne jede Unterstützung geblieben; namentlich die "Transalbini", Meckelnburg, Holstein 2c. seien zu gar nichts zu bringen, "benken nur, wann sie an ihrem Ort in alta pace lebeten, so wäre alles gut;" Magdeburg habe gute Absichten; gelte es aber, etwas für ben Kreis zu leisten, so sei es auch nicht zu finden; in Hamburg und Bremen sei es bas gleiche; die kleineren Reichsstädte, wie Mühl= hausen und Nordhausen seien in der That so unvermögend und er= schöpft, daß nichts von ihnen zu erwarten sei. Da sei es fürwahr kein leichtes Amt, Kreisoberster zu sein und für die Rüstung des Kreises aufkommen zu sollen. Im benachbarten westfälischen Kreise sei es nicht besser; da lähme der Streit zwischen Brandenburg und Neuburg alle Thätigkeit; Braunschweig wünsche nichts mehr, als diese Differenz durch seine Vermittelung beilegen zu können. aber solle jetzt geschehen, um dieser augenscheinlichen Ohnmacht und Zusammenhangslosigkeit ein Enbe zu machen? Dem Gebanken einer Reichskriegsverfassung, wie sie von der Gegenpartei gewünscht werde, sei es unmöglich, mit gutem Gewissen beizupflichten. Was bleibt übrig? Sollen die einzelnen Stände sich auf ihre Faust rüsten, ober soll man "mit den Katholischen Ligue machen," ober auf auswärtige Hilfe benken, ober soll man zunächst nur die Organisation der Kreise rurchzusetzen und dann eine Verbindung zwischen dem westfälischen und dem niedersächsischen Kreis herzustellen suchen ')?

Die Fragestellung war klug gefaßt; gerade die Wendung schloß sie aus, auf welche Waldeck eigentlich hinauszukommen wünschte.

Denn ein wichtiger Gegensatz der Ansichten und Absichten, der in den Verhandlungen der nächsten Monate noch eine große Rolle spielte, trat hier sogleich zu Tage.

Wie wir die Grundgedanken Walded's oben kennen gelernt haben, konnte es durchaus nicht sein Wunsch sein, die nothwendige Verseinigung mit den gleichgesinnten Reichsständen nur auf dem Wege ber Kreispronungen herbeizuführen und sie auf eine Verständigung

<sup>1)</sup> Protofoll dat. Tangermünbe 23. März 1654. (Ebendas.)

ber Kreise in sich und unter einander zu beschränken. Von ben beiben Kreisen, auf welche es hier ankam, war Brandenburg in bem einen, bem niedersächsischen, nur mäßig begütert (mit Halberstadt), und fämmtliche Aemter des Kreises in anderen Händen; in dem anderen, bem westfälischen, aber sollte es sich feine Stellung, wie wir saben, überhaupt erst noch gegen ben Neuburgischen Rivalen erobern. Begreiflich, daß daher Brandenburg zwar, in Opposition gegen tie kaiserliche Reichspolitik, für die Rechte der Kreise und für die Hervorhebung dieses Instituts wirken mußte, aber zugleich auch, baß im Interesse ber von ihm jett erstrebten Stellung es. bennoch trachten mußte, über die Areisverfassung hinweg mit den wichtigsten gleichgefinnten Ständen zu Separatbündniffen zu gelangen, bie bann allmälig zur geschlossenen Union unter Brandenburg's Leitung zusammenwachsen sollten. Ein solches Separatbündniß jett zuvörderst mit den braunschweigischen Fürsten einzuleiten, war das Ziel, worauf Walbeck bei dieser Zusammenkunft vorzüglich hinzuarbeiten gebachte.

Aber ebenso verständlich nun ist es, wenn wir die braunschweisgische Politik diesem Zuge doch nur zögernd folgen sehen. Für sie lagen die größeren Vortheile offenbar in der consequenten Durchsührung der Kreisversassung. Möglichst viele von den Hoheitsrechten des Kaisers und des Reichs auf die Kreise zu übertragen und in den Kreisen möglichst Herr zu sein, darauf lief diese Politik hinaus, die einer weitverbreiteten Ansicht über die eigentliche Natur der jetzigen Reichsversassung entsprach '). Ueberdies hatten die Braunschweiger bereits in der Hildesheimer Alliance mit Schweden Erfahrungen über solche Separatbündnisse mit einer größeren Nacht gesammelt, und in dem Maße als jene Verbindung ihnen drückend zu werden begann, wurde natürlich ihre Neigung geringer, sich auf andere ähnsliche einzulassen, wenn nicht die Verhältnisse es unbedingt erforderten.

<sup>1)</sup> So wie ber Regensburgische Gesandte auf dem Reichstag, es einmal ausbrückt, daß "der Status Imperii ein-Compositum aus dem Crepß-Statu wäre." v. Meiern II. 666. Noch deutlicher sagt einmal der Celle'sche Kanzler v. Schwartstopf auf dem niedersächsischen Kreistag in Braunschweig im Qct. 1654, man müsse darnach streben, "daß mit der Zeit das, was toto Imperio zukömmt, auch den Circulis, soweit jedes Circul's Grenze gehe, gemein werden möge." (Kreisstagsacten. Berl. Arch.)

So kam es, daß diese Frage den eigentlichen Angelpunkt ber Tangermünder Verhandlungen bildete: "Areisverfassung" oder "engere Zusammensetzung" wie man sich ausbrückte. Walbeck betonte mit Entschiedenheit, daß er, wenn es darauf ankomme, eine wahrhaft wirksame und zu weiter reichendem politischen Einfluß geeignete Ver= bindung zu schaffen, die Kreisverfassung ihrer Natur nach für un= zulänglich halte, so fehr man immerhin dieselbe zum Ausgangspunkt nehmen könne. Freilich hütete er sich wol, ben principiellen Gegen= satz allzu scharf hervortreten zu lassen, um nicht Verdacht zu er= regen; er gab die Versicherung, daß Braunschweig durch ein engeres Bündniß durchaus nicht verpflichtet werden sollte, für die entfernteren Lande des Kurfürsten im Fall der Bedrohung einzustehen; Preußen solle gänzlich außer Betracht bleiben und für Eleve nur im Fall eines feindlichen Angriff's eine Verpflichtung übernommen werben 1). Aber die Instruction Schenk's ging in diesem Punkte nicht weit genug, um zu mehr als einem freundschaftlichen Meinungsaustausch zu ge= langen; die Frage wurde bis auf weitere Verhandlungen unentschieden gelassen; immerhin war es schon willkommen zu erfahren, daß für alle Fälle man in den braunschweigischen Landen die Rüstungen be= gonnen habe und binnen kurzer Zeit, wenn nöthig, bis zu vierzehntausend Mann auf die Beine bringen könne 2). Inzwischen, ward beschlossen, wolle man nach Kräften für das Zustandekommen von Kreisrüstungen wirken, und die Aufnahme Brandenburg's in die Hildesheimer Alliance betreiben, für welche allein noch die Zusage Schwebens fehlte.

Ueber eine Reihe anderer Punkte aber fand man sich in der vollständigsten Uebereinstimmung. Namentlich über alle Fragen der inneren Reichspolitik und des jetzt unter dem Drängen des Kaisers seinem Ende entgegeneilenden Reichstag's: man einigte sich, den Reichsposath nicht anzuerkennen, bevor er versassungsmäßig zusammengessetz sein, jedem Versuche einer Reichskriegsversassung zu widerstreben, die Bewilligung der neuen vom Kaiser geforderten Kömermonate zu

<sup>1)</sup> Zu bemerken ist, daß Walbeck diese Fragen nur in den nicht officiellen "Discursen" der beiden ersten Tage berührt; bei der officiellen Sitzung kommt er nicht darauf zurück.

<sup>2)</sup> Annotation ber Discurs 2c. vom 22. März. (Berl. Arch.)

vereiteln, besgleichen die früher für den Lothringer zugestandenen Loskausssumme jetzt zu verweigern 2c. Nach dreitägigem Beisammensein trennten sich die beiden Gesandten im besten Einvernehmen und mit der Aussicht auf baldige Weiterführung des hier begonnenen Werkes. Eine Reihe von Punkten, die unentschieden geblieben waren, wurde in den nächsten Wochen auf brieflichem Wege in's Reine gebracht ').

Mittler Weile waren auch Schritte gethan worden, um mit bem sächsischen Hause eine Verständigung zu suchen. Große Aussichten gewährten diese freilich bei der bekannten nach der kaiserlichen Seite hinüber neigenden Stimmung des Dresdener Hofes nicht. Schon als der Kurfürst im Januar seinen Entschluß dorthin noti= ficirt hatte, Truppen gegen ben Lothringer abzusenben, zugleich mit ber Aufforberung an Kursachsen, einige Mannschaften bazu stoßen zu lassen und für weitere Berathungen eine Versammlung bes ober= fächsischen Kreises zu veranstalten, war das eine wie das andere von der kursächsischen Regierung abgelehnt worden. Als jetzt der geheime Rath Raban von Canstein nach Dresben geschickt wurde, um die Stimmung zu sondiren, zu gemeinsamem Wirken auf bem Reichstag aufzufordern und von neuem die Berufung eines Kreistages zu verlan= gen, war man baher auf nicht viel mehr gefaßt, als auf die allgemein gehaltenen guten Zusicherungen nebst einer aufschiebenden Erklärung in Betreff des Kreistages, die Canstein von dort zurückbrachte 2).

Dagegen zeigte der jüngere Sohn des sächsischen Kurfürsten, Herzog August, der "Administrator" von Magdeburg, eine entschiedene Gesinnung. Sowie er während des ganzen Reichstags meist auf Seiten der Opposition, oft gegen Kursachsen, gestanden hatte 3), so bezeugte er auch jetzt auf ein an ihn gerichtetes Schreiben des Kurs

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an die drei braunschweigischen Herzöge dat. Cölln a. Sp. 28. März 1654; beren Antwort dat. Wolfenbüttel 10. April; und nochmaliges Schreiben des Kurfürsten dat. Cölln a. Sp. 20. April. (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Canstein an den geh. Rath von Somnitz o. D. "Ueber die Erklärung von Chur-Sachsen wundere ich mich nicht; hujus consiliarii dependent pro magna parte a nutu Imperatoris." (Ebendas.)

<sup>8)</sup> Magbeburg und Brandenburg in der letzten Zeit des Reichstags als die bartnäckigsten Gegner von der kaiserlichen Partei gefürchtet s. Pfanner hist, comit. S. 863.

fürsten Friedrich Wilhelm die vollste Uebereinstimmung mit der Politif besselben in den letzten Monaten; namentlich sagte er seine ganze Mitwirkung zum Wiberstande zu, wenn etwa, wie man be= fürchtete, die kaiserliche Partei in Regensburg den Versuch machen follte, im Drang der letzten Wochen des Reichstags unversehens nach einen Beschluß in Betreff einer allgemeinen Reichstriegsverfassung durchzuschmuggeln '). Der Kurfürst richtete sogar die Bitte an ihn, wo möglich eine gelegentliche persönliche Zusammenkunft zwischen ihm und seinem älteren Bruber, bem Kurprinzen von Sachsen, zu veranstalten; er hoffte durch persönliche Besprechung diesen viel= leicht einigermaßen von der Richtung seines Vaters abbringen zu können und so wenigstens für die Zukunft einer besferen Wendung der kursächsischen Politik vorzuarbeiten. Doch ist es zu dieser per= fönlichen Begegnung, jetzt wenigstens, nicht gekommen. Dagegen ward auch in weiteren Verhandlungen zwischen Berlin und Halle in den nächsten Monaten das gute Einvernehmen der beiden Höfe festgehalten und ausgebaut.

Balb nachher gab eine neue Conferenz der niedersächsischen Areissbeamten in Hamburg Beranlassung zu wiederholten Besprechungen. Der Zweck der Bersammlung war theils die Fortsetzung der begonsnenen Borberathungen über die Areisrüstungen, theils, und besonders, hatte Braunschweig die Berusung des Tages betrieben, um wegen der von ihm vorgenommenen Areiserecution gegen die spanischen Wersbungen in Meckelnburg sich mit den anderen Areisämtern zu versständigen. Es war bekannt geworden, daß man am kaiserlichen Hose sowohl als in Brüssel über dieses gewaltsame Austreten Braunschweigs nicht wenig entrüstet war; es mußte Braunschweig daran gelegen sein, sich über die Verantwortlichkeit mit seinen Mitständen zu verwehmen; es richtete auch an Brandenburg die Bitte, sich unter der Hand bei der Hamburger Conferenz zu betheiligen.

Hier wurde Wesenbeck wieder in Bewegung gesetzt 2). Am

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Herzog August von Sachsen dat. Eölln a. Sp. 24. März. Antwort besselben dat. Halle 31. März 1654 (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Instruction für Wesenbeck.dat. Cölln a. Sp. 11. April 1654; nebst eigenh. Schreiben von Walbeck id. dat. (Gbenbas.)

23. April traf er in Hamburg ein. Nicht ohne einiges. Vergnügen bemerkt ex, daß die Stimmung zwischen den Schweden und Braunschweigern doch eine ziemlich gereizte ist; über die Bremer Streitig= keiten kam es zwischen beiben zu sehr heftigen Auseinandersetzungen; im Lauf der Verhandlungen erklärte der schwedische Bevollmächtigte Erskein rund heraus, diese ganze Zusammenkunft sei ihnen durchaus nicht genehm, Braunschweig habe dieselbe nur zusammengebracht, um die Verantwortung für die Execution in Meckelnburg von sich abzuwälzen und Spanien gegenüber die anderen Kreisbeamten als Mit= schuldige hinzustellen. Er ließ nicht undeutlich erkennen, daß Schwe= den durchaus nicht gemeint sei, sich deswegen mit Spanien zu brouil= Als die Angelegenheit der Aufnahme Brandenburgs in die Hildesheimer Alliance angeregt wurde, erklärte er kurz, es sei noch keine Instruction deshalb aus Schweden gekommen. Ehe noch vie rübrige Versammlung sich auflöste, ehe die Berathungen über die Kreisrüstungen zu irgend einem Abschluß gediehen waren, beeilte er sich Hamburg zu verlassen.

Es konnte Brandenburg nur willkommen sein, wenn auf solche Weise die schwedische Politik sich selbst enthüllte. Es ist nun völlig erssichtlich, äußerten die braunschweigischen Gefandten gegen Wesenbeck, daß es den Schweden mit den Kreisverfassungen niemals Ernst gewessen ist; sie suchen nichts anderes als "bei währender desordre ihre Desseins und zuvörderst wider die Stadt Bremen auszusühren". Die Folgerung für die wahrscheinliche Zukunft lag auf der Hand!).

Unmittelbar nach der Abreise Erskein's traten die noch anwessenden Gesandten, braunschweigische, holsteinische, meckelnburgische, zu fernerer Berathung zusammen. Es wurde beschlossen, wegen der Kreiserecution kein Entschuldigungsschreiben an den Kaiser zu richten, sondern dessen Anklage zu erwarten; für die Küstung des niedersfächsischen Kreises beschloß man, auch ohne Schwedens Beitritt, alles Ersorderliche in's Werk zu setzen. Diese Beschlüsse wurden Wesen-

<sup>1)</sup> Raban von Canstein an Somnitz v. D.: "Anitzo ist nunmehr die rechte Zeit, mit Braunschweig die gesuchte nähere Alliance zu schließen; denn die Braunschweigischen sehen wohl, wann S. Churf. Doll. nicht bei sie tritt, so sind sie ganz bloß und stehen allein." (Ebendas.)

beck mitgetheilt, der beauftragt war, sich zurückzuhalten und nicht officiell als Gesandter aufzutreten. Das Resultat der Hamburger Conferenz konnte als durchaus günstig für die jetzigen Interessen der brandenburgischen Politik betrachtet werden ').

Indem nun gleichzeitig mit all diesem auch die Verhandlungen mit dem Kurfürsten von Söln fortgeführt wurden (die erst etwas später sestere Gestalt annahmen), indem man zugleich nach verschies denen anderen Seiten hin durch brieflichen und gesandtschaftlichen Verkehr die gewonnenen Beziehungen zu sestigen suchte, so konnte es nicht sehlen, daß nicht auch der Hindlick auf die großen auswärstigen Mächte sich allmälig in den Kreis dieser Combinationen herseindrängte.

Denn baran war bei ber jezigen Lage der Dinge, und während der Arieg zwischen Frankreich und Spanien noch fortdauerte, ja nimmermehr zu denken, daß auch nur der Versuch einer neuen Parteisbildung unter den deutschen Reichsständen gemacht werden konnte, ohne daß die Stellung der auswärtigen Mächte, und besonders Frankreich's, zu dem Plane dabei sehr bedeutend in's Gewicht siel. Es bedurfte noch langer Zeit, schwerer Ersahrungen und großer Thaten, ehe Friedrich der Große bei ähnlicher Gelegenheit das stolze Wort sprechen konnte: "es muß uns im Grunde gleichgiltig sein, ob Frankreich eine Association der deutschen Fürsten billigt oder nicht."")

Wir sind zu dem Punkte gelangt, wo es nöthig ist, diese Vershältnisse näher in's Auge zu fassen.

## Auswärtige Verhandlungen.

In dem Schreiben, mit welchem Waldeck dem Kanzler Wesenbeck seine Instruction für die eben beschriebene Hamburger Conferenz überschickt, trägt er ihm neben anderem auf, den dort anwesenden

<sup>1)</sup> Schlußrelation Wesenbecks nach seiner Rückehr von Hamburg dat. Edun a. Sp. 10. Mai 1654. (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Schmidt Geschichte ber preußisch beutschen Unionsbestrebungen I. 155.

Gesandten zu bedeuten, "daß unsere Freundschaft von Königen, Republiken, evangelischen und katholischen Fürsten gesucht werde"; der Kurfürst müsse taher wissen, wessen er sich von seinen deutschen protestantischen Freunden zu versehen habe; um sich in seinen anderweitigen Verhandlungen danach zu richten.

Als Waldeck dies schrieb, waren in der That in Berlin Vershandlungen im Gange, die von den weitreichendsten Folgen werden zu können schienen.

Was man, bei der geschilderten Lage der Dinge gewiß am wenigsten erwarten sollte, eine politische Anknüpfung mit Spanien, das gerade tritt uns, überraschender Weise, hier zuerst entgegen. Ein kleines diplomatisches Intermezzo, welches ohne weitere Folgen blieb; doch muß seiner hier in kurzem gedacht werden ').

In ben ersten Wochen bes Jahres 1654 erhielt ber Statthalter bes Aurfürsten in Cleve, Johann Moritz von Nassau, von einem italiänischen Ebelmann, Namens Spinola, welcher vorgab in spanischen Diensten zu stehen, von Brüssel her ein Schreiben, worin bieser ihm anzeigte, daß der König von Spanien geneigt sei, mit Brandenburg in ein näheres Berhältniß zu treten und zum Zeichen dieser freundschaftlichen Gesinnung sich erbiete, unter gewissen Bedingungen dem Kurssürsten zum vollen Besitz der ihm von Rechts wegen zustehenden jülichsclevischen Erbschaftslande zu verhelsen, sowol durch materiellen Borschub als durch Beförderung einer ihm günstigen Sentenz des Reichshofrathes.

Zu gleicher Zeit hatte Spinola sich auch mit den nämlichen Erbietungen an den brandenburgischen Residenten Staveren in Brüssel gewendet; er hatte an beiden Stellen die nöthigen Vollmachten mit Unterschrift und Siegel vorgelegt, und, so auffallend die Sache sein mochte, es glückte ihm hier wie dort sich Glauben zu verschaffen. Auch in Verlin glaubte man zuvörderst doch den Mann nicht unzgehört obweisen zu dürsen; der clevische Statthalter nebst dem gesheimen Rath v. Schwerin und dem Residenten Staveren erhielten

<sup>1)</sup> Aussihrliche Acten bes Berliner Archiv's über die Affaire Spinola, bis zu ihren letzten Ausläusern i. J. 1660. Bgl. Driesen Leben des Fürsten Joh. Moritz von Nassau-Siegen S. 175 ff., der diese Acten benutzt hat. Rauchbar S. 51 ff.

ben Auftrag, die gewünschte persönliche Unterredung mit ihm zu führen; am 30. März trafen sie zu Turnhout in Brabant in höchster Heimlichkeit mit ihm zusammen.

Da kamen nun wunderliche Dinge zu Tage 1). Spinola gab sich als einen früheren vertrauten Rath des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg zu erkennen, in dessen Diensten er lange ge= standen und bessen lette Geheimnisse ihm bekannt gewesen seien; nach dem Tode des Alten habe sein jetzt regierender Sohn Philipp Wilhelm ihn übel behandelt, ihn aus seinem Dienste entlassen und ihm die von dem Bater geschenkten Güter wieder entzogen. dem habe er diesem Rache geschworen: "ich will dem Herzog zeigen, baß er einen Italiäner offenbirt hat, welche irreconciliabel find, und kann ich mich nicht besser revanchiren, als ihn um die ganze Succession zu bringen." Er wies ein angeblich von dem verftorbenen Pfalz= grafen Wolfgang Wilhelm ausgestelltes Document vor, worin dieser in reumüthigem Tone bekennt, daß sein Anspruch auf die jülich = clevische Erbschaft rechtlich völlig grundlos sei, daß er nur mit den heftigsten Gewissensbissen seit mehr als dreißig Jahren seinen An= theil an derselben inne habe, daß er aber den lebhaftesten Wunsch hege, daß der rechte Erbe, der Kurfürst von Brandenburg, in den vollen Besitz der Lanve trete, der sich hoffentlich dann nicht weigern werbe, seinen Sohn mit einem standesmäßigen Unterhalt zu ent= schäbigen. \*) Spinola eröffnete weiter, daß er in diesem Sinne in Spanien gewirkt habe; man sei bort bereit, dem Kurfürsten zum Besitz der Festung Jülich und des ganzen Landes zu verhelfen, er zeigte Briefe vor, die dies bestätigten; jetzt sei nur nöthig, daß man in Madrid die Sache zum Abschluß bringe; er selbst erbot sich, als brandenbur= gischer Unterhändler dorthin zu reisen und den Vertrag zu schließen.

<sup>1)</sup> Eigenhändige Relation des Fürsten Johann Morit über die Berhands lung zu Turnhout am 30. März 1654. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Eine Abschrift bieses Actenstückes (dat. 24. Februar 1646) liegt bei den Acten. So läppisch und handgreiflich die Erfindung dieses Spinola'schen Machwert's ist, so hat dasselbe den brandenburgischen Hof doch offenbar sehr interessirt; die Bersuche, des vorgeblichen Originals der Erklärung, das Spinola an sicherer Stelle deponirt zu haben angab, habhaft zu werden, ziehen sich noch durch die nächsten Jahre hin.

Man war in dieser Zeit in Bezug auf die Verwegenheit und Abenteuerlichkeit diplomatischer Combinationen zu sehr an das Stärkste gewöhnt, als daß, wie man meinen sollte, der Gedanke an Fälschung und Betrug sich den brandenburgischen Staatsmännern sogleich aufgedrängt hätte. Vielmehr nahm man die Sache äußerst ernsthaft. Iohann Moritz kam selbst nach Berlin und gab Bericht über die Conserenz; er erhielt den Auftrag, weiter mit Spinola zu untershandeln, und bald konnte er berichten, daß der spanische Agent mit seinen Bedingungen weiter herausgegangen war: für die Uebersgabe von Jülich Zahlung von 100,000 Ath. und außerdem Werbesseiheit für 6000 Mann in den kurfürstlichen Landen; außerdem verlangte Spinola dringend eine persönliche Besprechung mit dem Kurfürsten, wollte aber nicht nach Berlin kommen, sondern schlug einen näher gelegenen Ort, etwa Minden, dazu vor.

Als diese Vorschläge im geheimen Rath in Berlin zur Berathung kamen, war es Walbeck, ber am entschiebensten seine Stimme dagegen erhob '). Nicht als ob nicht auch er an die Aechtheit der Spinola'schen Aufträge geglaubt hätte: mit Stolz wies er darauf hin, wie die jetzige Politik Brandenburgs dem Kurfürsten die Ehre verschaffe, sogar von dem fernen spanischen Könige gesucht zu werben, während zugleich auch Schweden und Frankreich ein Bündniß mit ihm begehrten — aber irgend eine spanische List lauere sicherlich dahinter; der Kurfürst dürfe (wenn immerhin man wol die Sache hinziehen könne, um vielleicht irgend einen Gewinn dabei zu fassen) in keinem Falle sich in engere Beziehung mit dem natürlichen und Erbfeind Spanien einlassen — was solle aus dem so rühm= lich begonnenen Bundeswerk in Deutschland werden, wenn die Reichs= stände erführen, daß Brandenburg in's geheim mit Spanien conspirire? Waldeck sah das ganze Shstem seiner politischen Pläne be= droht, wenn der Kurfürst sich auf diese Lockung einließ. anderen hei jenen Berathungen anwesenden Räthen stimmte Schwerin, wenn auch mit Empfehlung der höchsten Vorsicht, doch dafür, der



<sup>1)</sup> Hierüber zwei aussührliche von Walbeck geführte Protokolle dat. 22. Mai und 5. Juni 1654 (Arolf. Arch.). Hiernach ist das Datum bei Rauchbar S. 53 (5. Januar) zu berichtigen.

Sache zunächst weiter nachzugehen und den Erfolg abzuwarten; die anderen äußerten sich theils mehr in Waldeck's theils in Schwerin's Sinne; nur eine Stimme, die des geheimen Rathes Erasmus-Seidel, sprach mit Nachdruck für die Ergreifung der gebotenen günstigen Gelegenheit: man solle sich hüten, daß man dem Kurfürsten nicht den Tadel zuziehe, er habe die Successionssache in der Hand gehabt und habe sie wieder sahren lassen; könne man für hundert tausend Thaler Jülich haben, so dürse man es nicht zurückweisen; für eine spanische Alliance lasse sich auch mancherlei sagen. Nur darin waren alle einig, daß der Kurfürst dem Unterhändler an keinem anderen Orte als in Berlin Audienz gewähren dürse.

Die Ansicht des Kurfürsten entschied dafür, daß die Verhandlungen sortgesetzt wurden; Fürst Johann Moritz von Nassau kam im Verlauf des Sommers woch einmal nach Verlin und wirkte für das Project, von dem er in auffalkender Weise eingenommen war. Er selbst wurde, da Spinola sich weigerte nach Verlin zu kommen, noch einmal mit Schwerin und Staveren zu ihm nach Antwerpen abgesandt.

Hier kam es nun wirklich zur Unterzeichnung einer Punctation, welche die Einleitung zu einem spanisch brandenburgischen Bündniß sein zu sollen schien. ') Neben den schon erwähnten von Spinola aufgestellten Versprechungen und Forderungen sinden wir hier noch Bedingungen wie diese: der Aurfürst soll mit niemandem eine Alliance gegen das Haus Desterreich eingehen (§. 9); der Aurfürst verpslichtet sich, wenn ihm die versprochenen Lande überliesert worden sind, seine Stimme zur römischen Königswahl dem Hause Desterreich zu geben (§. 10) '); eine Anzahl sehr erklecklicher Vergünstigungen sür den Unterhändler sehlte nicht. ') Besonders bemerkenswerth ist eine

<sup>1)</sup> Dat. Antwerpen 9. Nov. 1654; unterzeichnet von Spinola, Joh. Moritz von Rassau, O. v. Schwerin, Staveren. (Berl. Arch.) Die Functation enthält einerseits die angeblich von Spanien aufgestellten Bedingungen einer Alliance mit Brandenburg, anderseits die zustimmenden, ablehnenden oder modificirenden Antsworten der brandenburgischen Bevollmächtigten.

<sup>2)</sup> Zu bemerken ist, daß hier der römische König Ferdinand IV. bereits gesstorben war, wovon weiter unten.

<sup>3)</sup> Driesen a. a. D. S. 178.

Forderung, wolche Spinola aufstellte: die Entlassung Waldecks und seiner Anhänger aus dem Dienste des Kurfürsten. ') Sie zeigt (auch wenn diese angeblichen spanischen Wünsche lediglich aus dem Kopfe des italiänischen Abenteurers hervorgingen), wie man in weiten Kreisen die Stellung Georg Friedrich's am brandenburgischen Hose taxirte. Die Commissare des Kurfürsten erwiderten auf diesen Artikel leise ablehnend: wenn der Kurfürst sich des weiteren überzeugen werde, daß diese Verbindung mit Spanien in seinem Interesse sei, so werde er zu verhindern wissen, daß irgend einer seiner Beamten gegen diesselbe verstoße. 2)

Diese Artikel wurden nun in der That von dem Knrfürsten als Grundlage zur weiteren Verhandlung genehmigt (24. Dec. 1654), obgleich außer der Abmahnung Waldeck's sich auch andere gewichtige Stimmen dagegen erhoben. 3) Spinola erhielt den Auftrag, als besvollmächtigter Unterhändler des Knrfürsten sich nach Madrid zu des geben; ein junger erst seit kurzem in brandenburgische Dienste gestretener Diplomat, Christian Stgismund von Wreich, ward ihm, mit der Nebenabsicht der Controle natürlich, beigesellt 4); mit Gelds

<sup>1) §. 4. &</sup>quot;Qu'il plaise à S. Alt. El. de se défaire du service de Mr. le C. de W. [sic] et ses adhérants, pour des raisons dictes aux commissaires." Driesen hat dies übergangen; auch Rauch bar spricht nicht davon. Sehr enersisch spricht sich Somnitz in seinem gleich zu erwähnenden Gutachten gegen diese "disreputirliche" Forderung aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "S. Alt. El. ne permettra ou souffrira, que qui que ce soit de ses Ministres, Officiers et Serviteurs y contreviene.".

so namentlich ein aussührliches Gutachten bes geh. Rathes v. Somnitz (o. D. Berl. Arch.), welches diese Antwerpener Stipulation einer scharfen Kritik unterzieht. Die Angabe von Pusend orf IX. §. 4 S. 541, als ob Waldeck und Somnitz sich hauptsächlich gegen die Glaubwürdigkeit Spinola's gerichtet hätten ("ne sides isti homini adhiberetur"), ist nicht ganz zutreffend; beide betonen vorzugsweise die politische Verderblichkeit des Planes; nur in zweiter Reihe klingt der Verdacht, eines Betruges hindurch; nur die Unächtheit der angeblichen Erstlärung Wolfgang Wilhelms weist Somnitz mit sehr einleuchtenden Gründen nach.

<sup>4)</sup> Es scheint, daß dieser Wreich (ober Wreech) zu den von Waldeck in den Dienst des Kursürsten gezogenen jüngeren Leuten gehörte; in Madrid suchte ihn Spinola als "eine Creatur vom Grafen Waldeck" zu discreditiren. Es würde dann wol eine Concession an Waldeck gewesen sein, daß man einen Mann seiner Partei und seiner Ansicht zu der Mission wählte.

mitteln, gegen die sonst übliche Sparsamkeit, ziemlich reichlich aussgerüstet; traten die beiden im September 1655 die Reise nach Spanien an.

Dort kam nun freilich Spinola rasch zu Falle. Es scheint in ver That, daß das ganze Project lediglich einer Speculation des italiänischen Glückritters seinen Ursprung verbankte. Spinola hielt offenbar die Combination für möglich und auch der spanischen Po= litik erwünscht. Seine Rechnung war gewesen, zuerst dem branden= burgischen Cabinet durch Vorspiegelung spanischer Bereitwilligkeit bestimmte Anträge zu entlocken und mit diesen dann vor die spanische Regierung zu treten; er hoffte, daß diese Anträge, von dem Kur= fürsten selbst durch eine eigene Gesandtschaft in Madrid vorgelegt, für den Leiter der spanischen Politik, Don Luis de Haro, verlockend und schmeichelhaft genug sein würden, um dem Unterhändler seine eigenmächtige Anknüpfung zu verzeihen, ja ihm die gewünschte Belohnung nicht zu versagen. Aber es geschah anders. Es scheint, daß Spinola ein Mann von sehr üblem Leumund war; de Haro besavouirte ihn aufs unumwundenste, ließ ihn gefänglich einziehen und erklärte sich sogar bereit, den Betrüger stranguliren zu lassen, wenn der Kurfürst darauf bestünde 1). Dies geschah nun nicht, und Wreich reiste wieder von Madrid ab, ohne daß man von spanischer Seite, bei aller Höflichkeit ber Aufnahme, auch nur den Versuch ge= macht hätte, die gebotene Gelegenheit zu einer Anknüpfung in ernster Absicht zu benutzen. In einzelnen Nachklängen zieht sich die Ange= legenheit noch durch die nächsten Jahre hin \*); es ist unnöthig, hier weiter barauf einzugehen.

Man dürfte wol nicht glauben, daß es dem Kurfürsten, als er diesen vermeintlichen spanischen Aussichten nachzugehen sich entschloß, wirklich Ernst damit gewesen sei, sich mit einem Male in das ganz entgegengesetzte politische Spstem hineinzuwerfen und um des geshofften Jülich'schen Gewinn's willen sich der spanisch-österreichischen

i) Relation Wreich's nach seiner Rücksehr dat. Berlin 13. Dec. 1655. (Berl. Arch.)

<sup>7)</sup> Driesen S. 180.

Partei in die Arme zu wersen, in der er noch so eben die natürsliche Gegnerin der guten Sache und seiner eigenen Interessen erstannt hatte. Es war ein diplomatisches Prodestück, ein etwas geswagtes vielleicht, in der Kunst des doppelten Spieles. Denn zu gleicher Zeit war man nicht minder eifrig beslissen, sich mit der Macht in Vernehmen zu setzen, deren Genossenschaft gleichbedeutend war mit der äußersten Feindseligkeit gegen die österreichischspanische Politik, mit Frankreich.

Auf diesen Weg suchte namentlich Walbeck die brandenburgische Politik zu führen. Das Einverständniß mit Frankreich ist ihm die natürliche Ergänzung seiner deutschen Bundespläne; darin steht er völlig in dem traditionellen Zuge der deutschen Oppositionspolitik, wie sie seit Jahrhunderten gewesen war; indeß schienen jetzt die Umsstände es möglich zu machen, dem Verhältniß einen etwas anderen Charakter zu geben, als es gewöhnlich gehabt hatte <sup>1</sup>).

Die Anregung kam jetzt von Paris her. Schon im Sommer 1653 zeigte sich bort die Neigung, eine neue Anknüpfung mit Brandensburg zu versuchen. Der brandenburgische Agent in Paris, Abraham Wicquesort \*), ein überaus rühriger, aber auch ebenso unzuverlässiger diplomatischer Gelegenheitsmacher, der schon im Jahre 1647 einen mißlungenen Versuch gemacht hatte, ein Bündniß des Kurfürsten mit Frankreich zu Stande zu bringen, wurde zu diesem Zwecke in Bewegung gesetzt. Er hielt um die Erlaubniß an, zum Behuf wichtiger Eröffnungen nach Verlin kommen zu dürsen. Es wurde ihm sowol von Walded als von Schwerin angedeutet, daß mit fruchtlosen Nezgociationen, wie im Jahr 1647, wenig gedient sei; sein Herkommen könne nur gestattet werden, wenn er wirklich ernsthafte Vorschläge mit sich brächte. Wicquesort ließ es an Versicherungen nicht sehlen; endlich ward ihm die Reise gestattet (Dec. 1653); doch währte es bis Ende März, ehe er sie antrat; sein Auftrag ging an die Kurs

<sup>1)</sup> Ueber die Weise, wie Frankreich auch bei dem Versuche des Kurstirsten im Jahre 1647 sich zu betheiligen bemüht war s. Urk. u. Actenst. I. 663ff. II. 17ff. IV. 772.

<sup>2)</sup> Ebenbas. I. 612. II. 3ff.

fürsten von Brandenburg und Sachsen, sowie an die Herzöge von Hol= stein, Meckelnburg, Braunschweig, Sachsen=Altenburg und Weimar 1).

Es ist nicht ersichtlich, ob und mit welchem Erfolg Wicquesort seine Verhandlung an den genannten anderen Hösen geführt hat; die Entscheidung über die ganze Sendung lag natürlich an dem brandenburgischen. Gegen Ende Mai sinden wir ihn in Berlin.

Ein Gutachten Walbeck's aus diesen Tagen versetzt uns in die Stimmung, die er den französischen Anträgen entgegenbrachte 2).

Von der Unmöglichkeit, in jetziger Zeit ohne auswärtige Verbindungen bestehen zu können, geht er aus: sie sind die nothwendige Ergänzung zu den anderweit erstrebten Kreisverfassungen und Se= paratbündnissen. Diese Verbindungen hat man (ein Hinweis auf die spanischen Projecte) nicht zu suchen bei den Mächten, die zur absoluten Domination" neigen; sondern bei denen, welche diese mit uns verabscheuen. Die Niederlande würden zuvörderst in Betracht kommen; aber (eben jetzt erfuhr man die Bedingung des niederländisch= englischen Friedens, die Seclusionsacte gegen das Haus Dranien ")) auf diese ist jetzt wenig zu rechnen, da "Holland die wahren Maximen, ben Frieden zu erhalten, verläßt und in einem schändlichen, auch schädlichen Menage ersoffen ist. " Es bleibt somit Frankreich übrig. Aber, und darauf legt Waldeck das Hauptgewicht, man darf sich mit Frankreich nicht auf die Stellung bewaffneter Hilfe einlassen, sondern lediglich auf Unterstützung durch Geld. Frankreich hat "nach Stillung der inwendigen Ohnruh ohnzählig viele Mittel, vermög der absoluten Macht zu Geld zu gelangen." Das muß man benutzen; aber die nöthigen Truppen müssen wir von dem französischen Hilfsgeld selbst werben. Die Gefahr an ben westlichen Reichsgränzen wird in diesem Herbst wahrscheinlich von neuem herantreten; wir haben höchstens noch vier Monate zur Vorbereitung; mit den Bündnissen im Reich wird man bis dahin wol schwerlich schon zum Abschluß gekommen sein, da

<sup>1)</sup> Ebenbas. II. 209 f.

<sup>2)</sup> Gebanken, wie man sich vor bevorstehender Gefahr versichern könne und den Frieden zu erhalten Hoffnung behalte. Dat. Colln a. Sp. den . . Mai 1654. (Bon Waldeck eigenhändig. Arols. Arch.)

<sup>3)</sup> Urf. n. Actenft. IV. 107ff.

wiemlich viel Zeit erforbert wird, so viel Köpfe unter einen Hut zu bringen. Frankreich muß also baldigst eine Erklärung abgeben, was man sich von selbiger Kron zu getrösten. Zugleich wird man sich mit dem Kursürsten von Söln über die zu ergreisenden Maßregeln zu einigen haben; was so beschlossen worden ist, wird dann den Braunschweigern und den anderen Betheiligten mitgetheilt. Mittlerweile rüstet man mit allen Krästen. Sobald die Gesahr da
ist, operirt man im Einverständniß mit Frankreich; die Franzosen werden "in Lügelburg oder der Orte einen Platz- angreisen"; die brandenburgischen Truppen werden sich gegen die Lothringer und Consider wenden, werden sie vom Reichsgebiet verjageskund "zu Ersparsniß Kosten uns in spanische Lande logiren. Zum Ersatz für die ausgewandten Kosten müßte Brandenburg als Pfand vorläusig "ein oder mehrere Orte" — (vielleicht konnte man auf die sem Weg
nach Jülich und Düsseldorf kommen) — besetz halten.

Mit ziemlich friegerischen Gebanken also ging Waldeck, wie man sieht, dem neuen französischen Bündniß und den in naher Aussicht stehenden neuen Verwickelungen im Westen entgegen. Verwirklichte sich der Plan, wie er ihn hier entwirft, so konnte Brandenburg noch vor Ablauf eines halben Jahres in aller Form in den französische spanischen Krieg hineingezogen sein, und es kam dann nur darauf an, sich als möglichst unabhängigen Bundesgenossen neben Frankreich zu halten und möglichst reichen Gewinn bei dem einstigen Frieden sich zu sichern.

Etwas anders indeß wandten sich doch die Dinge, als man nun die Eröffnungen zu hören bekam, welche Wicquefort überbrachte 1).

Frankreich, so erklärte er, wünsche aufs bringenbste zwei Dinge: einmal eine engere Vereinigung ber protestantischen Stände unter sich und mit Frankreich; und sodann ein besonderes näheres Vershältniß zu Brandenburg. Der König hat die Reise Wicquesorts zunächst veranlaßt, um jene erstere Vereinigung anbahnen zu helsen ("pour jeter les kondements de cette Union"); er läßt Brandens burg auffordern, an's Werk zu gehen; er würde gern sehen, daß

<sup>1)</sup> Proposition du Sieur de Victort faite à Berlin le 28 de May 1654. (Arolf. Arch. Bon Walbed's Hand).

Schweben in den Bund aufgenommen würde; doch, wenn sich Schwierig= keiten zeigen, besteht er nicht barauf; ber zu schließende Bund soll sich über die Aufstellung einer gewissen Heeresmacht ("un état certain d'un corps d'armée") einigen; zu seiner Unterhaltung muß eine Bundeskasse eingerichtet werden, zu welcher die Theilnehmer drei= oder sechsmonatliche Beiträge zu leisten haben; da Frankreich alle seine Truppen gegen Spanien gebraucht und also ein besonderes Corps zur Verfügung der protestantischen Fürsten nicht aufstellen kann, so wird es einen ansehnlichen Gelbbeitrag zur Unterstützung ber beutschen Bundestruppen zahlen ("un fonds considerable pour aider à faire subsister l'armée d'Allemagne"); ber König läßt an= fragen, welche Summe man in diesem Fall vorschlagen würde; außer= bem auch, welche Summe zur Erhaltung seiner Truppen der Kurfürst speciell wünsche, wenn es zwischen ihnen zu einer separaten Ver= einigung komme, wie viel Truppen Brandenburg aufzustellen im Stande wäre, und was es in diesem Falle für Frankreich zu leisten gerenke. Der Bortrag schließt mit ber wieberholten Versicherung, daß der Kurfürst, wenn man sich einige, auf die kräftigste Unter= stützung Frankreichs rechnen dürfe ').

Die Antwort, welche Wicquefort erhielt, ist sehr bezeichnend, mehr noch durch das, was sie verschweigt, als durch das, was sie sagt \*). Sie geht nämlich auf das, was jener über die Vildung einer neuen protestantischen Fürstenpartei geäußert, mit keinem Worte ein. Der Sinn dieses Schweigens ist leicht zu deuten; es konnte in Berlin nicht angenehm berühren, wenn Frankreich die Miene annahm, als ob die in Deutschland herzustellende Union sein Werk sein sollte; auf einen von Frankreich in's Leben gerusenen und unter französischer Protection stehenden Bund war es nicht abgesehen; der brandenbursgische Plan war, daß dieser Bund sich unter der Initiative des Kurs

<sup>1) &</sup>quot;En suite du traité S. Alt. El. peut faire estat d'estre puissamment sécourrue d'hommes et d'argent."

<sup>2)</sup> Resolution im geh. Rath dat. 6. Juni 1654; mit der Notiz: "Cette resolution sut lue au Conseil en présence de S. Alt. El., Messieurs de Putlitz, Knesebeck, Schwerin, Somnitz, Seidel, Turnot (Tornow) et le Comte de Waldeck." (Aross. Bon Basbed's Hand).

fürsten bildete und daß Frankreich dann, möglichst nur durch deffen Bermittelung, zu bemselben in Berhältniß trete. Daher war es für jett ausschließlich erwünscht, eben nur für Brandenburg allein ein Einverständniß mit Frankreich herzustellen, und lediglich hierauf richtete sich die Antwort, welche Wicquefort ertheilt wurde. wird mit den Eröffnungen, die dieser gebracht hatte, schwerlich sehr zufrieden gewesen sein; statt bestimmter Anträge hatte er eigentlich nur Fragen gestellt. Man hielt es für geeignet, dieselben bem fran= zösischen Cabinet für's erste einfach wieder zurückzuschieben; die Ant= wort betonte die den Landen des Kurfürsten bevorstehende Gefahr was Frankreich zur Abwehr berselben thun wolle? der Kurfürst müsse genau wissen, was er sich versprechen dürfe; für den Fall einer Einigung würde ein sehr erkleckliches und sicherzustellendes Geldsubsidium bean= sprucht werden mussen; übrigens sei der Kurfürst dabei, eine sehr ansehnliche Armee aufzubringen, und werde für Frankreich, sobalb nur bestimmte Erklärungen besselben vorlägen, gern alles mögliche thun; zum offenen Ariege indeß gedenke Brandenburg nur zu schreiten, wenn es durch die Feinde dazu genöthigt werde, und den Kampf mit den Lothringern und Condéern werde es noch nicht als einen Bruch mit Spanien ansehen ').

Mit diesem vorsichtig gehaltenen Bescheid war man nun also nicht weiter, als daß von beiden Theilen die Neigung constatirt worden war, sich gegenseitig näher zu treten. Es muß dahingestellt bleiben, ob Mazarin mit dem Erfolg von Wicquesort's Sendung so zufrieden war, wie dieser behauptet '); jedenfalls währte es gezaume Zeit, ehe er die directe Verhandlung wieder aufnahm, und dann unter schon wesentlich veränderten Verhältnissen 3). In Berlin, darf man wol vermuthen, war Waldest diesmal mit seiner Ansicht

<sup>1)</sup> Denn so ist die Clausel zu verstehen, womit die Resolution schließt: [on satisfaira la France] si ce n'est pour entrer en guerre ouvertement sans y estre sorcé de ses ennemis; en quel cas mesmes l'on ne vouldra point rompre qu'avec ceux, dont les trouppes portent le nom."

<sup>2)</sup> Urk. und Actenst. II. 210.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. II. 30. 35 ff. Doch vgl. die geheimen Besprechungen, wovon unten im letzten Abschnitt bieses Kapitels die Rebe ist.

nicht ganz burchgebrungen; es war unzweifelhaft auch seine Meinung, daß man die Zudringlichkeit der französischen Politik nicht allzu nahe an sich herankommen lassen dürfe, und am wenigsten konnte es mit seinen Wünschen übereinstimmen, wenn Frankreich die Bildung des beabsichtigten deutschen Ständebundes gleichsam in die Hand zu nehmen suchte; aber seiner Stimmung würde es wol entsprochen haben, wenn man auf den Plan eines französischen Separatbündnisses mit etwas größerem Eiser eingegangen wäre und die Fortsührung der Sache nicht allein der französischen Initiative anheimgegeben hätte, wie nun geschah <sup>1</sup>).

Genug, man kam für jetzt in dieser Angelegenheit nicht über das Stadium allgemeiner, wenig bindender Freundschaftsversicherungen, mit der Aussicht auf bevorstehende Fortsetzung der Verhandlungen, hinaus.

Mit der Krone Schweden, abgesehen von den reichsständischen Beziehungen im niedersächsischen und westfälischen Kreise, über eine zu schließende Alliance in Verdindung zu treteu, lag vor allem längst in den Absichten des Berliner Cabinets und wurde auch von Waldeck eisrig befürwortet. Der Hofrath Ulrich von Dobrzenski war bereits für die Sendung nach Stockholm ausersehen. Aber für den Augensblick nahm dort die bevorstehende Abdantung der Königin Christine, die sie im Februar als unwiderruslich angekündigt hatte, (sie erfolgte am 6. Juni) alles Interesse in Anspruch. Es war gerathen, die Verwirrung dieses Uebergang's erst vorbeigehen zu lassen und dann

<sup>1)</sup> Ich will übrigens hier bas Bebenken nicht zurückalten, welches ich bei allen Berhanblungen Wicquefort's habe. Er ist boch eine sehr zweibeutige, unszwerlässige Persönlichkeit, ber zugleich offenbar eine sehr starke Neigung innewohnt, sich biplomatisch wichtig zu machen; es liegen für viese Verhanblung keinerlei Orisginalpapiere ber französischen Regierung vor; in Simson's Sammlung aus dem Pariser Archiv (Urk. u. Actenst. II. 30) sindet sich gerade für diese Zeit nichts. In welchem Maaße die Verhandlungen Wicquesort's wirklich die Intentionen der französischen Regierung aussprachen und von dieser inspirirt waren, muß daher zum wenigsten dahingestellt bleiben. Bzl. auch die Waxmung vor Wicquesort in dem Vriese von Sommelsdyck an Walded dat. Haag 31. Oct. 1654 (in den Beilagen). Die Angaden von Rauchbar S. 50 über die französischen Verhandslungen sind ganz unvollständig.

mit dem Thronfolger Karl Gustav anzuknüpsen. So verzog die Reise Dobrzenski's sich bis in den Spätherbst des Jahres, wo dann auch bereits Karl Gustav durch die Sendung Schlippenbach's — wovon weiter unten — die Initiative ergriffen hatte.

Es blieb endlich die Aussicht auf die schon seit langer Zeit ersstrebte Alliance mit den Niederlanden übrig. Biel ließ sich freilich von derselben nicht versprechen; seit dem Tode Wilhelm's II. hatte die antioranische Partei dort die Regierungsgewalt an sich gerissen, der es als Grundsatz galt, den mit dem oranischen Hause verschwäsgerten Brandenburger, so viel an ihr, kräftigst niederzuhalten. So mißgönnte man ihm auch die Stärfung seines Ansehens, die aus einer niederländischen Alliance ihm erwachsen konnte; das ganze Jahr 1654 wurde in der Angelegenheit kein Schritt gethan, dis dann die Gesahr des nordischen Krieges ein anderes Verhalten erzwang <sup>1</sup>).

Faßt man alles zusammen, so erkennt man, der Rückhalt auswärtiger Verbindungen, den Brandenburg um die Mitte des Jahres 1654 besaß, hatte noch wenig zu bedeuten. Für den Augenblick war nach außen hin noch nichts fest geschlossen — es war sehr fraglich, auf was man rechnen konnte, wenn die Stunde der Gesahr erschien. Höchst rathsam blied es doch, vor allem in den deutschen Beziehungen so bald als möglich einen Abschluß finden.

## Die Conferenzen zu Goslar und Wetlar.

Mittlerweile war der Reichstag zu Ende gegangen. Wir sahen, mit welchen Resultaten, unter welchen Stimmungen. Ernstlicher noch als disher mußte man sich die Frage vorlegen, was jetzt weiter zu thun sei, wollte man nicht ohne jeglichen sesten Anhalt einer unssicheren und gesahrenreichen Zukunft entgegengehen. Der versammelte Reichstag war, wie die Opposition auf demselben sich in der letzten Zeit gezeigt hatte, für die Willführ der kaiserlichen Politik doch eine sühlbare Schranke gewesen; jetzt da er aufgelöst war, durste man schon wieder viel mehr wagen. Schon drang von Wien her das drohende Gerücht in's Reich, daß der Kaiser entschlossen sei, allen

<sup>&#</sup>x27;) Urk. u. Actenft. IV. 111 ff.

Protesten ber Stände zum Trotz den Processen des Reichshofraths doch seinen Lauf zu lassen und die Sentenzen im Nothfall mit Geswalt zur Aussührung zu bringen; mit einem vorliegenden Spruch dieses Gerichtshofs gegen den Grasen zur Lippe wegen verweigerter Restitution einiger geistlichen Güter sollte der Ansang gemacht werden; der Graf von Oldenburg, so berichtete man, habe bereits vom Kaiser den Austrag zur Execution erhalten ). Und ähnliches stand in allen andern Bereichen zu befürchten. Wie viele Mittel blieben überhaupt dem Kaiser, um das, was ihm im Großen verwehrt worden war, im Kleinen beginnend doch allmälig durchzusetzen, was der Reichstag verssagt hatte, durch Druck auf die einzelnen Stände oder auf die viel leichter zu lähmenden oder zu terrorisirenden Kreistage zu erreichen \*).

All dem mit Erfolg entgegenzutreten, war, man konnte es nicht läugnen, trotz allen Bemühungen bis jetzt nur wenig geschehen. Wenn Waldeck, wie wir oben zeigten (S. 151), in gewissen Bezieshungen mit der größten Befriedigung auf die brandenburgische Poslitik der letzten Monate zurücklicken konnte, so standen anderseits Schwierigkeiten und ungelöste Aufgaben noch in solcher Fülle ihr gegenüber, daß es bei dem Blick auf diese vielmehr scheinen konnte, als sei noch so gut wie nichts gethan.

Es mag hier eine andere Aufzeichnung von seiner Hand eine Stelle finden, welche dieser Zeit angehört und worin er dieser Stimmung in anziehender Weise Ausbruck giebt 3).

Diese Nachrichten läßt der Herzog August von Magdeburg dem Kurfürsten durch den brandenburgischen Rath Joh. Georg Reinbard mittheilen, der zum Beshuf fernerer Berständigung nach Halle geschickt wurde (Relation Reinhard's dat. Cölln a. Sp. 10. Juli 1654). Der Herzog läßt zugleich bitten, der Kurfürst möge an den Grafen zur Lippe schreiben, "daß er sich nicht so bald schrecken ließe", und an den Grafen von Oldenburg, daß er sich nicht übereile.

<sup>2)</sup> Besonders das letztere ist ein sehr wichtiger Punkt zum Berständniß der inneren Reichspolitik des kaiserlichen Hoses. Die Acten der verschiedenen Kreisstage von 1654 und 1655 (Auszüge auch von denen, woran Brandenburg nicht betheiligt war, sinden sich im Berliner Arch.) lassen dies deutlich erkennen. Näher darauf einzugehen ist hier nicht der Ort.

<sup>\*)</sup> Gebanken über ben bamaligen Zustand bes Reichs, und wie ber bevorstehenden Gefahr zu begegnen. Am End bes Regensburgischen Reichstags aufgesetzt. (Arolf. Arch.)

Man könne sich nicht genug wundern, so beginnt Walded, mit welcher Sorglosigkeit die Deutschen der Zukunft, auch der ungewissesten und gesahrvollsten, entgegenzugehen pflegten; niemand denkt
auf Hilfe; man kann es sich nicht anders erklären, "als daß bei den
Deutschen sich eine solche Zärtlickeit gegen ihre vorige Natur besinden muß, daß sie lieber das Schmerzen, was dei Reinigung einer
Wunde empfunden wird, entbehren, als, die Ursach solcher Schmerzen
wegzuräumen, ein etwas schärferes Mittel beihand nehmen lassen,
also lieber aus Furcht geringer Wehtage größere erwarten und lieber,
anstatt von Hoffnung zur Genesung etwas zu leiden, ganz sich
dem Verberben hingeben." Zwar ist es nun bei der herrschenden
allgemeinen Uneinigkeit meistens ein sehr undankbares Geschäft, hier
Hilfe zu versuchen; aber trotzem darf "ein gesundes Glied des so
vortrefslichen Leides des Römischen Reiches nichts abhalten, den anderen Hilfe in Nöthen zu leisten, es glücke oder verunglücke."

Der Kurfürst hat einen Anfang bazu gemacht; leider bis jetzt ohne den gewünschten Erfolg. Jetzt darf man nicht länger zögern, weiter zu gehen.

Von allen denkbaren Mitteln der Rettung ist die Verbindung der gleichgesinnten Reichsstände unter einander das einzige, was wirklich helsen kann.

Es werden mancherlei Einwände dagegen vorgebracht. Die Einen sagen, erst müsse das verlorene gegenseitige Vertrauen unter den Ständen wieder hergestellt werden: dazu ist aber das Vorgesschlagene das beste und einzige Mittel; das Vertrauen kann eben nur "durch Erkenntniß der Intention eines und des andern zu Wege gebracht werden."

Andere befürchten, der, welcher sich zuerst über folche Pläne ausläßt, wird den Nachtheil der Berantwortlichkeit dafür haben: aber "wie kann es Einem zum Nachtheil gereichen, wenn er vor seine Freiheit, vor dasjenige, darauf er einen Eid geschworen, ja ohne das er nicht bestehen kann, redet?"

Bon anderer Seite wird "der Unterschied der Religion" das gegen gehalten: das könnte höchstens ein Grund für die Katholischen sein, obgleich in der That es sich hier um die Gefahr "im pc Staat" handelt; bei den Evangelischen unter sich "kann die Religion kein Ursach zu Mißtrauen geben, aber wol von gottlosen Heuchlern zum Prätert angezogen werden."

Ober sollten, wie man einwirft, die kleinen Particularstreitigs keiten zwischen einzelnen Ständen ein Hinderniß sein? "Sollte ein Particularstreit um ein Dorf, ein Kloster, eine Stadt, ein Amt hindern, daß man, einer schändlichen Dienstbarkeit, ja Gefahr der Shre, des Leibes und Gutes sich zu entziehen, beisammen stehen sollte?"

Andere finden in solchen Plänen einen "Mangel des Respect's gegen Höhere", d. h. gegen den Kaiser. Aber soll man darum seinen eigenen Respect zu Grunde gehen lassen? "Die Qualität eines freien Reichsstandes gibt allen Respect, so einer oder der andere begehren kann; wer kein freier Reichsstand mehr ist, hat keinen Respect, oder er muß sich souverain machen, wie Savohen und deren mehr; aber dazu gehört viel; dieses ist gewiß, der Ausgang von jenen aber sehr zweiselhaft."

Manche wenden ein, durch Gründung einer Union werde man eine Liga in's Leben rufen. Sehr wol; "Unionen zu scheuen, um-Liguen zu verhüten, ist nicht unweislich verfahren; aber wenn man dasteht ohne Anstalt, um Liguen zu begegnen, so bringt man hernach Unionen zu Wege, welche in Eile gemacht werden und ebenso wieder zergehen."

Ein anderes Hinderniß scheint "die Furcht, daß einer oder der andere Mächtige im Reich der Direction sich anmaße und sie missebrauche." "Solche Furcht wird aber dadurch nicht gehoben, wenn keine Direction oder gute Ordnung ist, sondern bei solcher Unordnung maßt sich einer oder der andere etwas an, welches hernach schwer aus seinen Händen zu bringen ist; aber bei der Ordnung wird solchem vorgebaut und die Direction oft verändert, also unskräftig dem gemacht, so deren sich mißbrauchen wollte."

Das Schlimmste von allem aber ist, daß von den meisten die. Gefahr der Lage nicht richtig erkannt und taxirt wird und daß es nur an wenigen Orten Räthe gibt, die den Muth besitzen, ihren Herren das richtige zu rathen: "Wenn Einer sein Schiff stranden

Sieht und auf dem grundlosen Weer sich befindet, wenn er Andere Breter, Wast und dergleichen ergreisen sieht, darauf sich zu salviren, und aus Furcht, auf einem so kleinen Holz sich zu wagen, mit dem großen Schiff willig untergeht: der hat auss wenigste keinen Vortheil vor den anderen. Derjenige aber, so die Gesahr erkennt und die Wittel ergreist, so ihn Gott noch sehen läßt, hat auss wenigste noch Hossmung. Wo man auf einem untergehenden Schiff ist und sich auf ein schwimmendes Vret setzt, was kann Einem ärgeres widersfahren, als daß man ertrinkt, wie dort auch geschehen müßte? Wo Krieg an allen Ecken, Geldgeben ohne Aushören, nur noch ein Schatten einer Freiheit ist, wo, wenn man nicht steuert, der Krieg mitten im Reich gewiß ist, was kann da ärgeres kommen, als was man fürchtet?"

"Deswegen den Verstand, so Gott gegeben, gebraucht, die Kräfte, so er verliehen, angewandt, in sestem Vertrauen zu Gott zusammensgetreten, den wahren Respect eines jeden Standes unter sich sestigesstellt, unruhige, verwirrte Diener zum Gehorsam gebracht oder absgeschafft, die Kreise in Versassung gebracht und die Direction durch die Stände Einem auf gewisse Zeit aufgetragen, alle kleinen Wißsverstände ausgetragen, im Hauptwerk einig, ohne Unterschied der Religion einander treu beigestanden, und also die alte deutsche Einigskeit, Ehre und Tapferkeit wieder hergestellt!"

"Aber, was geschehen soll, muß bald geschehen und Partei gesmacht werden. So lang man von weitem dem Feuer wehren kann, ist man glücklich; wenn man die Hand mit im Spiel hat, kann man es mit führen; wenn man dann die Feinde in der Nähe hat, kann man auch weitergehen und sein Heil versuchen, da mit gutem Geswissen sein Interesse Einen erforvert."

Bald nachdem Waldeck diese energische Ansprache an den Kursfürsten und seine Räthe gerichtet, sinden wir ihn selbst in eifrigster Thätigkeit, um das, was er gerathen, persönlich in's Werk setzen zu helsen '). Eine neue Zusammenkunft mit den Braunschweigern

<sup>1)</sup> Instruction für Walbeck an die Herzöge von Braunschweig und an den Kurfürsten von Cöln, dat. Cölln a. Sp. 13. Juni 1654 (Arolf. Arch.)

war verabredet worden. Am 22. Juni trat man in dem Saale des Rathhauses zu Goslar zusammen; von brandenburgischer Seite Waldeck und der ihm beigegebene geheime Rath Raban von Canstein; auf braunschweigischer Seite waren diesmal alle drei Regierungen, jede gleichfalls durch zwei Gesandte, vertreten ').

Es galt, die Verhandlungen an dem Punkte wieder aufzunehmen, wo man sie in Tangermünde hatte fallen lassen müssen. Die Frage, ob es möglich sei, jetzt das Widerstreben der braunschweigischen Herszöge gegen ein Separatbündniß mit Brandenburg zu überwinden, mußte endlich gelöst werden. Waldeck war entschlossen, jetzt alle Segel einzusetzen, um diesen nothwendigen Ausgangspunkt endlich zu erreichen.

Eine leichte Aufgabe, das zeigte sich bald, war es nicht. Die braunschweigischen Gesandten waren voll sast überschwänglicher Lobesserhebungen für die jetzt von Brandenburg eingeschlagene Richtung in der Reichspolitik.); aber sobald man auf die eigentlichen Berschandtungen einging, fand sich, daß der alte Gegensatz der Ansichten noch in voller Stärke vorhanden war. Ganz wie in Tangermünde schoben die Braunschweiger die Aufgabe der "Kreisverfassung" aufs entschiedenste in den Bordergrund, während ebenso Waldeck— er führte das Wort, Canstein das Protokoll— die Unzulänglichkeit derselben betonte und die "engere Zusammensetzung" forderte.

Eine sehr lebhafte Debatte entspann sich. Am ersten Tag kam man nicht weiter, als daß die widerstrebenden Ansichten noch einmal einander gegenübergestellt wurden. Tags darauf (23. Juni) wiedersholte sich dies; der Plan eines Separatbündnisses, erklärten die Braunschweiger, sei von ihnen disher nur so aufgesaßt worden, daß er eintreten solle, wenn die Hoffnung auf Herstellung einer genügensden Kreisrüstung im niedersächsischen und westsälischen Kreis völlig dereitelt sei; dieser Fall aber sei noch nicht vorhanden: im niederssächsischen Kreis sei die Sache im Gange; im westsälischen habe sie

<sup>1)</sup> Für Wolfenbüttel: Dr. Hepland und Dr. Köhler; für Celle: Statthalter Schenk und Kanzler Langerbeck; für Hannover: Kanzler Kipp und Dr. Speirmann.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 132,

noch ihre Schwierigkeiten, aber Braunfcweig habe ichon langft feine Bilfe jugefagt, um bie bort im Bege ftebenben Sinberniffe gu befeitigen; wenn Brandenburg nur entschlossen sei, mit bem Neuburger nicht wieber zu brechen, so hofften sie wol die Angelegenheiten auch in biesem Kreise in Orbnung zu bringen und bie Ernennung bes Rurfürsten zum Kreisoberften burchzuseben; Coln fei icon gewonnen, mit bem Pfalzgrafen und bem Bifchof von Munfter wurben fie in Berhanblung treten und hofften sie zu überreben: "wenn bies geschehen, fo mare bamit bas Funbament zu einer rechten und ficheren Defension gelegt und hatte man bann verhoffentlich Sicherheit ge= nugfam, also bag niemand, auch Spanien nicht leicht fich unterwinden würbe, etwas gegen S. Churf. Dol. zu tentiren. " Reben all biefem, fo war bie Ansicht, sei ein Separatbunbnig mit Brandenburg nicht ferner nothig und fehle ihnen hierfür bie fpecielle Inftruction; überbies habe man bie Hildesheimer Alliance, und bie Aufnahme bes Aurfürsten in bieselbe, bie bisher nur burch Schweben verzögert worben fei, werbe alsbalb vor fich geben konnen, fobalb nach vollzogenem Thronwechsel bort bie Geschäfte wieder in Gang tommen würben.

Das war also noch einmal eine Ablehnung in aller Form. Man merkt beutlich, wie die Besorgniß vor hegemonischen Gelüsten Brandenburg's, die sich hinter diese erstrebte Alliance versteckten, allen Betheuerungen Walded's zum Trot das eigentliche Motiv all dieses Sträubens war; die Sache warde, so äußern die Gesandten einmal, auch wenn man darauf einginge, doch in der Aussührung sehr genau bedacht werden müssen: "sie geständen, S. Churf. Dobl. sei ein mächtiger Herr, die braunschweigischen Fürsten würden aber doch auch in Consideration kommen müssen."

So leicht indeß ließ Walded sich diesmal nicht abweisen. Er wiederholte, wie schon früher oft versichert worden war, daß Braudenburg die Beförderung der militärischen Organisation der Areise für höchst wichtig und münschenswerth erachte und seines Theils es an nichts für diesen Zweck sehlen lassen werde; aber es sei gefährlich, diese Wichtigkeit zu überschätzen; namentlich auf den westfälischen diese man sich wenig verlassen; es befanden sich varin neben



einer Anzahl mächtiger eine Menge Kleiner und schwacher Stände, katholische, auf welche beshalb nicht sicher zu rechnen, geistliche, die durch Differenzen mit ihren Capiteln ohnmächtig seien; "im übrigen aber gebe die Kreisverfassung nichts mehr als einen Titul und daß man mit mehrer Autorität und Befugniß die Säumigen herbeiziehen könne"; sie musse unter den jetigen Verhältnissen durch befondere Vereinbarungen einzelner Stände unter einander erst ihre volle Wirksamkeit erhalten. Waldeck verhehlte mit einiger Empfindlichkeit sein Befremden darüber nicht, daß die Braunschweiger zu dieser Conferenz gekommen seien, ohne über die schon mehrfach besprochene Frage eines Separatbündnisses genau instruirt zu sein. burg dürfe nicht länger jögern, sich in Position zu setzen; noch wenige Monate, und man werbe wahrscheinlich die Lothringer und Condeer wieder auf dem Hals haben; Brandenburg habe sich durch sein nenliches Auftreten am Reichstag viele Feinde gemacht, namentlich unter ben Katholischen; bei dem Deputationstag, der im Herbst zusammentreten solle, werbe es dies zu spüren bekommen; was aber könne dem Kurfürsten diese Hildesheimer Alliance helsen; es sei wenig schmeichelhaft, daß man seine Aufnahme in dieselbe so lange verzögere, und außer= dem zeige sie sich ja gänzlich wirkungslos; da Schweden sich schon seit geraumer Zeit von seinen Verbündeten ganz zurückgezogen habe und seine eigenen Wege gegangen sei.

Rurz — und damit spielte Waldeck seinen Haupttrumpf aus — der Kurfürst müffe endlich wissen, was er von den befrenndeten deutschen Mitständen zu erwarten habe; hielten diese sich von Branden-burg zurück, so sei er genöthigt, mit den auswärtigen Mächten, vor-nehmlich mit Frankreich und Schweden, in engere Verbindung zu treten. Die französischen durch Wicquesort überbrachten Anerdietungen, wurde, ohne näheres darüber mitzutheilen, angedeutet, seien sehr annehmlich und verlockend; der Kurfürst könne sich ihnen nicht entziehen, wenn Braunschweig fortsahre, sich so spröde zu erweisen.

Und hierzu kam noch ein anderes Hilfsmittel. Bon Ansfang an hatten die braunschweigischen Fürsten auf das Zerwürfniß zwischen Schweden und Bremen größeres Gewicht gelegt, als es die brandenburgische Politik that; die Aussicht, Bremen zu einem schwes

bischen Wassenplat umgestaltet zu sehen, brückte auf ihre Interessen am unmittelbarsten; bei jeder Gelegenheit hatten sie darauf gedrungen, daß etwas für Bremen geschehe; eben um in dieser Angelegenheit mit Gewicht eintreten zu können, müsse der niedersächsische Kreissseine Organisation beschleunigen. Die Feindseligkeiten waren jetzt dort im vollen Gange '); die Bremer waren sogar, neben anderem auch durch die ihnen günstige Haltung Braunschweigs ermuthigt, selbst zum Angriss übergegangen und hatten nicht unglücklich gekämpst; die Festung Burg war von ihnen erobert worden (14. Juni); ihre Streiszüge gingen weithin in's schwedische Gebiet dis nach Berden. Es war die Absicht der Braunschweiger, in nächster Zeit einen niederssächsischen Kreistag zu veranstalten, auf welchem unter anderem auch diese Angelegenheit zur Berathung kommen sollte; mit den lebhastesten Borstellungen suchten sie die brandenburgischen Gesandten dafür zu interessiren.

Aber gerade diese Handhabe ergriff Waldeck, um der Sprödig= keit der Braunschweiger Herr zu werden. Er äußerte sich über die Bremer Angelegenheit mit der fühlsten Zurückhaltung; der Kurfürst wünsche der Stadt alles Gute, aber es sei ihm, bei seiner exponirten Lage und beisber geringen Aussicht auf die Begründung eines sicher= stellenden Verhältnisses zu seinen protestantischen Mitständen, völlig unmöglich, sich um Bremens willen von neuem ben Haß Schwebens zuzuziehen; er ließ etwas fallen von der bedenklichen Aehnlichkeit dieses bremischen Streites mit den von Magdeburg erhobenen Ansprüchen?); jedenfalls, erklärte er, sei der Kreistag ein ganz ungeeignetes Werkzeug, um damit einen Druck auf Schweden auszuüben; man werde auch diesmal wieder erleben, daß viele Stände sich separirten und einer Erklärung gegen Schweden auswichen; das Resultat werde kein anderes sein, als "daß die Schweben nur irritirt und muthiger ge= macht werden, und die Schwäche des Kreises an den Tag gegeben wird. Ganz anders freilich, fügte er hinzu, würde die Sache liegen, wenn Braunschweig sich den Wünschen des Kurfürsten in Bezug auf ein Separatbündniß accommodire: "wenn man sich unter ein=

<sup>1)</sup> Pufenborf Carol. Gustav. I. §. 16 ff. Geijer-Carlson IV. 37 ff.

<sup>2,</sup> Bgl. oben S. 156.

ander recht verbinden wollte, so würden S. Churf. Dchl. sich keines= neswegs entziehen."

. ....

. ....

---

h ---- -----1 - ----

all man

I CHI

ا مدر کی استد ولیا

liki...

1.....

- prog - ...

in.

Ni :

177

1-1

ص جد سطامط

...

Diese beiben Drohungen verfehlten nun boch ihre Wirkung nicht. Die Aussicht, daß Brandenburg, wenn es hier nicht zum Ziele ge= langte, in ein enges Bündniß mit Frankreich, weiterhin wol auch mit Schweben treten würde, dem es dann gegen Bremen freie Hand ließ, versprach für Braunschweig nicht viel Gutes. Die Gesandten zogen sich zur Berathung zurück. Am Nachmittag wurde die Conferenz wieder aufgenommen — Waldeck hatte gesiegt; die Braunschweiger erschienen mit der Erklärung, daß allerdings "die Gefahr beim Rhein und bei der Weser" von der Art sei, daß man auf die Kreise allein sich nicht verlassen dürfe; sie erklärten, unter dem üb= lichen Ratificationsvorbehalt, die Bereitwilligkeit ihrer Fürsten, eine engere Defensivalliance mit Brandenburg abzuschließen. ziehung des Kurfürsten von Cöln zu derselben wurde in Aussicht genommen; Walbeck versprach, die Verhandlung mit ihm unverzüg= lich selbst in die Hand zu nehmen; sobald bort eine Einigung erzielt fei, könne ber Abschluß des Bündnisses erfolgen ').

Zulett wurde eine Punctation unterzeichnet, welche die Ergebsnisse der Conferenz zusammenfaßt: Brandenburg tritt der 1652 besichlossen niedersächsischen Kreisversassung bei und verspricht die in derselben versügten Leistungen (vier Römermonate und eine entssprechende Truppenzahl) für das Fürstenthum Halberstadt zu übersnehmen; ein demnächst abzuhaltender Kreistag soll die Angelegenheit in Ordnung bringen; die beiden contrahirenden Theile verpflichten sich, die wichtigsten Mitglieder des Kreises vorher schriftlich in dem hier vereindarten Sinne darauf vorzubereiten. Für die Küstung des weststälischen Kreises wird gleichfalls gemeinsam gewirkt werden; man wird sich bemühen, das im Wege stehende Zerwürsniß zwischen Bransdenburg und Pfalz-Neudurg auszugleichen. Soweit die Concessionen Walded's; dem gegenüber nun das Zugeständniß der Braunschweiger: da die Einrichtung der Kreisversassung nur langsam vor sich geht,

<sup>1)</sup> Alles dies nach ben ausführlichen von Canstein geführten Protokollen. (Berl. Arch.)

Erbmanneborffer, Graf v. Balbed.

auch die Aufnahme Brandenburg's in die Hildesheimer Alljance noch nicht erfolgt ist, so versprechen die Gesandten daß, wosern der Kurfürst inzwischen in seinen Reichslanden — abgesehen von dem Jülich'schen Successionsstreit — "durch ohnrechten Gewalt Anstoß leiden oder bedrängt werden solle," ihm von den braunschweigischen Fürsten mit aller Macht Beistand geleistet werden solle, ebenso wie Brandenburg sich im entgegengesetzten Falle dazu verpflichtet; dieses Versprechen gilt aber beiderseits nur für den Fall eines erlittenen Angrisss "und gewaltsamen Uebersalls").

So unscheinbar dieser Erfolg äußerlich war, so erblickte Waldeck boch in ihm eine Thatsache von der höchsten Wichtigkeit — es lag jett endlich ein positiver Anfang zu der so lange erstrebten größeren Verbindung vor; nach diesem ersten Schritt mußten die folgenden leichter werden. "Ich zweifle nicht, schrieb er an den Kurfürsten, es ist durch diese Zusammenkunft ein Fundament gelegt, worauf E. Churf. Ochl. sicher weiter bauen können." Und in einem anderen Brief: "E. Churf. Dall. versichern sich, wenn Sie so fortfahren, so wird entweder der Friede erhalten oder E. Churf. Dchl. werden das Haupt einer gerechten und großen Partei"2). Er sieht (und vielleicht war das sanguinische Pathos seiner Aeußerungen nicht ohne Berechnung) bereits die stolzesten Pläne sich verwirklichen: "wenn wir nur wollen, schreibt er an Somnitz, so ist die deutsche Freiheit unter Dach und Fach; unser Herr muß nur nicht nach= lassen, die irrenden Geister zusammenzuhalten; ich verspreche mir einen vollkommenen Erfolg, wenn nur auch wir vom Rathe mit gleichem Eifer zusammenarbeiten "3). "Die Braunschweiger, schreibt

<sup>1)</sup> Extractus Protocolli bei ber Conferenz zu Goslar. Unterz. einersfeits von Waldeck und Canstein, andererseits von den sämmtlichen sechs braunsschweigischen Räthen. Die Unterzeichnung erfolgte am 26. Juni. (Ebendas) Eine Wirkung der Goslarer Verhandlungen war dann vielleicht auch schon das enersgischere Schreiben des Kurfürsten an die schwedische Regierung in Stade (dat. 2. Juli), wovon Pufendorf Carol. Gustav. I. § 12 spricht.

<sup>2)</sup> Waldeck an ben Kurfürsten dat. Goslar 25. Juni, Wilbungen 4. Juli 1654 (eigenh Berl. Arch.).

<sup>3)</sup> Walbeck an Somnitz dat. Goslar 26. Juni 1654 (eigenh. Ebendas.). "Si voulons seulement, la liberté Allemande est à couvert; mais il feault

er etwas später an benselben, sind jetzt bergestalt engagirt, baß sie nicht mehr zurücktreten können; zubem werben sie, allem Anschein nach, unsere Freundschaft balb hochnöthig haben "1). Vor allem aber — und er kommt häufig darauf zurück — ist nun die höchste Vorsicht nöthig, um jeden "Ombrage einer anderen als zu des Reichs Wolfahrt zielenden Intention" zu vermeiden; in jeder Weise muß ber Schein verhütet werben, als lägen ben Bemühungen Branbenburg's noch andere, ehrgeizige Absichten zu Grunde; oder, wie Waldeck ein= mal in einem Gutachten aus dieser Zeit sehr durchsichtig sich ausbrückt: "man muß sich ja hüten, nicht merken zu lassen, daß man bei jeziger Angst ber Braunschweigischen seinen Vortheil zu machen gebenke; sonst werden alle anderen abgeschreckt "?). Auch auf den Schein, auf den moralischen Eindruck kommt unendlich viel an: "schon der Schein eines engen Einverftändnisses mit dem Hause Braunschweig und mit bem Kurfürsten von Cöln stärkt unser Ansehen mehr als zehntausend Mann Soldaten " 3). Sind wir erst mit diesen beiden eng verbunden, so werden die auswärtigen Kronen bald kommen und "gute Worte geben."

Von Goslar begab sich Walbeck nach Wildungen, wohin ihn auch in diesem Sommer seine stets schwankende Gesundheit rief. Er nahm die Gelegenheit wahr, mit dem dort gleichfalls anwesenden Hessen Rassel'schen Kanzler Bultejus im Sinne der braunschweigis schen Verabredungen sich zu besprechen ); es war nicht viel bei ihm zu erreichen; der Hof von Kassel war von einer Partei beherrscht, die es auf's ängstlichste mied, sich in den jetzigen Verwirrungen nach

343

10 mm

4 2

que nostre maistre ne se lasse pas de mesnager les esprits errants; je me promets du succès en toute chose, si nous aultres du conseil travaillons avec un mesme zêle. Dieu bénira les bons desseins.

<sup>1)</sup> Walbed an Somnit dat. 1. Aug. 1654. (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Walbed Gebanken wegen der bremischen Unruhe. o. D. (Ebendas.) Bgl. oben S. 207. n. 3.

<sup>3)</sup> Walbect an Somnits dat. Wilbungen 4. Juli 1654: "Je vous jure que l'affection apparente avec la maison de Br. et avec l'Electeur de C. nous rend plus considérables que dix mil hommes sus pied ne feroient." (Ebenbas.)

<sup>4)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat Wilbungen 4. Juli 1654. (Ebenbas.)

irgend einer Seite hin zu exponiren; Walded mußte sich mit allgemeinen Versicherungen begnügen. Er schlug es nicht hoch an, daß man es hier für jetzt nicht weiter bringen konnte; war erst alles übrige reif, so wurde der Schwager des Kurfürsten, der junge Landgraf Wilhelm, wol mit fortgerissen; inzwischen durfte es immerhin genügen, auch hier nur das äußerliche gute Vernehmen aufrecht zu erhalten — "auch schon der Glaube der Vertraulichkeit macht uns considerable."

Weit wichtiger war es, sich jetzt des Fürsten zu versichern, der nach dem Plane Walded's die britte Hauptsäule des projectirten Bundes werden sollte, des Kurfürsten Maximilian Heinrich von Coln. Hiermit hoffte Waldeck zugleich die Brücke zu den katholischen Fürsten überhaupt zu schlagen; war dieser hochangesehene geiftliche Kurfürst im Bunde, so war es badurch allein auch anderen katholischen Fürsten möglich gemacht, sich anzuschließen. Und bies war eine, wenn auch noch ferner liegende, doch schon jetzt wol zu beach= tende Aussicht: "man muß jetzt, schreibt Waldeck, etwas langsamer (b. h. etwas weniger herausfordernt gegen die andere Partei) in Reichssachen gehen als vorher, bamit man diejenigen Katholischen, die jetzt auf guter Meinung sind, nicht für den Kopf stoße "'). Seitbem auf Anlaß ber geschilberten Lütticher Wirren Cöln und Branbenburg einander näher getreten waren, hatte sich ein vertraulicher Meinungsaustausch zwischen ben beiden Höfen angeknüpft; unmittel= bar nach bem Schluß bes Reichstags hatte ber Kurfürst Maximilian Heinrich nach Berlin hin den Wunsch geäußert, sich über die nun einzuschlagenden Wege in einer anzustellenden Conferenz näher mit Kurbrandenburg zu verständigen 2). Waldeck erhielt ben Auftrag, von Wilbungen aus bas Nöthige in's Werk zu setzen.

In den ersten Tagen des Juli traf Waldeck mit dem vertrautesten Rath des Kurfürsten von Cöln, dem Grafen Fürstenberg, in Wetzlar zusammen. Es kam diesem für's erste darauf an, einen Weg zu finden, um dem jetzigen unnatürlichen und für alle Theile schädlichen Verhältniß zwischen Brandenburg und dem westfälischen

<sup>-1) &</sup>quot;Gebanken wegen ber bremischen Unruhe." (s. oben S. 207 n. 3.)

<sup>\*)</sup> Kurcöln an Kurbrandenburg dat. Bonn 22. Mai 1654. (Berl. Arch.)

Kreis ein Ende zu machen. Ohne eine Einigung mit dem Pfalz= grafen Philipp Wilhelm von Neuburg war an das Zustandekommen einer "westfälischen Kreisverfassung," einer Rüstung des westfälischen Kreises schlechterdings nicht zu benken. Fürstenberg brachte eine Reihe von Vorschlägen mit, die einen Compromiß ermöglichen sollten: von dem Amte des Kreisdirectoriums, das von jeher mit dem Her= zogthum Jülich verbunden, werde der Pfalzgraf allerdings unter keiner Bedingung weichen; aber die Zulassung Brandenburg's zu Sitz und Stimme auf dem Kreistag für Cleve, Mark und Ravensberg werbe durchzusetzen sein; Brandenburg solle nur diese einstweilen ergreifen und der Gelegenheit warten, seine ferneren Ansprüche geltend zu Ueberdies brachte Fürstenberg den Vorschlag auf, für die beiden anderen Kreisämter, das des ausschreibenden Fürsten und das des Areisobersten, eine Alternation zwischen Brandenburg und Pfalz= Neuburg eintreten zu lassen; ein Vorschlag, ben Waldeck dem Kur= fürsten boch-nicht ganz von der Hand zu weisen empfahl, ebenso wie er rieth, zunächst immerhin nur Sitz und Stimme auf dem Kreis= tag zu ergreifen und von da aus dann weiter zu operiren.

Während man es in dieser Frage bei vorläufigen Besprechungen bewenden lassen mußte, kam man in der anderen, an welcher Waldeck bei weitem mehr gelegen war, um so schneller zum Ziele. Graf Für= stenberg zeigte sich in Bezug auf den Abschluß eines Separatbund= nisses durchaus nicht so spröde, wie die braunschweigischen Abgeord= neten in Goslar. Er gab im Namen seines Kurfürsten bie Er= klärung ab, daß dieser sich verpflichtet erachte, Brandenburg mit allen Kräften gegen jeden Angriff beizustehen, der in Folge des Tirlemont'schen Vergleichs bemselben widerführe, b. h. wenn in Folge dieses Vergleichs die Lothringer und Condeer künftig das Bisthum Lüttich verschonen und statt bessen sich wider die clevisch = branden= burgischen Lande wenden würden, so werde Kurcöln diesen Angriff Man einigte sich über die Unterzeichnung eines abwehren helfen. Protokolls, worin beibe Fürsten sich gegenseitig für den Fall ber Noth die Stellung eines Hilfscorps zum Schutz ihrer im Reich belegenen Lande zusagten; Cöln versprach breihundert Reiter und zwölf= hundert Mann zu Fuß, die Stärke der brandenburgischen Hilfe sollte später festgesetzt werden ').

Die beiben Gesandten waren noch in diesen und anderen Besprechungen begriffen, als Fürstenberg plötzlich in höchster Sile zu seinem Herrn nach Bonn abberusen wurde. Das Gerücht hatte sich verbreitet, daß der junge, vor einem Jahr gewählte römische König Ferdinand IV. zu Wien eines raschen Todes gestorben sei. Als Waldeck nach Wildungen zurücktehrte, sand er bereits die Bestätigung der Nachricht vor. Am 9. Juli war König Ferdinand, erst einundzwanzig Jahr alt, einem Pockenansall erlegen.

## Reuer Anlauf. Der Vertrag von Stade. Die Arnsberger Conferenz.

"Innerhalb hundert Jahren hat sich kein dergleichen weitaussehender Fall im Römischen Reich begeben," schrieb Waldeck an den Kurfürsten, als er ihm unter dem frischen Eindrucke des Ereignisses seine Gedanken über die wahrscheinlichen Folgen dieses Todesfalls darlegte. Wir lassen die Hyperbel dahingestellt — begreislich ist, daß gerade Waldeck in nicht geringem Maaße von den ueuen Aussichten erregt werden mußte, die sich jetzt eröffneten.

Mit rückhaltslosestem Uebermuth hatte der kaiserliche Hof seit der Königswahl zu Augsburg im Mai des vorigen Jahres die Sistuation ausgebeutet, welche die vermeinte Sicherung der kaiserlichen Krone auf ein Menschenalter hinaus ihm zu gewähren schien. Für's erste, so hatte es den Anschein gehabt, lag keinerlei Grund für Desterreich mehr vor, sich in seinem Verhalten zum Reich und zu den einzelnen Ständen den geringsten Zwang anzuthun; auf dem Reichstag hatte die kaiserliche Politik sich aus's ungescheuteste gehen lassen und ihr wahres Gesicht enthüllt.

Diese Sicherheit war nun arg betrogen; der vermeintlich wols geborgene Gewinn war verloren, und es blieb dem kaiserlichen Hose

<sup>1)</sup> Relationen Walbect's dar. Wilbungen 9/19. unb 10/20. Juli 1654 Eigenh. (Berl. Arch.)

davon nichts übrig, als daß man sich im höchsten Grade bloßgestellt unb ben Reichsständen eine Reihe von Erfahrungen, ben Gegnern eine Reihe von Beweismitteln an die Hand gegeben hatte, beren Ausbeutung gegen Desterreich mit Gewißheit zu erwarten stand. meine, schreibt Waldeck, der Kaiser müßte jetzt sehr wünschen, daß er die Wahl seines verstorbenen Sohnes nimmer gesucht, viel we= niger erreicht hätte 1).

Immer hatte Waldeck jene Reise bes Kurfürsten nach Prag (oben S. 93) und seine Zustimmung zu der Königswahl Ferdinand's IV. als einen Fehler oder wenigstens als eine sehr bedauerliche Nothwendigkeit bezeichnet. Zum Theil waren die übelen Folgen jetz schon abgewendet; nun aber riß bas Schicksal ben letzten Faben entzwei, der damals gesponnen worden war; man stand Desterreich wieder mit freien Händen gegenüber.

Es war Waldeck nicht zweifelhaft, daß dieser Todesfall, den er nicht abgeneigt war für ein sichtbares Gottesurteil zu halten, Branbenburg ein gewaltiges Stück auf ber betretenen Bahn vorwärts bringen müsse. Nur, das war seine größte Besorgniß und sein immer wiederholter Mahnruf, nur jetzt keine neuen Transactionen mit dem Wiener Hof; nur jetzt nicht wieder die leidigen Verhandlungen mit dem Kaifer angeknüpft über Jägerndorf und über die Breslauer Schuld, mit benen man Brandenburg so oft an der Nase herum= geführt und schließlich jedesmal betrogen hat! Nur jett nicht diese Bagatellen, wo es auf viel Größeres ankommt! Er wird nicht müde, bies dem Kurfürsten und den einflufreichsten Räthen an's Herz zu legen 2); er fürchtet, daß seine Abwesenheit von der Gegenpartei benutt werde; die Gestalt seines alten politischen Hauptgegners tritt ihm sogleich vor die Seele; gleich nach Empfang der Todesnachricht

<sup>1)</sup> Walbeck Gebanken wegen Versterbung bes römischen Königs. o. D. An seinen Bruber Wolrab gerichtet (Arols. Arch.). Bgl. auch bie interessanten Erörterungen von Giustiniano bei Fiehler Relationen 1. 385 f., 399 f.

<sup>2)</sup> So 3. B. in einem Briefe an Schwerin dat. 11/21. Sept. 1654: "Jo vous prie au nom de Dieu d'empêcher, qu'on ne s'engage en aucun traité à Vienne touchant Jägerndorp et la debte; ils nous tromperont et nous gasteront tout le reste. (Berl. Arch.)

schreibt er bem Aurfürsten: "Gott thue bei meiner Seele so wie ich in dieser Sache E. Churf. Doll. Nuten beherzige: aber um bes jüngsten Gerichts willen, wahren Sie sich vorm Herrn von Blumenthal bei dieser Conjunctur, gebrauchen Sie sich berer, so Sie treu erkennen, und überlegen, wie Sie gewohnt, die Sachen selber!")

Ganz brang Walbed mit seinen Mahnungen nicht burch. Er hatte gewünscht, daß die nöthige Convolenzzesandtschaft nach Wien burchaus in den Grenzen eines rein ceremoniellen Actes, ohne jeden politischen Auftrag, gehalten würde. Dazu konnte man sich doch in Berlin nicht entschließen; es war gleichsam stehende Regel seit langer Zeit geworden, daß kein brandenburgischer Gesandter am kaiserslichen Hofe erschien, der nicht die beiden genannten Beschwerdepunkte zur Sprache brachte; der geheime Rath von Löben, welcher nach Wien geschickt wurde, um die Condolenz zu verrichten, erhielt den Austrag, die Sache auch jetzt wieder bei den kaiserlichen Räthen in Anregung zu bringen und die barüber herrschende Stimmung zu sondiren. Doch hatten die barüber geführten Besprechungen keinen anderen Erfolg, als daß die Unmöglichkeit, sich zu einigen, von neuem constatirt wurde <sup>2</sup>).

Inzwischen ging man aber auch nach anderer Seite hin vorwärts. Nach ben günstigen Erklärungen, welche die Braunschweiger zuletzt in Goslar gegeben hatten, mußte auch Brandenburg daran gelegen sein, ihnen freie Hand in der Richtung zu verschaffen, von wo sie sich am meisten bedrängt fühlten. Das war der Streit zwischen Bremen und Schweden, der noch immer ungeschlichtet fortdauerte. Der Kaiser hatte dem Herzog Christian Ludwig von Braunschweig und dem Bischof von Münster die Commission ertheilt, im Namen des kaiserlichen Amtes die Vermittelung zu versuchen. Die Aussicht auf Ersolg war nicht sehr groß, da man auf schwedischer Seite über die erklärte Parteinahme der Braunschweiger sur Vremen

<sup>1)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat. Wildungen 9/19. Juli 1654. Eigenh. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Instruction für v. Löben dat. Cölln a. Sp. 5. Aug. 1654; nebst einem ausstührlichen Tagebuch bes Gesandten über seinen Aufenthalt in Wien, 28. Aug. bis 22. Sept. a. St. (Ebendas.)

ziemlich ungehalten war. Um so erwünschter war es, daß jetzt der Kurfürst sich bereit finden ließ, gleichfalls die Hand zu dem Bersmittelungswerk zu bieten '). Wesenbeck exhielt den Auftrag sich an Ort und Stelle zu begeben ').

Schon in Hamburg, wo der Gesandte die Berhandlung begann, konnte er die Schwierigkeit der Aufgabe ermessen. Der Hamburger Rath zeigte sich sehr geneigt, die Schwesterstadt nicht fallen zu lassen und mit energischer Vermittelung für sie einzutreten; Lübeck dagegen erwies sich ziemlich lau, und ebenso schien von den Niederlanden, wie Wesenbeck in Hamburg erfuhr, wenig zu erwarten zu sein, da sie, auf deren Hilse ganz besonders gerechnet worden war, sogar Schwierigkeiten machten, den Bremern einen erfahrenen Officier zur Leitung ihres Kriegswesens zu überlassen.

In Bremen aber sowol wie in dem schwedischen Feldlager, wo man eben mit der Belagerung der Bremischen Festung Burg beschäftigt war, fand Wesenbeck die Stimmung äußerst kriegerisch. Graf Königsmark erklärte offen, nicht anders als mit der vollen Demüthigung der Stadt enden zu wollen; und nicht minder war in Bremen, bei ziemlich wolbestellter Rüstung, alles voll von friegerischer Aufregung und entschlossen, "lieber bremische Bürger zu sterben, als schwedisch zu werden"; nur daß freilich der Mangel einer sachkun= digen militärischen Oberleitung, "so die dortigen Kriegsräthe, als theils Rathsherren, Doctores und Kaufleute, nicht recht verstehen," sich schwer empfindlich machte 1). Zwischen ber Stadt und dem schwedischen Feldlager hin und her reisend bemühte sich Wesenbeck, gemeinsam mit den gleichfalls anwesenden hamburgischen, lübecischen, braunschweigischen und münsterischen Gefandten vergeblich, einen Waffenstillstand zu Wege zu bringen; die Schweden hatten Verstär= kungen erhalten und die Feste Burg völlig eingeschlossen; eben jetzt,

<sup>1)</sup> Correspondenz zwischen Christian Lubwig von Celle und dem Kursfürsten im Juli und August 1654. (Ebendas.)

<sup>3)</sup> Instruction für Wesenbeck dat. Colln a. Sp. 5. Aug. 1654. (Chenbas.)

<sup>2)</sup> Relation Wesen becke dat. Hamburg 16. Aug. 1654. (Cbendas.)

<sup>4)</sup> Relationen Wesen bect's dat. Bremen 30. Aug. und 6. Sept. 1654. (Ebenbas.)

in den ersten Tagen des September, capitulirte der Platz, ohne den vordereiteten Generalsturm abzuwarten. Das wichtigste Außenwerk Bremen's war damit gefallen. Die Mehrzahl der Vermittler gab die Hoffnung auf, noch etwas zu erreichen; nur Wesenbeck setzte seine Bemühungen fort; wesentlich durch seine Hilfe kam ein Waffenstillsstand auf acht Wochen zu Stande, der die Einleitung zu einem des sinitiven Frieden werden sollte 1).

Es gehört in den Einzelheiten nicht hierher, wie die Berhand= lungen während dieser Waffenruhe endlich zu dem Vertrage von Stade führten (28. Nov. 1654), der diesen Zerwürfnissen vorerst ein Ohne Schaben für Bremen ging es nicht ab; nebst Ende machte. einigen sehr empfindlichen Gebietsabtretungen mußte die Stadt sich dazu bequemen, der Krone Schweden vorläufig zu huldigen; aber die Frage ber hremischen Reichsfreiheit wurde doch zunächst unentschieden gelassen und so wenigstens der Anspruch für die Zukunft, sowie auch in der Hauptsache der factische Besitz für jetzt gerettet. Auf beiben Seiten hatte man nur halb erreicht, was man erstrebt, und war mit diesem Resultat nicht sonderlich zufrieden 2); aber für König Karl Gustav von Schweben war es doch vor allem erwünscht, dieser von seiner Vorgängerin im Reich geerbten Verwickelung mit Ehren ledig zu werden, welche seinen übrigen Plänen sehr unbequem im Wege stand; und auch Bremen mußte es schließlich willkommen sein, bem Angriff der nordischen Großmacht, welcher die völlige Vernichtung feiner politischen Selbständigkeit zum Ziel gehabt hatte, für jetzt mit einem blauen Auge zu entgehen. Jedenfalls hatte die Stadt Ursache, der im entscheidenden Moment auftretenden brandenburgischen Vermittelung Dank zu wissen, wie derselbe auch in warmen Worten kund gegeben wurde; und nicht minder war den Braunschweigern

<sup>1)</sup> Relationen Wesenbeck's dat. Bremen 13. und Petershagen 21. Sept. 1654. (Ebenbas.)

Für Schweben s. Geizer-Carlson IV. 38 n. Für Bremen bezeugt u. a. Wesenbeck, daß ein großer Theil der Bürgerschaft schon mit dem acht-wöchentlichen Wassenstlichen war; man behauptete, er sei unsnöthig gewesen und nur das Werk der großen Kausleute, die ihre in See besindslichen Schiffe vor den schwedischen Kapern in Sicherheit zu stellen wünschten. (Relation dat. Petershagen 21. Sept. 1654.)

ein Dienst bamit erwiesen, daß, bei ber Erfolglosigkeit ihrer eigenen Vermittelung, der Kurfürst mit der seinigen zur rechten Zeit eintrat und wenigstens dem befürchteten äußersten Uebel, der militärischen Besetzung Bremens von Seiten der Schweben, vorbeugen half.

Während dies im Norden vor sich ging, verweilte Waldeck den ganzen Sommer und einen Theil des Herbstes hindurch theils in Wildungen und Arolfen, theils auf verschiedenen Reisen zu den benachbarten Fürsten, um das begonnene Bundeswerk weiter zu betreiben. Schon fühlte er sich sicher genug, um so lange Zeit hin= durch seinen politischen Gegnern in der Umgebung bes Fürsten das Feld frei zu lassen; hatten sich doch auch schon bereits ansehnliche jüngere Kräfte, wie die geheimen Räthe Canstein und Somnitz, der Hofrath Dobrzenski u. a. entschieben auf seine Seite gestellt; die neue Situation, die der Tod des jungen Königs Ferdinand gebracht hatte, verfehlte nicht, ihre Wirkung zu Gunften seiner Ansicht der Dinge zu üben ').

Zunächst ließ er sich angelegen sein, die unterbrochene Verhand= lung mit Kurcöln wieder aufzunehmen. Er fand nach wie vor hier die entgegenkommendste Stimmung, um so mehr, als an der Grenze von Lüttich bereits wieder einzelne Gewaltthätigkeiten der lothrin= gischen Truppen vorkamen, welche die Unzulänglichkeit des Tirlemont'schen Vergleichs schon jetzt erkennen und für die herannahende Zeit der Winterquartiere wenig gutes erwarten ließen. Mitte Sep= tember fand zu Arnsberg eine neue-Conferenz Statt; der Kurfürst Maximilian Heinrich erschien begleitet von dem Grafen Fürsten= berg persönlich dort, um sich mit dem brandenburgischen Minister zu besprechen.

Da kam nun mancherlei neues zu Tage "). Namentlich erfuhr

<sup>1)</sup> Walbeck an Somnitz dat. Arolfen 7/17. Sept. 1654: "Je vous prie de me conserver dans les bonnes graces du Prince et l'amitié du Conseil, assurant les uns et autres que je n'ai autre but, que de sacrifier mon corps et bien pour le bien de nostre maistre, et que je servirai de tout mon coeur à tous ceux qui m'y assisteront ou permettent que je les seconde. (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Balbeck Gepflogene Unterhandlung erstlich mit bem Grafen von Fürstenberg und nachgehends mit bem Churfürsten von Coln. (Eigenh. Arolf. Arch.) Diese Conferenz zu Arnsberg fand am 6/16. Sept. und ben folgenden Tagen Statt.

Walded erst jetzt, wie eifrig ter kaiserliche Hof und seine Partei= gänger im Reich bereits unter- ber Hand an den Vorbereitungen für eine neue öfterreichische Königswahl arbeiteten. Der Kurfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, jetzt noch gut österreichisch gesinnt, war schon in voller Thätigkeit; er hatte seine beiben geist= lichen Collegen, namentlich den von Trier, im Interesse Defterreich's an sich zu ziehen gesucht, war aber entschieben zurückgewiesen worden; der Trierer lehnte sich an den Kurfürsten von Cöln, und diefer war, so behauptete Fürstenberg, durchaus nicht abgeneigt, an eine Erhöhung seines eigenen, des baierischen, Hauses zu benken; bereits seien die Verhandlungen mit München im Gange. Hierbei stellte sich nun zugleich heraus, wie man am kurcölnischen Hofe allem Anscheine nach sich schon ziemlich tief mit Frankreich eingelassen hatte ober es zu thun im Begriff stand '). Aber zugleich bekannte sich der Kur= fürst zu der dankbarsten Gesinnung gegen Brandenburg und gab den lebhaftesten Eifer kund, fortan in allen Stücken im vertrautesten Ein= verständniß mit ihm zu verfahren: "so lange er lebe und sein Haus stehen würde, sollte nicht in Vergeß gestellt werden die Treue, so Kur = Brandenburg erwiesen, und hätte Kur = Cöln diesem zu danken was er erhalten; die große Obligation, so er den Franzosen vor ihre genereufe Action hätte, wäre nichts gegen die an Kur=Bran= denburg, weil jene vor ihr Interesse gehandelt, Kur=Brandenburg aber sich seinetwegen in Unsicherheit gesetzt; versprach bei allen Begebenheiten desgleichen zu thun."

So kam man binnen wenigen Tagen zu einem befriedigenden Abschluß. Der Kurfürst Maximilian Heinrich stellte eine Erklärung aus, worin er zunächst die von seinem Minister in Wetzlar gegebesnen Zusicherungen in Betreff der eventuellen militärischen Hilseistung bestätigte und erweiterte \*); es wurde ferner zugesagt, keinen westsfälischen Kreistag zu gestatten, bevor Brandenburg's Ansprüche völlig

<sup>1) [</sup>Der Kurfürst] "rühmte der Franzosen Generosität; sagte, es würde eine Gesandtschaft von dort kommen; wollte alles communiciren u. s. w."

<sup>2)</sup> Die Hilfe ward jetzt zugefagt nicht mehr bloß bei jedem Angriff, der in Folge des Tirlemont'schen Vertrages Brandenburg widerführe (s. o.), sondern für jeden widerrechtlichen Angriff im Allgemeinen.

befriedigt seien; und endlich verpflichteten beide Kurfürsten sich, die Angelegenheit einer neuen Königswahl vorerst in der Schwebe zu erhalten und beiderseits keinen Schritt darin ohne vorhergegangene Berständigung zu thun '). In mündlichen Besprechungen wurde zugleich vorbehalten, daß der Kurfürst von Söln der mit Braunschweig zu schließenden Alliance beitreten werde; eine Anknüpfung mit dem Kurfürsten von Trier schien sich von felbst in Aussicht zu stellen.

Walbeck war mit dem Erfolge dieser Conferenz sehr zufrieden?). Diese, wie man hoffen durfte, jetzt befestigte Verbindung mit dem Cölner Kurfürsten gab der brandenburgischen Politik in den Landen vom Niederrhein bis zur Maas einen festen Stützpunkt; gelang es, wie sich jetzt die Aussicht zu eröffnen schien, auch Kurtrier und das Mofelgebiet in das Spstem hereinzuziehen und dasselbe auf der einen Seite durch Hessen=Cassel, auf der anderen durch die braunschwei= gischen Lande abzuschließen, so nahm Brandenburg im nördlichen und nordwestlichen Deutschland eine so hervorragende Stellung ein, daß eine mit Energie und Umsicht geleitete Politik ihm den Rang einer führenden Macht, wie er Waldeck vorschwebte, mit Sicherheit zuführen zu müssen schien. Der gefährlichste Gegner in diesen Be= reichen, der Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg, war dann mit seinen jülich=bergischen Landen völlig umschlossen von den Bundes= genossen bes Kurfürsten, und Brandenburg burfte, von bem Stand= punkt einer kühnen Politik im Sinne Walded's aus, einen Conflict selbst mit Spanien auf Anlaß ber lothringischen und conbeischen Uebergriffe vielleicht mehr herbeiwünschen als fürchten.

<sup>1)</sup> Erklärung bes Kurf. Maximilian Heinrich dat. Arnsberg 19. Sept. 1654. Die entsprechende gleichlautende Gegenerklärung Brandenburgs über ben letzten Punkt dat. Sölln a. Sp. 9. Oct. 1654. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Walbect an Somnit dat. Arossen 11 21. Sept. 1654: "Mesnageons à présent les protestants et les bien intentionnés catholiques; nous serous des merveilles, et si S. Alt. El. veult, je vois jour à se mettre au plus hault dégré de la selicité, où un Electeur protestant comme Electeur peut prétendre. Et à mon retour je m'expliquerai de telle sorte, qu'on le pourra toucher de doigt." (Sbenbas.)

teine Fehler gemacht! schrieb er immer von neuem nach Berlin — "je vois tout rire à nos justes desseins" ').

Kurz nach der Arnsberger Conferenz begab er sich nach Kassel. Hier und auf dem nahen Jagdschloß Friedewalde, wo einst im Jahr 1525 Philipp von Hessen und Johann Friedrich von Sachsen die ersten Berabredungen zu dem nachmaligen Torgauer Bündniß ge= troffen hatten, fand eine Reihe von Besprechungen mit dem jungen Landgrafen Wilhelm und mit seinem Kanzler Bultejus Statt, in Folge deren Hessen-Kassel doch endlich seine bisherige Zurückhal= tung aufgab und sich ber brandenburgischen Politik einen bedeutenden Nach zweitägigem Verhandeln ward ein Protokoll Schritt näherte. unterzeichnet, in welchem von hessischer Seite zwar in erster Reihe auf den Eintritt Brandenburgs in die Hildesheimer Alliance die formelle Einwilligung Schwedens war inzwischen eingetroffen hingewiesen wurde; aber zugleich erklärte sich auch der Landgraf bereit, bis dahin für den Fall eines Angriffs dieselben Verpflichtungen zur Hilfsleiftung zu übernehmen, wie sie die Braunschweiger in Goslar gewährleistet hatten ?).

## Das braunschweigische Bündniß.

Somit war auch dieser Punkt glücklich gewonnen. Waldeck beeilte sich, nach diesen Vorarbeiten nun das Geschäft mit den Braunschweigern endlich zum letzten Abschluß zu bringen. Es berührte ihn nicht wenig angenehm, daß seit der Zusammenkunft in Goslar die Herzöge von Braunschweig ihn zu wiederholten Maken brieflich ges

<sup>1)</sup> Walbect an Schwerin dat. Arolsen 11/21. Sept. An Somnitz id. dat.: pourvu que S. Alt. El. continue avec la moderation dans les negoces, comme l'ont a fait depuis peu, tout ira bien; mais tout aussitôt que nous nous échaufferons, tout ira au bordel." (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Extract Protocolli etc. dat. Friedewalde 15/25. Sept. 1654; hefsischer Seits von Bultejus unterzeichnet. Am Schluß folgt noch eine besondere Berwahrung von Hessen, die Verbindung nicht ohne Noth auf das Ausland auszudehnen, sondern "so lang die ordinaria und einheimische Romedia suppetirten, hätte man zu den extraordinariis und ausländischen nicht zu recurriren." (Ebendas.)

drängt hatten, seine Reise zu ihnen zu beschleunigen: "on voit que ces Messieurs fondent leur sûreté sur notre amitié").

Die Zusammenkunft fand biesmal in Hannover Statt. rend von brandenburgischer Seite Walbeck erschien, waren von braunschweigischer die brei bedeutendsten politischen Capacitäten, die man hatte, Friedrich Schenk von Winterstädt, Johann von Schwartkopf und Heinrich Langenbeck, nebst zwei anderen Räthen reputirt. Hier zeigte sich nun alsbald, wie sehr seit der letzten Zusammenkunft die Verhältnisse und ihnen entsprechend die Stimmungen sich zu Gunsten Brandenburg's gewandt hatten. Die braunschweigischen Räthe überboten sich in Aenkerungen vertrauensvoller Hingebung; auf die früheren Bebenklichkeiten kam niemand mehr zurück; man müsse, so erklärte der Kanzler Schwartstopf, jetzt, alles thun, um den gerechten Wünschen Brandenburg's zu willfahren; dadurch werde man den Kurfürsten in der jetzt so glücklich eingeschlagenen Bahn und Waldeck in feiner bisherigen einflugreichen, für die gemeine Sache so exsprieß= lichen Stellung erhalten; "und solches um so viel mehr, weil man ohne den Kurfürsten niemanden im Reich hätte, auf den man sich verlassen könnte"2).

Der Aussührung bes lang vorbereiteten Hauptplanes stand sonach nichts wesentliches mehr im Wege. Die Gesandten einigten sich über den Entwurf einer Desensivalliance in neun Artikeln, welcher am 24. Sept. (a. St.) unterzeichnet wurde 3). In demselben sagen die vier Contrahenten sich gegenseitige Unterstützung wider jede Art von Vergewaltigung in ihren gesammten Reichslanden zu; die braunschweigische Normalhilse wurde auf 1200 M. z. F. und 300 z. Pf., die brandenburgische auf 2000 z. F. und 600 z. Pf. sestgeset; in der Aussührung dieser Verpflichtungen sollen, neben den allgemeinen in der Reichsexecutionsordnung enthaltenen Bestimmungen, die spe-

<sup>1)</sup> Walbed an Somnitz dat. Arolfen 7/17. Sept. 1654. (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Braunschweigisches Protokoll dat. Hannover 21. Sept. 1654. (Arch. zu Hannover.) Bgl. oben S. 133.

<sup>3)</sup> Im Auszug gebruckt bei v. Mörner Kurbrandenb. Staatsvertr. S. 183 f., hier vom 23. Sept. batirt, doch erfolgte die Unterzeichnung und Siegelung, laut Protokoll, erst am folgenden Tage.

ciellen Verordnungen der Hilbesheimer Alliance vorläusig maßgebend sein, ohne daß im übrigen das gegenwärtige Bündniß durch jenes ältere irgendwie eingeschränkt wird; der Zutritt anderer Reichsstände wird vordehalten; speciell genannt wird der Kurfürst von Söln, der bereits seine Geneigtheit erklärt hat; Waldeck sucht auch noch die Nennung von Kurtrier in das Actenstück zu bringen, doch erklärten die Braunschweiger hierauf nicht instruirt zu sein '). Freilich brachte es nun die Schwerfälligkeit des üblichen Geschäftsganges mit sich, daß hiermit noch keineswegs der völlige Abschluß, auch nur dis zur Ratissication, erreicht war; es wurde vordehalten, daß auf dem bevorstehenden niedersächsischen Kreistag zu Braunschweig der jetzige Entwurf zu Ende ausgearbeitet werden und dann die Bollziehung erfolgen solle. Aber inzwischen, verfügte der Schlußartikel, soll im eintretenden Falle die gegenseitig zugesagte Hilfe auch vor erfolgtem Endabschluß geleistet werden.

Hiermit war nun endlich die von Waldeck so lange erstrebte "engere Zusammensetzung" erreicht. Die ferneren Besprechungen der Gesandten befestigten das hergestellte Einverständniß nach allen Seiten hin; in Bezug auf die Differenz im westfälischen Kreise sprach sich jetzt Waldeck mit Entschiedenheit dahin aus, keinen Schritt weichen zu dürfen, der Kursürst bestehe unbedingt auf seinem Rechte, neben dem Pfalzgrafen von Neuburg das Mitdirectorium des Kreises zu sühren; und die Braunschweiger erklärten sich hiermit völlig eins verstanden; ebenso wie der Kursürst von Cöln erneuerten sie die stricteste Zusage, daß mit ihrem Willen kein Schritt in Sachen des westfälischen Kreises geschehen dürse, bevor der Pfalzgraf sich mit dem Kursürsten verständigt. Der kecke Anlauf, den der Neuburger mit dem Kreistag von Essen gewagt hatte, war hiermit völlig absgeschlagen.

Die bremer Angelegenheit wurde gleichfalls besprochen und von Waldeck eifrig zur Mäßigung hierin gemahnt; mit Gewalt könne und dürfe man in dieser Sache nichts gegen Schweden unternehmen und müsse den jetzt geschlossenen Wassenstillstand zu einem definitiven

<sup>1)</sup> Brandenburgisches Protokoll dat. 24. Sept. (Berl. Arch.)

Abkommen fördern helfen, zumal da man Frankreich's noch keines= wegs gewiß sei, die Schweden dagegen insgeheim mit Spanien versständigt schienen '). Rüsten aber und mit dem Degen in der Hand dastehen — darin stimmte man überein — müsse man für alle Fälle.

In einem anderen Punkte wieder waren es die Braunschweiger, die zur Zurückhaltung mahnten. Als Waldeck den Streit des Kursfürsten mit der Stadt Magdeburg, die die Huldigung weigerte, zur Sprache brachte und dabei die Frage hinwarf, "ob sie nicht rathsfam hielten, daß man durch eine Praktik etwas Volk (Truppen) hineinzubringen suchte," riethen die Braunschweiger, gleichfalls im Hindick auf Schweden, um dessen Beistand die Stadt sich bemühe, davon ab; man solle einstweilen "dem Werk noch ein wenig zusehen."

In Betreff ber Reichsangelegenheiten erneuerte man sich gegensseitig das Versprechen, vor Herstellung der Parität den Reichshofsrath nicht anzuerkennen und inzwischen eifrig für die Hebung des Reichskammergerichts zu wirken; auf dem bevorstehenden Reichsbepustationstag wolle man in allen Stücken zusammenstehen; auf den von dem Herzog von Würtemberg gemachten Vorschlag dagegen, eine allgemeine Versammlung aller deutschen Evangelischen zu veransstalten. In glaubte man für jetzt nicht eingehen zu dürsen, um nicht durch eine solche exclusiv protestantische Demonstration die wolgessinnten katholischen Stände "stutzig zu machen" und Gegenconvente zu veranlassen. Um endlich das gute Einvernehmen der beiden Häuser nach allen Seiten hin zu befestigen, sollte eine Commission zusammentreten, welche verschiedene noch schwebende Grenzs und

<sup>1)</sup> Botum Walbect's in der Conferenz am 24. Sept.: "Seine unvorgreifstiche Meinung wäre, so lang die Stände keiner auswärtigen Hilfe versichert seien, könnten sie mit Gewalt und Waffen sich den Schweden nicht entgegensetzen. Man wüßte, wie Schweden bereits in guter Correspondenz mit Spanien stünde und möchte wol gar damit in Alliance begriffen sein; wie denn von Berständigen dafür gehalten würde, daß die Niederlage [ber Spanier] bei Arras großen Theils Ursach des bremischen Armistitii wäre." (Berl. Arch.)

Duc de Wirtemberg doibvent estre entretenues, pour puis après en faire le profit que le bien public demande. Dat. Arossen 7/17. Sept. 1654. (Verl. Arch.)

Lehnsstreitigkeiten (befonders im Fürstenthum Halberstadt) auf güt= lichem Wege regeln sollte.

Balb nach Beendigung dieser Conferenz trat ber nieberfächsische Kreistag in Braunschweig zusammen. Zum ersten Male führte Schweben das Directorium. Bon Seiten Brandenburg's war Raban von Canstein deputirt '). Der Tag war sehr vollzählig besucht, auch eine kurcölnische Gesandtschaft, für das Bisthum Hildesheim, war erschienen; dagegen lehnte der Landgraf von Hessen die Auf= forberung Brandenburg's ab, sich, obgleich nicht zu dem Kreis.ge= hörig, doch auch dort vertreten zu lassen 2). Auch ein kaiserlicher Gesandter, Curt von Lütow, traf in Braunschweig ein, vermuthlich mit dem Auftrag, die Versammlung zu beobachten; officiell brachte er eine Mahnung des Kaisers vor auf die im Kreise noch rückständigen Reste der bewilligten hundert Römermonate, zugleich mit bem Begehren (wie es auch an die meisten anderen Kreise gestellt wurde), die von dem Reichstag verweigerten sechzig Kömermonate hier von Kreises wegen nachträglich zu bewilligen. Er wurde ohne Umschweife abschläglich beschieden und auf den nächsten Reichstag verwiesen.

Zunächst brachte der Tag die Angelegenheit der Kreisrüstung endlich in's Reine. Der braunschweigische Vorschlag, dem auch Brandenburg und Söln beitraten, für diesselbe das sogenannte Duasdruplum zu beschließen, d. h. einen viersachen Römermonat, ging nicht durch; namentlich Schweden, welches mit unverhaltenem Mißsvergnügen diesem Küstungseiser der niedersächsischen Stände zusah, that alles, um das Maaß so tief als möglich herabzudrücken; es wurde in der That nach sehr heftigen Debatten zwischen den schwesdischen und braunschweigischen Gesandten schließlich nur das Duplum, zwei Kömermonate, beschlossen §.

Wesentlicher war nun, daß jetzt das Band zwischen Brandenburg, Cöln und Braunschweig sich wirklich zusammenziehen zu wollen

<sup>1)</sup> Instruction für Canstein dat. Cölln a. Sp. 6. Oct. 1654. (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Landgraf Wilhelm an den Kurfürsten dat. Kassel 26. Oct. 1654.
3) Relationen Canstein's dat. Braunschweig 4., 8. u. 18. Nov., und der Kreisabschied dat. 4. Dec. 1654. (Ebendas.)

schien; Coln sagte zu, feine für Brandenburg übernommenen Berpflichtungen auch auf Braunschweig auszudehnen, Braunschweig, die seinigen auch bem Aurfürsten von Cöln zu leisten '). So war hier= mit endlich, wie man hoffen burfte, der Grundstein zu einem Drei= fürstenbündniß gelegt, welches, wenn es gelang basselbe fest zu halten und activ werden zu lassen, eine fehr beträchtliche Macht für alle Angelegenheiten zunächst bes beutschen Norbens und Nordwestens repräsentirte, ein Kern, an ben von allen Seiten her neue Theile sich anschließen konnten. Schon versuchte Canstein während des Kreis= tags einzelne andere niederfächsische Stände heranzuziehen; mit Magbeburg war das gute Einvernehmen schon von früher her so weit befestigt, daß man es in der Hauptsache als gewonnen betrachten durfte; das Haus Meckelnburg zeigte sich sehr bereitwillig; die Behandlung, schreibt Canstein, die dasselbe einst in der Zeit Wallenstein's vom kaiserlichen Hofe empfangen, ist noch in allzu frischem Anbenken, als daß bieses Haus nicht die Pläne des Kurfürften mit Freude begrüßen sollte. Auch Holstein, Dänemark, Gottorf wurden angegangen; sie zeigten gleichfalls, wie Canstein berichtet, gute Zuneigung, aber auf näheres gingen fie nicht ein: "benn wie sie gleichsam in extremo angulo Germaniae liegen, also scheinet, daß sie davor halten, es gehe sie wenig an, was andern in Deutschland widerfähret;" so daß für's erste von ihnen direct auf nichts zu rechnen sei 1).

Die Schweben waren von all diesen Verhandlungen, die unter ihren Augen vor sich gingen, sehr wenig erbaut. Es bezeichnete eine neue Situation, wenn während des ganzen Kreistags der früher so dringend betriebene Eintritt Brandenburg's in die Hildesheimer Alliance jetzt, nachdem Schweden seine Einwilligung erklärt, mit

<sup>1)</sup> Eine Schwierigkeit, um beren willen zunächst nicht formell vollständig abgeschlossen werben konnte, machte der Umstand, daß Braunschweig von dem Kurfürsten von Cöln verlangte, er solle den Consens seines Kapitels zum Abschluß des Bündnisses beibringen, was der Kurfürst aus begreislichen Gründen verweigerte.

<sup>\*)</sup> Schlußrelation Caustein's dat. Halberstabt 8. Dec. 1654. (Ebenbas.) Bgl. die Aeußerung Schenk's über die "Transalbini" oben S. 213.

teinem Worte berührt wurde; als dann nach dem Schluß der Bershandlungen Schweden seinerseits die Sache in Anregung brachte, erstlärten die Braunschweiger ohne Instruction dasür zu sein '). Und andrerseits war es nicht minder bezeichnend, wenn jett die Schweden, gleichsam als ein Memento für das selbständige Gebahren Brandensburg's, gelegentlich von den wolfundirten Rechten ihres Königs auf die jülichsclevische Erbschaft zu reden begannen '): Dobrzenski, der inzwischen zur Beglückwünschung des neuen Königs Karl Gustav und zur Sondirung der dortigen Verhältnisse nach Stockholm geschickt worden war, fand den schwedischen Hof über all diese Vorgänge ziemlich verstimmt: man sieht wol, schreibt er, "die Zusammensetzung der Reichsstände bedeutet kein gutes Wetter im schwedischen Alsmanach ').

Bei all dem war man jedoch in Berlin so weit als möglich das von entfernt, gerade mit Schweren ein gespanntes Verhältniß zu wünschen; alle unmittelbaren Differenzen der beiden Staaten waren ausgetragen, der jülich = clevische Anspruch für jetzt schwerlich ernst gemeint; ein Fortgehen auf den Bahnen der hispanisirenden Politik Christinens in ihrer letzten Zeit war von ihrem Nachfolger nicht zu erwarten; in den Hauptfragen der deutschen Politik durfte man mit Wahrscheinlichkeit auf ein ersprießliches Zusammengehen mit Schweren rechnen; es kam nur barauf an, daß Schweden sich gewöhnte, Brandenburg als eine ebenbürtige auf eigenen Füßen ihm gegenüber stehende Macht anzuerkennen. Roch-war nicht beutlich zu erkennen, welche Wege Karl Gustav nehmen werde. Sein Wunsch, versicherte er dem brandenburgischen Gesandten, sei, in Frieden zu regieren; er wisse nur zu wol, "wie mühsam es wäre Krieg zu führen und wie betrüglich bas Glück ber Waffen "4). Aber die gewaltigen Rüstungen, die man vor sich gehen sah, sprachen anders, und der vertraute Diplomat des Königs, Graf Schlippenbach, den er gleich

<sup>1)</sup> So berichtet ber Kurfürst an Dobrzenski nach Stockholm dat. Cölln a. Sp. 25. Jan. 1655. (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 167 n. 1.

<sup>&</sup>quot; Dobrzenski an ben Kurfürsten dat. Stockholm 2. Dec. 1654

<sup>4)</sup> Relation Dobrzensti's dat. Stockholm 25. Nov. 1654.

nach seiner Thronbesteigung an die teutschen Höse schickte, ließ in Berlin bedenkliche Andeutungen fallen. Unverkennbar war ein Wetter von Norden her im Anzug, aber welche Richtung es nehmen, ob und an welcher Stelle es Brandenburg berühren werde, war noch nicht völlig ersichtlich. Sehr lange sollte der Zweisel nicht währen.

Halten wir indeß zunächst noch für einen Augenblick bie Si= tuation fest, wie sie jetzt im letzten Drittel des Jahres 1654 seit ber Conferenz in Hannover sich gestaltet hatte, so überwiegt für die brandenburgische Politik zur Zeit noch burchaus ber Hinblick auf die westlichen und die inneren Reichsverhältnisse, sowie auf die poli= tischen Combinationen, die wir in diesem Zusammenhang haben er= stehen sehen. Eben jett begannen, beim Herannahen des Winters, die Lothringer wieder in verdächtiger Weise sich bemerklich zu machen, und Herzog Franz, ihr jetziger Führer, schien ganz in die Wege feines Bruders einlenken zu wollen. Mitte October erschien ein Gefandter desselben, ein Herr Wilmal, am kurcolnischen Hofe in Bonn und verlangte Durchzug für einige lothringische Regimenter, die in ben benachbarten neutralen Gebieten Winterquartiere nehmen follten '). So versuchte man denn die alte Raubwirthschaft von neuem zu be= Aber die Situation war eine andere geworden. Der Kur= fürst von Cöln, obgleich ihm für seine Lande vollständige Schonung zugefagt wurde, schlug das Begehren des Lothringers rund ab und setzte seine Truppen in Bereitschaft; im Trier'schen wurde gerüstet, um schleunig zur Stelle zu sein; von Berlin her erhielt ber Cölner mit bankender Anerkennung für seine "rühmliche Resolution" die Anzeige, daß in Westfalen 800 Mann ständen, welche die Ordre hätten, auf die erste gegebene Nachricht auszurücken, beträchtliche neue Corps aus den inneren Landen sollten ihnen alsbald nachgeschoben werden 2); in Braunschweig war man bereit; nach Kassel erließ der

Rursürst Maximilian Heinrich an ben Kurfürsten Friedrich Wilschelm dat. Bonn 17. Oct. 1654; nebst bem von Wilmal eingereichten Mesmorial: er verlangt den Durchzug — "pour aller prendre quartier d'hyver dans les torres neutres enclavées dans les siennes" (b. h. des Kurfürsten von Cöln). (Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst an Kuresin dut. Colln a. Sp. 25. Oct. und 7. Nov.

Kurfürst eine bringende Mahnung, sich in die nöthige Versassung zu setzen '). Welches immer aber auch die Gründe waren, wodurch die Lothringer und Condéer zur Zurückaltung gebracht wurden, ihr Ansgriff unterblieb für diesmal und der Winter verging, ohne daß die rheinischen Lande von ihrem Einfall belästigt wurden.

Nur das Zerwürfniß mit dem Neuburger im westfälischen Preise blieb ungeschlichtet übrig. Ein neuer Bersuch, die Gegner zu vergleichen, der unter braunschweigischer und colnischer Bermittelung auf einer Conferenz zu Osnabrück im October gemacht wurde, blieb gänzlich ohne Erfolg \*). Und nun schien gerade von dieser Seite in das brandenburgische Bundeswerk ein bedenklicher Riß kommen Während der definitive Eintritt Kurcöln's in diese Verbindung besonders durch die von Braunschweig, erhobene Forderung der Bestätigung durch das Domcapitel in der Schwebe erhalten wurde, unterließ der Aurfürst Maximilian Heinrich natürlich nicht, sich mit ben befreundeten und benachbarten katholischen Ständen gleichfalls über die bevorstehenden Gefahren zu besprechen und zu verständigen. Noch vor Ende des Jahres war, ohne daß Brandenburg vorher von dem Plan in Kenntniß gesetzt wurde, ein zunächst für zwei Jahre geschlossenes Defensivbündniß fertig, welches neben Cöln und Trier den Bischof von Münster und — den Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg umschloß 3).

<sup>1654. (</sup>Ebendas.) Bergl. auch die Nachrichten Boreel's über diese Rüstungen bei Dropsen III. 2. 152; wenn Boreel sie als gegen Schweden gerichtet betrachtet, so ist dies nur seine eigene, für Brandenburg jedenfalls nicht zutreffende Bermuthung.

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Landgraf Wilhelm dat. Cölln a. Sp. 7. Nov. 1654. (Ebendas.) Die Antwort erfolgt erst am 13. Dec., und sagt mit einigen Bersclausulirungen die Hilse zu.

<sup>2)</sup> Berichte Wesen bed's über diese westfälische "Präliminarzusammenkunft." Neben Neuburg widersetzte sich besonders Münster jedem Compromiß.

<sup>3) &</sup>quot;Rheinische Alliance" zwischen Trier, Cöln, Münster und Neuburg dat. Cöln 15. Dec. 1654. Lünig Reichsarchiv Pars spec. Erste Contin., andre Forts. S. 311 ff.; auch Dumont Corps dipl. VI. 2. 97 ff. Bgl. Aitzema III. 1113 ff. Ich bemerke hierzu, daß ich absichtlich das angebliche frühere rheinischstatholische Bündniß vom 21. März 1651 unerwähnt gelassen habe, welches zuerst

Somit war also in dem Moment, wo die brandenburgische Bundesgenossenschaft sich in sich abzurunden im Begriff stand, ein katholisches Separatbündniß dazwischen getreten, welches von jener zunächst Söln und sodann die Aussicht auf Trier loslöste, oder wesnigstens sie in ein ganz anderes Verhältniß zu jener stellte, als nach den disherigen Verhandlungen sich ergeben zu wollen geschienen hatte, und welches — das war die Hauptsache — dem Pfalzgrafen von Neuburg für alle Fälle einen bedeutenden Rückhalt gewährte. Das Sölner Bündniß vom 15. Dec. wurde auf brandenburgischer Seite viel weniger als ein Absall des Kurfürsten von Söln bestrachtet, der deshalb beruhigende Zusicherungen gab und darauf hinsweisen konte, daß auch der Eintritt protestantischer Fürsten darin offengehalten sei '), als vielmehr als ein gelungener Gegenzug des Neuburger's, der nun auf diese Alliance gestützt um so weniger nöthig zu haben glaubte, die Angelegenheit des westfälischen Kreises durch

Mignet Succession d'Espagne II. 13. ohne nähere Angaben als ben ersten Reim bes Rheinbundes von 1658 hingestellt hat, worin man ihm, ohne bag näheres über jene vermeintliche Alliance von 1651 bekannt geworden wäre, seitdem gefolgt ist; so Stenzel II. 260, und zulett Böhm ber Rheinbund (in Foß Zeitschr. f. preuß. Gesch. 5. 221). In ber That hatte jene Uebereinkunft vom Jahr 1651, welche Mignet meinte, gar nicht ben allgemeinen Charakter eines Defensivbundnisses, sondern war lediglich eine von den in dieser Zeit mehrfach vortommenben Berbindungen zum Zweck ber Durchführung ber Friedensbestimmungen und der Anordnungen des Nürnberger Executionstags, vorzugsweise der Räumung ber einzelnen Kreise von den schwedischen u. a. Truppen; eine Verbindung, die von selbst mit Bollführung ber Räumung erlosch. Nur daher erklärt sich, daß anf dieses angebliche Defensionsbündniß von 1651, an dem auch Pfalz-Neuburg Theil haben follte, bennoch (was besonders gegen die Angabe Mignet's argwöhnisch machen mußte) während des Jülich'schen Krieges von 1651 der Pfalzgraf nie recurrirt, und auch in allen ferneren Berhandlungen ist nicht bie Rebe bavon. Daffelbe wird also nicht mehr bafür gelten bürfen, ber Reim bes Rheinbunds von 1658 zu fein. Gher mahrscheinlich bas obige katholische Blindniß vom 15. Dec. 1654; doch fehlen mir die Materialien zur Kenntniß seiner Entstehung und seines Fortgang's. Auffallend ift, daß dasselbe bisher fast überall mit Stillschweigen übergangen worden ift, so namentlich in der oben genannten jungften Arbeit über ben Rheinbunb.

<sup>2)</sup> Lünig a. a. D. S. 313.

Nachgiebigkeit gegen die Ansprüche Brandenburg's in Ordnung kommen zu lassen 2).

Indeß wie störend auch bieser neue Zwischenfall sein mochte, ein eigentlich entscheibendes Hinderniß für den weiteren Fortgang ber brandenburgischen Politik auf den eingeschlagenen Wegen konnte er zunächst nicht werden. Der Kurfürst von Cöln hütete sich wol, die Verbindung mit Brandenburg auf's Spiel zu setzen, welches nun schon zum zweiten Mal in seinem Interesse so energisch aufgetreten war. Er hatte in das katholische Bündniß keinerlei Clausel eindringen lassen, worüber Brandenburg sich beklagen konnte, er hatte dem Neuburger in Bezug auf seine Streitfrage über die westfälische Kreis= virection keinerlei Zugeständniß gemacht; für die wichtigsten Theile seines Programms, für die Hauptfragen ber inneren Reichspolitik, für die Frage der Kaiserwahl u. a. durfte Waldeck auch jetzt noch ber Zustimmung des Cölner's sicher sein. Und anterseits lag für die protestantischen Freunde Brandenburg's in dieser Seitenstellung, welche die Katholischen einzunehmen für gut fanden, nur ein Grund mehr, sich unter sich besto enger zusammenzuschließen; ein Gesichts= punkt, den man natürlich auch von Berlin her nicht unterließ ihnen einbringlich zu machen.

Wir können hier, zeitlich etwas vorausgreifend, die Geschichte dieser Verhandlungen sogleich dis zum formellen Abschluß der braunsschweigischen Alliance weiterführen. Man bereute jetzt auf braunschweigischer Seite zu spät, daß man bei den letzten Kreistagsvershandlungen dem Kurfürsten von Cöln durch die lästige Bedingung der Zustimmung seines Domcapitels den definitiven Beitritt zu der Versbindung erschwert und ihn vielleicht zum Theil dadurch veranlaßt hatte, andere Wege zu suchen. Ieht mußte man sich bequemen, ohne ihn abzuschließen. Es währte die in die Mitte des Jahres, ehe die Anges

<sup>3)</sup> Walbeck an Schenk. von Winterstädt dat. Berlin 23. Jan. 1655. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> S. oben S. 259. Als Canstein im März 1655 zu Wolfenbilttel war, erklärte ihm Herzog August, daß die Schuld bavon besonders den Cellischen Räthen zukäme. Relation Canstein's dat. 24. März 1655. (Berl. Arch.)

legenheit zu Ende gebracht wurde. Im Lauf des Sommers finden wir Canstein zu wiederholten Malen als Bevollmächtigten des Kurfürsten in Braunschweig; wo die Gesandten der drei welfischen Fürsten mit ihm zusammentrafen. Es konnte nicht fehlen, daß die nordischen Verhältnisse nun schon ihre Schatten auf die Verhandlungen warfen. Sehr entschieden betonten die Braunschweiger, daß sie mit der Alliance sich nur für die Reichslande des Kurfürsten verbindlich machten, nicht also für das Herzogthum Preußen 1); und auch für ben Fall einer Gefahr im Reich bestanden sie scharf auf der Bedin= gung, daß der Kurfürst über alles, was etwa eine solche herbeiführen könnte, "vorher und zeitig" mit ihnen communiciren müsse, vor allem aber "zu einiger Invasion und feindlichem Ueberzug keine befugte Ursach gegeben werden solle"?). Man bemerkt in den Berhand= lungen bereits beutlich, wie die Stellungen unter bem Einfluß bes beginnenden schwedisch = polnischen Krieges sich zu verschieben beginnen. Noch sind die Braunschweiger bereit, die angehahnte Alliance zu vollziehen; aber mehr und mehr sehen wir die Besorgniß sich hervordrängen, daß dieselbe eine Schlinge sein möchte, durch welche sie unversehens in den Strudel der nordischen Wirren hineingezogen werden Wir werden weiterhin zu berichten haben, wie sehr im fönnten. ferneren Verlauf die braunschweigische Politik sich namentlich ber eben angeführten Clauseln zu bedienen wußte; die Wendung nach dieser Seite hin macht sich bereits jetzt bei den letzten Abschlußverhandlungen bemerklich.

Indeß wie auch immer, zu Ende wurden sie gebracht; wenige Tage bevor im Haag die ebenfalls so lange erstrebte Alliance mit den Niederlanden vollzogen wurde ), am 19. Juli unterzeichnete Canstein nebst den dazu reputirten braunschweigischen Räthen das

<sup>&#</sup>x27;) Protokoll dat. Braunschweig 27. Juni 1655. "Preußen gehöre nicht zum Reich und würde also diese Alliance bahin nicht können extendiret werden." Archiv zu Hannover.)

<sup>2)</sup> Relation Canstein's dat. Braunschweig 19. Juli 1655. (Berl. Arch.) Bgl. Art. II. der Alliance.

<sup>\*)</sup> v. Mörner Kurbrandenb. Staatsvertr. S. 187 ff. Urk. u. Actensk. IV. 141.

für drei Jahre geltende Defensivbündniß'); die Ratisicationsfrist ward auf drei Monate angesetzt, weil für Hannover die Unterschrift des noch immer in Benedig weilenden Herzogs Georg Wilhelm beisgebracht werden mußte.

Von den beiden genannten Bündnissen, welche in diesen Tagen unterzeichnet wurden, war das eine, das niederländische, speciell im Hinblick auf die beginnenden nordischen Verwickelungen zur Reife ge= kommen; sein Hauptobject, darf man sagen, war die preußische Ost= seeküste und ihre Beschützung gegen die Gelüste Schwedens. man nun weiß, in wie geringem Maße tropbem es diesem Zwecke gedient hat, so kann es nicht allzusehr befremden, wenn das andere, das braunschweigische, es noch viel weniger that. Dasselbe war, muß man gestehen, aus einer Situation hervorgewachsen, die jetzt vorüber war, oder beren Bedingungen wenigstens nur noch in sehr modificirter Weise fortbestanden. Seine Geschichte (wir berühren die Hauptpunkte noch im folgenben) ist die Geschichte des Zwiespalts zwischen seiner ursprünglichen Anlage und ben bamit verknüpften Intentionen und zwischen der neuen Situation, welche für Brandenburg jetzt der beginnende nordische Krieg schuf. Nicht als ob die braunschweigische Politik bei der Verbindung mit Brandenburg die entscheidenden Gesichtspunkte und die letten Ziele dieser Macht getheilt hätte, die ihr in ihrer letzten Instanz nicht einmal bekannt Aber man stand boch auf einer Reihe gemeinsamer Voraussetzungen, die wesentlich waren für das Zustandekommen und die fünftige Wirksamkeit des Bündnisses; die wichtigste die: daß Brandenburg fortfahren könne und werde, das Hauptgewicht seiner politischen Action auf die. Fragen ber inneren Reichspolitik zu legen und zwar in demjenigen oppositionellen Sinne, in derjenigen antihabs= burgischen Richtung, wie sie seit dem Beginn von Waldeck's Vorwalten in Berlin überhaupt erst die Annäherung der beiden Häuser herbeigeführt hatte. Wie nun, wenn die nordische Krisis den Kurfürsten bavon abführte, wenn ihre Wechselfälle seine ganze Kraft in andere Sphären hinüberzogen, ja vielleicht ihn nöthigten, Verbindung

<sup>1)</sup> S. basselbe im Auszug bei v. Mörner'S. 184 ff.

mit eben der kaiserlichen Macht zu suchen, gegen die seiner eigent= lichen Meinung nach der frühere Bund vorzüglich gemeint war?

Man würde einseitig urtheilen, wollte man die Resultatlosigkeit des Bündnisses lediglich nach dem Maße der Wünsche bemessen und verbammen, welche in Bezug auf basselbe ber brandenburgischen Politik auf ihren jetzt einzuschlagenden Wegen unerfüllt blieben. Brandenburg mußte, von den Verhältnissen und von seinen Interessen im Norden getrieben, je länger je mehr die Linie verlassen, auf welcher Waldeck (benn sein Werk war diese Berbindung in jedem Sinne) bas enge Einverständniß mit dem braunschweigischen Hause auferbaut hatte wenn in dem Maße, als es dies that, die braunschweigische Politik sich zurückzog und die Freiheit ihrer Action wieder in Anspruch nahm, die zum Theil für Brandenburg sehr unbequem wurde, so giebt dies weder zur Verwunderung, noch zu der Anklage einer ungewöhnlich treulosen Politik Beranlassung. Mit bem Beginn bes nordischen Krieges war in der That eine völlig neue Situation geschaffen; andere Fragen traten in den Vordergrund, andere Kräfte waren zu be= rechnen, andere Verbindungen drängten sich heran. Dies gilt für die eine wie für die andere Seite.

Bevor wir indeß daran gehen, die Thätigkeit Waldeck's diesen neuen Verhältnissen gegenüber zu beleuchten, sei uns noch eine Reihe von Bemerkungen gestattet, mit denen wir versuchen, vergleichend und zusammenfassend, die allgemeine Bedeutung der bisher geschilderten Bestrebungen in das ihnen zukommende Licht zu setzen.

## Ueberblick und Zusammenfaffung.

Als Friedrich der Große im October 1784 das Zögern seiner Minister durchbrach und denselben seinen berühmten eigenhändigen Entwurf eines deutschen Fürstenbundes vorlegte, so benannte er densselben ein "Projet de ligue entre les Princes d'Allemagne, calquée sur le modèle de celle de Smalcalde").

Zurücklickend auf die früheren Epochen der deutschen Geschichte

<sup>1)</sup> Schmibt Unionsbestrebungen I. 105 f.

fand der geschichtskundige König keinen Versuch reformatorischer Bundespolitik vor, mit welchem er seine eigenen Absichten in Bergleich stellen mochte, als ras große protestantische Bündniß-ves sech= zehnten Jahrhunderts. In den weiteren Erörterungen, welche hier= auf folgten, wird dann gelegentlich auch die Union von 1608, das Leipziger Bündniß von 1631 zum Vergleich herbeigezogen '); nirgends aber begegnet, weder in den Acuferungen des Königs, noch in den Staatsschriften Hertzberg's und anderer Diplomaten der Zeit, noch in der publicistischen Literatur, die sich an die Union von 1785 ans schloß, tie leiseste Spur bavon, daß noch irgend eine Erinnerung sich erhalten hätte an die mit so großem Eiser betriebenen Pläne, deren Entstehung und Verlauf uns bis hierher beschäftigt hat. Auf's vollständigste war ras Andenken baran dem Gedächtniß der Menschen und bem historischen Bewußtsein bes preußischen Staates entschwunden, daß schon hundert und dreißig Jahre vor der Gründung bes Friedericianischen Fürstenbundes, schon in ten ersten Jahren jugent= frischen, zukunftssicheren Emporstrebens ber preußischen Monarchie ein Staatsmann des großen Kurfürsten diesem Fürsten als die Aufgabe seines Staates ras Werk hingestellt hat, welches rann ber große Herrscher des achtzehnten Jahrhunderts, mit mächtig erweis terten Mitteln, mit ten gereifteren und geklärten Anschauungen seiner Zeit, als ren Schlußstein seines gewaltigen Lebens sich vorzusetzen den Ehrgeiz hatte.

Wir werren weiterhin die Gründe zu beleuchten haben, warum dieser erste Ansatz zu einer preußisch beutschen Unionspolitik so rasch aufgegeben werden mußte. Er war so wenig von nachhaltigen Folgen, wie jener erste Anlauf, der unter den Auspicien Friedrich's des Großen kurz vor Beginn des zweiten schlesischen Krieges genommen wurde 2). Aber die Thatsache verdient festgehalten zu werden, daß der Gedanke einer deutschen Union unter der Führung des preußisschen Staates bereits dem zweiten Jahrzehnt der Regierung des großen Kurfürsten angehört.

<sup>1)</sup> Ebenbas. S. 116, 120 u. a. D.

<sup>2)</sup> v. Ranke Neun Bücher preuß. Geschichte III. 144 ff.

Immer wird bas preußische Bundeswerk von 1785 für uns das volle spmpathische Interesse besitzen, womit uns alles berührt, was die Spuren der Hand jenes großen Fürsten trägt. Aber neben ihm darf auch für den Namen Waldeck's und für seine Pläne fortan eine ehrenvolle Stelle in der Geschichte der preußisch deutschen Resformpolitik in Anspruch genommen werden. Um mehr als ein Jahrshundert rückwärts in der Geschichte unserer Nation und des preußischen Staates zeigen sie uns die Gedanken bereits wirksam, welche die siegreichen Gedanken der deutschen Geschichte werden sollten. Nur in schwachen, noch ohnmächtigem Ansatz immerhin; aber hier, wie oft, war der mißlungene Versuch frühreisen Wollen's die Ahnung späteren Vermögen's.

Ober wäre es zu viel gesagt, wenn wir zwischen jenen Entwürfen des siebzehnten Jahrhunderts und den preußischen Unionsversuchen späterer Zeit eine innere Verwandtschaft behaupten, wenn wir für diese die zutreffendsten Vergleichungspunkte nicht mit Friedrich dem Großen in dem schmalkaldener Bunde, in der Union von 1608 oder den protestantischen Bündnissen des dreißigjährigen Krieges sinden, sondern in der eigenen engeren Vergangenheit des preußischen Staates selbst, in jenen Waldeck'schen Plänen von 1654?

Wir dürfen einen Augenblick bei dieser Gegenüberstellung verweislem. Eine Epoche unvergleichlich großartiger Entwickelung liegt zwischen dem preußischen Staate von 1654 und dem von 1785; dennoch ist es überraschend zu betrachten, wie viele wesentlich gleichartige Motive, besonders auf dem Felde der inneren deutschen Politik, uns hier wie dort begegnen, die hier wie dort den Anstoß zu gleichartigen Verssuchen gaben. Nichts anderes läßt uns in gleich augenfälliger Weise erkennen, wie total, gegenüber dem gewaltigen Fortschritt des preußischen Staates, der Stillstand gewesen ist, welcher das Reich und die eigentliche Reichspolitik in ihren Grundverhältnissen diesen ganzen Zeitraum hindurch gebannt, hielt ').

<sup>1)</sup> Es versteht sich, daß, wenn wir diesen Bergleich durchführen wollen, wir dabei nicht ausschließlich die von preußischer Seite ober die von Friedrich dem Großen persönlich herstammenden Aeußerungen und Maßregeln in Betracht ziehen, sondern die ganze von unionistischen Tendenzen erfüllte Atmosphäre dieser Zeit

Denn als erster Ausgangspunkt liegt zunächst den Unionsbestrebungen beider Epochen der Gedanke zu Grunde: Errichtung eines reichsständischen Bundes zur Abwehr der Uebergriffe der österreichischen Kaiserpolitik und zur Sicherstellung des ständischen Reichsschlems im Sinne des westfälischen Friedens. Auf diesen Frieden, als oberste Rechtsbasis, nebst der goldenen Bulle, den Reichsabschieden und den kaiserlichen Wahlcapitulationen, beruft man sich hier wie dort.

Die Hauptaufgabe ber Oppositionspolitik (wenn man ben all= gemeinen Ausbruck gelten lassen will) ist die nämliche geblieben: möglichste Einschränkung der Macht und des Einflusses von Defter-Die Lösung des dynastischen Zusammenreich in Deutschland. hangs von Desterreich mit Spanien, ber im siebzehnten Jahrhundert ein so mächtig wirkendes Motiv war und im achtzehnten hinwegfiel, begründet hierin keinen wesentlichen Unterschied. In der Schärfe, womit diese Hauptaufgabe erkannt und ausgesprochen wird, berühren bie beiden reformatorischen Versuche sich aufs nächste. Der Sat von der unüberwindlichen Unversöhnlichkeit der österreichischen Politik mit den Interessen eines gesunden und gedeihlichen deutschen Staatslebens ist bis auf die Zeiten Friedrichs des Großen vielleicht von keinem preußischen Staatsmann mit ber leibenschaftlichen Energie empfunden und verfochten worden, wie von Waldeck in diesen Jahren seines Wirkens in Brandenburg; nie ist bis auf Friedrich die preußische Politik in stärkerer principieller Feindseligkeit gegen Desterreich geleitet worden, als in dieser rasch vorübergehenden Epoche seines dominirenden Einflusses.

Auch die Mittel des Angriffs und der Abwehr sind, wie man leicht erkennt, in den wesentlichsten Stücken die gleichen geblieben. Denn wie sehr auch das Preußen von 1785, als geschlossene, Oester=

überhaupt. Man wird, um sich von der Berwandtschaft und wesentlichen Gleichsartigkeit der Stimmungen und Tendenzen in beiden Zeitaltern zu liberzeugen, wol thun, nach unserer bisherigen Darstellung der Situation und der aus ihr hervorgegangenen Entwürfe eines von den zusammenfassenden Actenstücken des Jahres 1784 zu lesen, wie z. B. das Hosensels'sche Memoire bei Schmidt 1. S. 34 ff., oder die Herzbergische Denkschrift ebendas. S. 118 ff., oder auch die Itreitschrift vom Nov. 1785 ebendas. S. 379 ff.

reich ebenbürtige, europäische Großmacht, verschieden sein mochte von bem eben erst mühsam und langsam aus den Fesseln des Territorial= staatenthum's sich losringenden Ländercomplex des großen Kur= fürsten — auch die österreichische Monarchie des siedzehnten Jahr= hunderts steht an Entwickelung der materiellen Machtmittel hinter bem Staate Joseph's II. boch in einem ähnlichen Verhältniß zurück. Vor allem aber das Kampffeld, worauf Desterreich und Preußen sich begegnen, die Waffen, womit Oesterreich vordringt und Preußen abwehrt, sind in der Häuptsache nach wie vor die nämlichen. gilt dem Wiener Cabinet vor allem, die überlieferten Organe der Reichsregierung seinen Zwecken dienstbar zu machen, sie zu Organen der österreichischen Herrschaft in Deutschland umzubeugen. Wir sahen, mit welchen Mitteln die Regierung Ferdinand's III. vornehmlich das Ziel verfolgte, die Majorität des Reichstags zu beherrschen, ober ben nicht zu beherrschenden außer Activität zu setzen. Die Creirung "neuer Fürsten" war von jener Zeit an in ausgiebigster Weise von dem kaiserlichen Hofe fortgesetzt worden; die von Joseph II. beab= sichtigte Gründung einer neuen Kurwürde für Würtemberg und andere ähnliche Anläufe gehören durchaus in diese Kategorie, und wenn jetzt dieser Kaiser immer dreister mit dem Bestreben hervortrat, möglichst viele Bisthümer und andere geistliche Güter in die Hand seiner Verwandten, "ber Vettern von Florenz und Modena" zu bringen, so betrachtete Friedrich ber Große dieses Bemühen vorzugsweise unter dem Gesichtspunkt der dadurch zu vollendenden österreichischen Majorität auf ben Reichstagen und erkannte darin eine der bringenbsten Gefahren 1). Freilich, der Gedanke der Säcularisation, der sich bei Joseph II. hiermit verband, sowie überhaupt die aggres= sive Haltung dieses Fürsten gegenüber ben geistlichen Fürstenthümern, war neu und gehörte dem achtzehnten Jahrhundert an. Aber ebenso wiederholt sich in der Zeit der Gründung des Fürstenhundes die

<sup>1)</sup> Projet de ligue etc.: si l'on n'y prévoit à temps, l'Empereur pourvoira tous ses neveux de Florence et de Modène de tous les Evêchés, Archevêchés et Abbayes de l'Allemagne; bientôt il les sécularisera et gagnera la supériorité dans toutes les diètes par les voix de ses neveux." Schmibt a. a. D. S. 105. Bgl. oben S. 101 ff.

Tendenz der österreichischen Politik, den doch nicht völlig gefügigen Reichstag als unbequemen Hemmschuh zeitweilig ganz bei Seite zu schieben; was in der Zeit der Ferdinande durch Nichtberufung oder willkürliche Auflösung erreicht wurde, das wußte Joseph II. dem stehenden Regensburger Congreß gegenüber durch andere Mittel gleich sicher zu bewerkstelligen.

Man braucht den Namen des Reichshofraths nur zu nennen, um sich zu erinnern, wie die Uebergriffe desselben ebenso zu den vornehmsten Beschwerdepunkten der Gründer des Fürstenbundes geshörten, wie sie für Waldeck und die gesammte Oppositionspartei eine der Hauptanklagen gegen den kaiserlichen Hof bildeten.

Die nimmer ruhenden Umtriebe der österreichischen Politik, um die kaiserliche Würde, dem Sinne der Reichsverfassung und der Wahlcapitulation entgegen, auf lange Zeit im voraus dem Hause zu sichern, setzten die oppositionellen Elemente zur Zeit Joseph's wie zu der Ferdinand's III. in Bewegung.

Das pecuniäre Aussaugungsspstem vermöge der lediglich zur Füllung der österreichischen Kassen erhobenen sogenannten Reichssteuern dauerte sort und lastete jetzt wie damals vornehmlich auf den widerstandsunfähigen kleinen und mittleren Territorien; wo die Römermonate nicht mehr auslangten, suchte Ioseph II. mit anderen ähnlichen Mitteln, wie mit der von ihm aus der Vergessenheit hersvorgezogenen publicistischen Curiosität der Panisbriese oder durch die in die sinanciellen Bedrängnisse der Territorien sich einmischenden den kaiserlichen Debitcommissionen nachzuhelsen, um die Hand in den Geldangelegenheiten der Reichsstände zu haben ').

Man kann an ganze Reihen anderer in ähnlicher Gestalt wiederstehrender Motive aus beiden Epochen erinnern. Noch spielt, trot des mächtigen Unterschieds der Zeitalter, in der Zeit der Friederiscianischen Pläne in das officielle Leben des Reichstags, der Reichstenden, der Reichsgerichte der seindselige Gegensatz der beiden

<sup>1)</sup> Dohm Denkwilrbigkeiten III. 19 ff. Ebendahin gehört die von Oesterreich in dieser Zeit versuchte Erhebung ber segenannten "Dominicalsteuer" im "\*Möbischen Kreise, worüber eingehend Reuß Staatskanzlei XV. 220 ff.

kirchlichen Bekenntnisse ebenso aufregend und trennend hinein, wie in dem Zeitraum, dem unsere obigen Darstellungen angehören. Weber hier noch dort brückt der kirchliche Gegensatz mehr den vollen Inhalt des Parteiunterschiedes aus (wenn gleich in der älteren Epoche vielleicht noch in etwas stärkerem Maße als in ber späteren), aber hier wie bort sind boch noch die alten von daher entnommenen Parolen und Stichwörter im Schwang, und wir vernehmen gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts wie in der Mitte des siebzehnten jene niemals vergessenen Parteirufe von gegnerischen Vernichtungs= plänen, von Bedrohung des einen und des anderen Bekenntnisses in seinem Bestand, Parteiruse, die niemals völlig grundlos, aber auch niemals völlig wörtlich zu nehmen sind, die neben dem kirchlichen Gegensatz, auf ben sie lauten, immer eine reiche Mannigfaltig= keit ganz anders gearteter Motive in sich schließen. Alle Aeußerungen Walbed's, die dem dargelegten Gedankenkreis angehören, tragen bei ihrem eminent politischen Charakter boch eine sehr stark polemisch= protestantische Färbung; in dem Projecte Friedrichs des Großen natürlich wird man bergleichen nicht suchen 1), der Fürstenbund von 1785 war, obgleich in der Mehrzahl aus protestantischen Mitgliedern bestehend, doch ohne jede specifisch confessionelle Tendenz; aber man erinnert sich, wie auch hier in den Vorverhandlungen dieser Gesichts= punkt seine Rolle spielte und der eine von den ersten Theilnehmern des Bundes den protestantischen Charafter besselben speciell gewahrt wissen wollte 2). Nimmt man hinzu, wie sehr, besonders seit dem Ende des siebenjährigen Krieges, in den officiellen Verhand= lungen zwischen Kaiser und Reich der alte politische Hebel der "evangelischen Gravamina" wieder in Thätigkeit gesetzt wurde und feine Wirkungen übte, dazu die Streitigkeiten mit dem "Corpus Evangelicorum", ben Plan, diesem entgegen die katholischen Stände förmlich zu einem neuen "Corpus Catholicorum" zu vereinigen, dazu den confessionellen Charakter der die ganze Reichsmaschine in's

<sup>&#</sup>x27;) Er betont in seinem eigenhändigen Entwurf bas "sans distinction de religion" ebenso scharf, wie wir bem wörtlich gleichen Ausbrucke auch oben S. 196 begegnet sind.

<sup>2)</sup> Schmibt a. a. D. S. 100.

Erdmaunsborffer, Graf v. Walded.

Stoden bringenden "Grafenirrungen", bazu die thatsächlichen Bestüdungen, die auch jetzt an einzelnen Orten, wie in der Pfalz, die protestantischen Unterthanen katholischer Landesherren zu erfahren hatten, und viele andere Symptome dieser Art: so liegt zwar auf der Hand, daß von den Gesahren einer specifisch katholischen Reactionsspolitik in dieser Zeit dei weitem nicht mit der ernsten Besorgniß geredet werden konnte, wie noch hundert und dreißig Jahre früher; aber dennoch wird man nicht umhin können, in allen jenen Thatssachen, abgeschwächt zwar, doch noch keineswegs ganz bedeutungslos, die Elemente wiederzuerkennen, wie sie nach dieser Richtung hin auch die Atmosphäre der Zeit des großen Kurfürsten und der Walsbed'schen Projecte bilbeten.

Den bairischen Tausch = und Annexionsplänen Joseph's II., welche, wie bekannt, nicht die Ursache, aber der stärkste Anstoß zur Durchführung der preußischen Unionsentwürfe waren, würde man allerdings aus der Zeit Ferdinand's III. keine directe Parallele an die Seite stellen können. Aber noch stand, was in den Tagen Ferdi= nand's II. geschehen und versucht, im lebendigsten Andenken!). Und beiden Epochen eignet doch mit gleicher Stärke jene Besorgniß vor den absorbirenden Plänen der österreichischen Politik, die man im siebzehnten Jahrhundert in den gefürchteten Namen der "Monarchie" kleibete, während man jetzt von den Souverainitätsgelüsten Joseph's sprach. "Der Plan, in Deutschland souverain zu werden (heißt es in einer Staatsschrift vom Februar 1784) ist sehr alt. Man müßte die Geschichte von Kaiser Friedrich III. an ausschreiben, wenn man alle besfallsige Versuche anzeigen wollte... das Project besteht noch, und wenn jemalen ein Kaiser gewesen, der solches mit Nachbruck angreifen kann, so ist es freilich der jezige"?). Man kann aus ben Briefen Friedrichs des Großen an seine Minister aus dieser Zeit eine lange Reihe von Aeußerungen zusammenstellen über bie von dem Kaiser für Deutschland zu befürchtenden Gefahren, die

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. oben S. 259 bie Notiz in Betreff Medlenburgs.

<sup>2)</sup> Hofenfels'sches Memoire (Pfalz-Zweibrücken) bei Schmibt S. 41. Bgl. auch die Erörterungen über die "Monarchie universelle" in der preußischen Streitschrist "Réponse à l'Imprimé" 20., ebendas. S. 381.

man einfach in die Zeit Waldecks hinübertragen könnte, und umgestehrt '). Weder im Jahr 1654, noch 1784 hätte jemand genau anzugeben gewußt, wie im einzelnen das Ziel der "monarchischen" oder Souverainitätsbestrebungen beschaffen war, die man der östersreichischen Politik zuschrieb; aber mit gleicher Stärke herrschte hier wie dort die Ueberzeugung von ihrer äußersten Gefährlichkeit und trieb die Mächte der Opposition an, die geeigneten Vertheidigungssmaßregeln zu treffen.

: **:** -

...

Blicken wir nun auf biese, so tritt uns sogleich in ber allge= meinen Grundansicht der beiden Bestrebungsreihen, die wir hier neben einander halten, ein auffallender Parallelismus entgegen: auf beiden Seiten verbindet sich die stärkste Ueberzeugung von der absoluten Werthlosigkeit, ja Verderblichkeit der jezigen Reichsver= fassung mit dem energischen Bemühen, dieselbe dennoch in ihren Grundzügen zunächst aufrecht zu erhalten. Wir saben oben (S. 180 f.), wie Waldeck über den Werth der Reichsinstitutionen urtheilte; die Ansichten Friedrichs des Großen darüber sind bekannt; burch die Erfahrungen eines neuen Jahrhunderts bereichert und verschärft, gingen sie in manchen Stücken noch weiter — aber als Ausgangs= punkt ihrer Opposition steht boch bei beiben die conservative Tenbenz ber "Erhaltung der deutschen Reichsverfassung". Es leuchtet ein, daß dies beiderseits eine lediglich defensive Position ist; "Er= haltung der Reichsverfassung" bedeutet in beiden Fällen nichts anderes als: es darf Desterreich nicht gestattet werden, das deutsche Reich irgendwie in seinem Sinne umzugestalten. Aber sich selbst behält man dies allerdings vor.

Und hierin liegt die positive, schöpferische Seite aller dieser

<sup>1)</sup> Einmal sogar begegnet sich Friedrich in der Wahl eines bezeichnenden Bildes mit einem Staatsmann des Jahres 1653, nämlich in dem von dem "privildge de la grotte de Polyphème, d'être manges les derniers" (bei Schmidt S. 106), womit vgl. das braunschweigische Gutachten bei v. Meiern Regensb. Reichstagshandl. I. 1149. Ebenso die Wendung Waldect's: es bedarf einiger Zeit "so viel Köpfe unter einen Hut zu bringen" (oben S. 228), neben dem Ausbruck Friedrichs (bei Schmidt S. 52): "Ne croyez pas que ce soit une affaire de quinze jours, do mettre tant de têtes sous un chapeau."

Bestrebungen. Hier machen sich nun die Unionsprojecte ber beiten Epochen geltend.

In beiden Fällen ging man preußischer Seits zur Aussührum; dieser Bundespläne vor aus einer ziemlich peinlichen politischen Situation heraus. Friedrich der Große befand sich seit dem Teschem: Frieden von 1779 ungefähr in einem ähnlichen Zustand der Isolin heit, wie wir oben den des brandenburgischen Staates im Jahr 1653 kennen gelernt haben. Das eigene Bedürfniß, sich dem schweren Drang der Zeitverhältnisse gegenüber einen Rüchalt sichaffen, verband sich hier wie dort auss engste mit dem Interesk der Gesammtheit und mit dem Wirken für die Gesammtheit.

Daß nun die Klarheit eines auf die Gesammtreform des temschen Staatskörpers gerichteten Programms in unvergleichlich böberen Grade den Entwürfen und Ausführungen von 1785 zukommt, als ben oben bargelegten Waldeck'schen Aufzeichnungen und Versuchen, leuchtet auf ben ersten Blick ein. Jede Vergleichung ber handelmen Persönlichkeiten bei Seite gesetzt, tritt die größere Spruchreife te Die Realistrum Frage bei diesem Vergleich unzweifelhaft zu Tage. ber Pläne Friedrich's wird indeß, neben allem anderen, boch and ber außerorbentlichen Gunft ber Berhältnisse, ober soll man sagen, der trefflichen Wahl des Momentes in nicht geringem Maße zuzu schreiben sein. Die beutsche Politik des Wiener Hofes war wie auch in anderen Zeiten von ähnlicher Bedrohlichkeit für die Integrität ber Reichsverfassung und den Besitzstand der deutschen Reichsständ gewesen, aber noch selten hatte bas Spiel so offenkundig vor Alle: Augen ragelegen, wie jetzt in den Tagen Joseph's II.; die Empfin dung der Schutlosigkeit einer überaus kühnen Angriffspolitik gegenüber war weiter als je verbreitet; überall regte sich das Berürsnif. sich zu Schutbundnissen zusammenzuthun; das preußische Unionswer! war, wie man weiß, der Hafen, in welchem schließlich eine ganze Anzahl anderer mehr ober minder ähnlicher Bestrebungen auf verschiedenen Kreisen einmündete und aufging. Wenn Friedrich der Große beim Beginn der Unternehmung die Zeit von anderthalb Jahren als die zur Durchführung seines Planes erforderliche Frist aufstellte und in der That nach Ablauf verselben das Werk in der

lmienden Hauptsache vollendet vor ihm stand, so kam eine selten glückliche Fügung der allgemeinen und namentlich auch ber auswärtigen Ver= mit hältnisse ihm dabei zu Hilfe. Den Entwürfen von 1654 war die if mit politische Constellation minder günstig; kaum ein Jahr war seit midie ihrem ersten Auftauchen vergangen, als eine unerwartete Krisis die Rraft des brandenburgischen Staates unwiderstehlich auf ein ganz iden der anderes Feld ber Thätigkeit hinüberriß; somit mußte hier auch aus e Nie biesem Grunde vieles nur in dem Stadium der Andeutung, und nur halb zum Leben geförberter Projecte bleiben. Trop allem aber find wir doch auch in dem Fürstenbund von 1785 darauf ange= wiesen, zwischen den Zeilen zu lesen und eine Reihe unausgesprochener Gebanken und Folgerungen aus dem Zusammenhang, nicht des Actenstückes, sondern der allgemeinen Zeitverhältnisse, zu ergänzen '). Zu einem gleichen Verfahren sind wir aber auch den Waldeck'schen Plänen gegenüber genöthigt und berechtigt.

Il didessen

Halaman I.

Tagic d

, n. .

· glame.

Rene fr

nri .

n initi

nt di

ii.

مبر تالا

da de

In den uns erhaltenen Aeußerungen Waldeck's ist der Gedanke eines das gesammte außerösterreichische Deutschland umfassenden Bundes, so wie er dem Fürstenbund zu Grunde lag, nirgends aus= brücklich ausgesprochen. In seinem oben (S. 183 f.) analhsirten Programm macht er zunächst nur protestantische Reichsstände nam= haft; indeß bemerkten wir bereits, daß diese Ausschließlichkeit durch= aus nicht principiell in seinem Sinne lag; bei ben Verhandlungen mit Kurcöln sahen wir diese Linie bereits durchbrochen; Kurtrier stellte sich gleichfalls in Aussicht; eine Reihe anderer kleinerer katholischer Stände sehen wir durch die in dem Project begriffenen Territorien dergestalt umschlossen, daß man sich dieselben nothwendig als zu der projectirten Machtsphäre des Bundes gehörig vorstellen muß. Dennoch lassen wir völlig dahingestellt sein, wie weit etwa auch für die übrigen katholischen Bereiche Waldeck ein bestimmt formulirter Plan vorschwebte; das wahrscheinlichere ist, daß den Eventualitäten ein weiter Spielraum gelassen blieb; zwischen ber ersten Grundlage des Werks durch eine feste politische Vereinigung mit dem protestantischen Norden und zwischen jenem letten Abschluß lag (wie sogleich zu zeigen) noch eine lange

<sup>1)</sup> Bgl. Ab. Schmibt Preußens beutsche Politik (3. Aufl.) S. 51 ff.

Reihe politischer Combinationen, beren Erfolg sich nicht mit Sichersheit berechnen ließ; war doch selbst die weitere protestantische Bundessgenossenschaft nur in schwankenden Umrissen entworsen. Wie hätte man auch, wenn im übrigen alles beim alten blieb, abgesehen von Kurmainz, Kurdaiern u. a., sich ein Bundesverhältniß vorstellen mögen, in welchem der seindselige Pfalzgraf von Neuburg neben oder gar unter dem Kurfürsten von Brandenburg gestanden hätte?

Aber wir irren nun wohl nicht, wenn wir gerade an dieser Stelle Waldeck die umfassendsten Umgestaltungspläne zuschreiben; verwirklichten sich dieselben, so war das Resultat kein geringeres, als eine völlige Umkehr der politischen Machtverhältnisse gerade in den westlichen Grenzlanden des Reichs. Der Besitz des Neuburgers in den jülich-clevischen Erbschaftslanden namentlich wurde im Zusammen-hang dieser Politik nur als ein provisorischer betrachtet.

Wir erzählten oben, in welcher Weise Waldeck jenen Krieg von 1651 zu Ende bringen half; er hatte ihn als ein ganz unzulänglich vorbereitetes Unternehmen mißbilligt. Aber es ist nicht zu bezweisfeln, daß eine Wiederaufnahme besselben unter günstigeren Constellationen und besseren Vorbereitungen, trotz allen Abläugnungen aggressiver Absichten, einer der wichtigsten geheimen Paragraphen seines Programms war.

Und zwar hing dies nun mit seinen kriegerischen Absichten überhaupt zusammen. Denn wir mussen nun hier bestimmt aussprechen, was wir bisher nur andeuteten: Brandenburg ging jetzt unter ber Leitung Walbeck's mit vollen Segeln barauf los, als active kriegführende Macht in den großen spanisch=französischen Wir bemerkten bereits oben, wie Waldeck Arieg einzutreten. ber Möglichkeit, burch die lothringischen Wirren in den allgemeinen Kampf hineingezogen zu werben, in's Auge sah. Weit entfernt, vor dieser Aussicht zurückzuschrecken, erkannte er in ihr vielmehr ben natürlichsten Ausweg, um Brandenburg aus all ben Schwierig= keiten seiner Lage herauszureißen und es der Vollendung seiner Sein ganzes Bemühen war barauf ge-Plane entgegenzuführen. richtet, durch Rüftungen und diplomatische Verhandlungen das Losbrechen im geeigneten Moment vorzubereiten,

Mit allem Eifer wurden-besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 1654 die Rüstungen betrieben, so gut es die schwachen Kräfte des Staates und mannichsacher Widerstand im Innern zusließen. Aber die Entscheidung lag in dem Erfolge der diplomastischen Verhandlungen. Es kam alles darauf an, wie Frankreich sich zu den Plänen Waldeck's stellte.

Hier läßt uns nun die Correspondenz zwischen diesem und seinem niederländischen Freund Sommelsdhoft einen Blick in bisher völlig unbekannte Entwürfe thun.

Nach ben im wesentlichen erfolglosen Unterhandlungen mit Wicquesort im Frühjahr 1654, die wir oben dargestellt haben, ruhte der officielle diplomatische Verkehr zwischen Paris und Berlin dis zu der Sendung de Lumbres' an den Kurfürsten im Sommer 1655.). Aber theils durch den genannten Agenten, theils auf anderen diplomatischen Nebenwegen setzte inzwischen Waldeck seine Bemühungen auf's eifrigste sort, um mit Mazarin zu einem Einverständniß zu gelangen; er bediente sich namentlich auch Sommelsdyck's, um durch diesen und den französischen Gesandten im Haag dem Leiter der französischen Politik seine Absichten und Wünsche vorstellen zu lassen.

Fassen wir nun diese, wie sie in den Briesen an jenen niedergelegt sind, zusammen, so ergiebt sich ein ziemlich zusammenhängendes Bild von Walded's serneren Plänen. Brandenburg, so ist seine Meinung, schließt, vorläusig im tiessten Geheimniß, ein enges Bündniß mit Frankreich. Neben einem officiellen französischen Gesandten, der nach Berlin, aber des Scheines halber auch nach Oresden geschickt werden muß und dessen Sendung in oftensibler Weise ohne Erfolg bleibt, wird mit einem zuverlässigen geheimen Agenten die Sache in aller Stille in Ordnung gebracht. Frankreich verpflichtet sich zur Zahlung beträchtlicher Subsidiengelder, die sobald als möglich in Hamburg angewiesen werden müssen, und mit denen der Kurfürst seine begonnenen Küstungen vollendet und die für einen Feldzug jenseits des Rheins erforderlichen Materialien beschafft. Sobald alle Borbereitungen getrossen und der Kurfürst durch fran-

\_1) Urt. u. Acten ft. II. 35 ff.

zösische Vermittelung vor jeber Gesahr im Norden von Seiten Schwedens sicher gestellt ist, wird der Feldzug nach gemeinsamer Verabredung begonnen: Frankreich rückt mit einer ansehnlichen Armee von der Mosel (Lothringen) her gegen die Maas vor; von der andern Seite her überschreitet Waldeck mit den brandenburgischen Truppen — "un aussi deau corps d'armée que l'on puisse souhaiter", verspricht er — an einer noch zu vereindarenden Stelle den Rhein; in Bradant und Geldern vereinigt man sich und "wir wollen diesen Herren schon zu schaffen machen").

Zunächst also ber Eintritt Brandenburgs in ben französischen Krieg in den Niederlanden. Was früher auf Veranlassung der lothringischen Wirren hatte unternommen werden sollen (oben S. 228), das, und noch mehr, gebachte man nun, wenn diese in den Hintergrund traten, auch aus freier Hand wagen zu können. Walbeck glaubte dieser Combination die größten Erfolge weissagen zu dürfen; die Gewinnung der spanischen Niederlande für Frankreich schien ihm unausbleiblich: "ich will den Franzosen beweisen, daß es ledig= lich an ihnen liegt, wenn sie bis jetzt noch nicht Herren bes Landes zwischen ihren Grenzen und zwischen ben unsrigen sind "?). bamit nicht genug; die Gebanken bes verwegenen Staatsmannes schweifen noch viel weiter. "Sie fragen mich, schreibt er, ob dies gegen ben Kaiser ober gegen Spanien gemeint ist. Sie können wol denken, daß es nicht angemessen sein würde, den Krieg im Reich zu beginnen; aber ist einmal jenseits bes Rheins-ein guter Anfang gemacht, so folgt das übrige von selbst." Er sieht voraus, daß der Kaiser bei bieser neuen schweren Gefährdung Spaniens nicht müßiger Zuschauer bleiben wird; eben dies ist es, was er wünscht; der Rampf muß, gegen Spanien begonnen, zugleich auch zu einer Entscheidung über die deutsche Macht des habsburgischen Hauses führen: man wird auch im Reich sich in die nöthige Verfassung setzen; hier muß nun, so wird sein Gedanke sein, neben der eigenen Macht des Kurfürsten die brandenburgische Bundesgenossenschaft ihre Wirkung thun; man wird den Kaiser scharf beobachten; sowie er sich rührt,

<sup>1)</sup> Walbeck an Sommelsbyck dat. Berlin 3. April 1655.

<sup>2)</sup> Derselbe an benselben dat. Berlin 30. Jan. 1655.

so ist der Moment gekommen — dann wird man "dieser fürchterlichen spanischen Macht auf dieser Seite des Meeres die letzte Delung geben"; auf der anderen Seite des Oceans, so ist die Meinung, werden die Engländer durch ihren Angriff in den Colonien das Werk vollenden ').

Wie nun aber die weiteren Folgen? Wenn der Kurfürst sich mit Frankreich über diese gemeinsamen Operationen und Ziele versständigt hat, welche Vortheile sollen der brandenburgischen, der deutschen Politik daraus hersließen?

Hier kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Denn die Meinung Walded's war nun, so viel sich erkennen läßt, keine andere als diese: Frankreich gibt dem Kurfürsten freie Hand, sich in den westbeutschen niederrheinischen Grenzlanden nach Maßgabe seiner Interessen zu arrangiren; b. h. Frankreich gibt bem Kurfürsten ben Pfalzgrafen von Neuburg preis, und in derselben Zeit, wo man baran geht, mit vereinten Kräften bie Macht Spaniens in den Niederlanden zu brechen, soll auch für den spanischen Schützling in Düsseldorf die entscheidende Stunde geschlagen haben. zweifelte nicht an dem Erfolg: haben wir jetzt schon, ruft er aus, (ohne mit Frankreich verständigt zu sein) den Spaniern die Winter= quartiere in Lüttich und in andern Reichslanden verwehrt, was werden wir erst unternehmen können, wenn wir Frankreichs sicher sind; dann läßt sich in jenen Bereichen ein "coup de maître" aus= führen '). Rein anderer ist gemeint als ein entscheibender Streich gegen den Neuburger, die Vertreibung besselben aus den Landen Jülich und Berg, die endliche Gewinnung der gesammten jülich= clevischen Erbschaftslande für Brandenburg, vielleicht zu gleicher Zeit — bas mochte besonders Sommelsduck's Wunsch babei sein ein oranischer Restaurationsversuch in den Niederlanden 3).

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief von Commelsbyd an Walbed dat. Haag 25. Mai 1655.

<sup>2)</sup> Walbeck an Sommelsbyck dat. Berlin 30. Januar 1655. Bgl. auch ben Brief von de Lumbres an Mazarin bei Dropsen III. 2. 204. n.

<sup>\*)</sup> Bgl. über die Projecte des Grafen Wilhelm Friedrich von Nassau in den Niederlanden während dieser Zeit Groen van Prinsterer Archives Ser. II. 5. 155 ff. Wicques ort histoire des Provinces Unies (Edit. 1861 ff.) II. 389 ff.

Die Bezwingung und vielleicht Bertreibung bes Neuburgers hatte die besondere Wichtigkeit, daß er in diesen westbeutschen nieberrheinischen Landen neben Brandenburg der einzige weltliche Fürst von größerer Macht, in Mitten geistlicher Herrschaften und zersplitterter kleiner Grafengebiete, war. Bei der jett schon gewöhn= lichen militärischen Unbebeutendheit der geistlichen Fürsten (der reisige kriegslustige Bischof von Münster, Bernard von Galen, bilbete eine seltene Ausnahme). war der katholische Pfalzgraf das natürliche mili= tärische Haupt, um welches sich die übrigen sammeln mußten; auf dem Kreistag zu Essen war für den westfälischen Kreis der Versuch gemacht worden, dieses Verhältniß zu organisiren. Dachte man sich ihn hinweg, die gesammten jülich = clevischen Erbschaftslande in brandenburgischen Händen, vielleicht gar auch Spanien von Frankreich aus dem Besitz der Niederlande verdrängt, so konnte es einem Politiker dieser Zeit fast unausbleiblich erscheinen, daß Brandenburg die dominirende Schutzmacht in diesen Bereichen werden mußte, wenn es den genügenden Rückhalt in Deutschland hatte, um Frankreich auf ber-Grenze balanciren zu können. Ging alles nach Wunsch, so eröffnete sich der stolzeste Blick in die Zukunft: in den Nieder= landen wuchs der junge Wilhelm III. von Oranien heran; der Kur= fürst, so combinirt Walded, muß "sich am Rhein so fest machen", daß er dereinst, wenn der Prinz erwächsen und der Moment ge= kommen ist, den höchsten Aufschwung der beiden Häuser Brandenburg und Oranien "gesammter Hand" ins Werk setzen kann; er sieht bann, wenn Brandenburg am Rhein, ber Oranier in den Nieberlanden herrscht, den mächtigsten Umschwung der Dinge als möglich voraus: "E. Ch. D. werden durch solchen Weg entweder das Römische Reich in Flor und Aufnahme bringen, oder ein groß Theil davon vor sich behalten "').

Also: im Bunde mit dem unter Brandenburgs Beistand in den Niederlanden restaurirten Hause Oranien eine Annexions=

<sup>1)</sup> Gutachten Walbect's über die Gefahr in Preußen, vom März 1655 (Berl. Arch.). Wir machen von diesem Gutachten weiterhin im folgenden Kapitel noch Gebrauch.

politik im großen Stile — so werden wir den Ausdruck übersetzen dürfen. Ihn zu erläutern, müssen wir unterlassen. Dachte Waldeck an die geistlichen Lande am Rhein und in Westfalen, an eine Fortsführung der durch den westfälischen Frieden begonnenen Säcularissationen? Nichts würde näher liegen zu glauben; aber wir bescheiden uns damit, daß hier unsere Quellen schweigen. Hier wie an so vielen anderen Stellen müssen wir uns begnügen, nur die Perspective auf weite Gedankenreihen zu eröffnen, welche die persönliche Art unseres Helden und gebotene Borsicht ihn lieber mit einem Worte andeuten als eingehend aussühren ließ.

Ueberdies waren dies fernerliegende Sorgen. Für's erste kam es darauf an, die Geneigtheit Frankreichs für die oben angedeuteten näheren Combinationen zu gewinnen. Man erkennt aus dem Briefswechsel, der uns hier vornehmlich als Quelle dient, deutlich, daß Waldeck, wahrscheinlich durch die Vermittelung Sommelsdock's, dem Cardinal Mazarin sehr dringende Vorstellungen in dieser Richtung machen ließ. Indeß ging, zu seinem großen Mißvergnügen, der französische Minister auf die sanguinischen Vorschläge von Verlinder durchaus nicht mit der gewünschten Vereitwilligkeit ein. Monat um Monat verging, ohne daß die Angelegenheit einen Schritt weiter kam; in Vetreff des Neudurgers ließ der Cardinal fallen, daß Frankreich schon aus kirchlicher Rücksicht den katholischen Pfalzgräsen nicht preisgeben dürfe '); über die kriegerischen Arrangements kam es zu keinem Abschluß.

Wir sind nicht in der Lage, die Gründe authentisch angeben zu können, welche, gegenüber dem seurigen Entgegenkommen des brandens burgischen Ministers, den Cardinal zu einer so auffallenden Zurückshaltung bewogen. Zum Theil übte wol schon die beginnende Krisis im Norden ihre Wirkung und mahnte den französischen Staatsmann gerade gegen Brandenburg zur Lorsicht. Daneben aber übte gewiß

<sup>1)</sup> Walbed an Sommelsbyck dat. Berlin 9. Jan. 1655, wo er sich bestlagt über "le discours que Mr. le Cardinal a tenu en faveur du Duc de Neubourg, présérant sa conservation à cause de la religion à l'advantage de l'Electeur de Brandenbourg"; das heißt, sagt Walbed, nichts anderes als "saire désespérer tout succès pour la cause commune".

nicht geringen Einfluß auf dieses Verhalten Mazarin's das Aufstreten Waldeck's selbst bei diesen Verhandlungen, die Selbständigkeit der Pläne, womit er sich dem französischen Minister gegenüberstellte, und die er offenbar mit aller Entschiedenheit auch fernerhin für die Politik des Kurfürsten gewahrt wissen wollte.

Denn bei allem Eifer für bas französische Bündniß tritt uns doch überall die entschlossene Meinung Waldeck's entgegen, -baß Brandenburg nicht als eine französische Miethlingsmacht, die von Paris her am Gängelband zu führen, in den Kampf einzutreten beabsichtige, sondern als unabhängiger und ebenbürtiger Bundes= genosse, der seine besonderen Interessen auf der deutschen Seite zu verfechten habe, wie Frankreich die seinigen in den Niederlanden und in Italien. Wiederholt klingt uns aus den fragmentarischen Aeußerungen, aus benen wir uns allein über biese Verhandlungen unterrichten können, die scharfe Mahnung entgegen, daß Frank= reich, wenn irgend ber Plan gelingen sollte, sich nicht ben An= schein geben dürfe, "sich in die deutschen Angelegenheiten einmischen zu wollen"); ein anderes Mal gibt der Cardinal, um Waldeck über diesen Punkt zu beruhigen, eine eigenhändige Er= Härung in ähnlichem Sinne ab, die er Sommelsdyck im Haag vor= legen läßt: es sei burchaus nicht seine Absicht, etwa mit Hilse ber Schweden in eigennütziger Absicht Wirren in Deutschland hervorzurufen, sondern allein mit allen Mitteln, "et principalement par l'intelligence et l'aide des Allemands mêmes", bie deutsche Freiheit wiederherzustellen und zu sichern 2); er sucht Waldeck in Betreff seiner früheren Aeußerung über den Neuburger zu be= ruhigen 3); er geht endlich auf den Wunsch desselben ein, neben der officiellen Gefandtschaft einen geheimen Agenten nach Berlin zu

<sup>1)</sup> Walbeck an Sommelsbock dat. Berlin 30. Jan. 1655: "que l'on ne témoigne pas de se vouloir ingérer dans les affaires de l'Empire". Bgl. bazu oben bas Gutachten Walbeck's S. 227 ff. und die ganz ähnliche Situation und Tendenz Friedrich's des Großen im Jahr 1744 bei v. Ranke III. 144 ff.

<sup>2)</sup> Sommelsbyd an Walbed dat. Haag 22. März 1655.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Bgl. Urf. u. Actenst. II. 38.

schicken, der sich mit Waldest des näheren vernehmen soll '); schon berichtet Sommelsdyck frohlockend, daß jetzt ter Cardinal die Ersöffnungen im Namen Waldest's mit großem Beisall aufgenommen hat ("extrêmement goûté"), es kann noch alles gut werden — nur vor allem das tiefste Geheimniß und dann, wenn alles sertig, eine eclatante Ueberraschung: "la surprise donnera grand pied et facilitera beaucoup l'établissement du grand dessein".

Ueber diese geheimen Verhandlungen in Berlin, die den officiellen de Lumbres' vorausgingen, sehlen uns nähere Rachrichten. Wir erkennen nur, daß Waldeck von dem Auftreten des geheimen Agenten keineswegs befriedigt war, und daß es ihm offenbar nicht gelang, sich mit ihm zu einigen <sup>2</sup>); als bald darauf de Lumbres in Berlin erschien, trat er mit der Miene auf, völlig von vorn beginnen zu müssen; er stellte sich an, als sei ihm von den vorausgegungenen geheimen Verhandlungen überhaupt nichts bekannt. Waldeck erkannte, daß sür's erste von Frankreich wenig zu hoffen war <sup>3</sup>).

Trotzem fährt auch von hier ab das "Project am Khein" noch fort, seine Rolle zu spielen und wir werden sehen, wie der Gedanke daran Waldeck bis in die Verwickelungen des nordischen Krieges und auf die polnischen Schlachtfelder begleitete.

Doch dies mochte der Zukunft überlassen bleiben. In einem anderen wichtigen Punkte begegnen sich die Gedanken Waldeck's wiés der unmittelbar mit denen, welche Friedrich der Große hegte, als in den ersten Jahren seiner Regierung ihm zum ersten Male der Plan einer deutschen Fürstenvereinigung zum Schutz gegen die habsburgische Politik aufging. Es ist nicht zu verkennen, daß die desienitive Ausschließung des Hauses Desterreich von der kaiserlichen Würde bei der nächsten Wahl Waldeck als eines der vornehmsten Ziele der brandenburgischen Reichspolitik vorschwebte; die Wahl Ferdinand's IV. erschien ihm als der verhängnisvollste Fehler seit

¹) Diese Thatsache ergibt sich gleichfalls allein ans ber angeführten Correspondenz; s. die Briese Sommelsbyck's vom 22. März und 25. Mai, nud den Waldeck's vom 29. Mai 1655.

<sup>2)</sup> Walbed an Sommelsbyd dat. Berlin 29. Mai 1655.

<sup>3)</sup> Derfelbe an benfelben dat. Berlin 25. Juni 1655.

langer Zeit, den plötzlichen Tod des jungen Fürsten nahm er fast als einen göttlichen Fingerzeig. Was aber weiter? An ein pro= testantisches, etwa brandenburgisches Kaiserthum zu denken, hatte große Schwierigkeiten '). Die Erhebung Baierns stellte sich als ber natürlichste Ausweg bar. Ein Gedanke, ber, wie man weiß, hier weder zum ersten noch zum letzten Mal gefaßt wurde; einige Jahre später, nach dem Tode Ferdinand's III. wurde er in der That die Parole derjenigen Oppositionspartei, aus welcher dann der Rhein= bund von 1658 hervorging. Hier, im Zusammenhang mit den Plänen von 1654, stellt sich die Idee eines baierischen Kaiserthums etwas anders dar. Der Unterstützung Frankreichs konnte dasselbe bei seinem unvermeidlichen Kampf um das Dasein mit dem Hause Habsburg natürlich nicht entbehren, jetzt so wenig als hundert Jahre später, wo hinter dem bairischen Kaiser Karl VII. Friedrich der Große stand; und dieses Beistandes durfte man nach allen Tradi= tionen der frauzösischen-Politik gewiß sein. Aber natürlich konnte ein französisches Elientelkaiserthum nicht das Ziel von Waldeck's Bestrehungen sein. Die Erhebung Baierns mußte aus bem Schooße der bundesmäßig geeinigten deutschen antihabsburgischen Opposition hervorgehen und eben dieser fiel dann die Aufgabe zu, die Stütze bes neuen kaiserlichen Hauses zu sein. Natürlich unter bem Vortritt Brandenburgs, welches an der Spitze dieses-Bundes gedacht ward. So daß wir also nach dieser Seite das Programm Waldeck's dahin zusammenfassen können: Kaiserthum bes Hauses Baiern, gestützt auf Brandenburg und den von ihm geleiteten Bund <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Daß indeß Gedanken dieser Art der Zeit keineswegs fremd waren, bezeugt u. a. Giustiniano, der unter den möglichen Throncandidaten nach dem Tode Ferdinand's IV. auch den Kursürsten nennt: "l'Elettore di Brandemburg ha la fattione heretica, che lo sostiene, procurando gli Heretici far ogni sforzo per haver un' Imperatore della lor religione". Fiedler Relationen I. 398. Bgl. auch Urk. u. Actenst. II. 41. und unten S. 287.

<sup>2)</sup> Waldeck hat hiese Gedankenreihe nirgends, so viel mir von seiner Hand vorgekommen, im Zusammenhang entwickelt. Daß es die seinige war, ist darum nicht minder gewiß. Daß die Ausschließung des Hauses Habsburg von der kaiserlichen Würde eine der obersten Forderungen sür eine Reichspolitik in seinem

Es ist das Programm, dessen Durchführung Friedrich der Große erstrebte und bereits in's Werk zu setzen begonnen hatte, als der Tod Kaiser Karl's VII. ihn unterbrach. Und merkwürdig, wie auch hier die einmal vom gleichen Ausgangspunkt angefangene Gebankenreihe sich in natürlicher Verknüpfung in beiden Zeitaltern an den gleichen Folgerungen und Combinationen bis ins einzelnste fortsett, ohne daß dabei irgendwie an eine Ueberlieferung zu denken Wir sehen im Zusammenhang von Friedrichs des Großen Plänen in der Zeit des bairischen Kaiserthums den Gedanken auf= tauchen (gleichviel von wem er stammt), das zu einem kräftigen Bestand allzu schwach situirte bairische Kaiserthum zu stärken burch die Eroberung von Böhmen '). Ein Jahrhundert früher finden wir benselben Gedanken ausgesprochen. Als im Juli 1655 der Gefandte Karl Gustav's von Schweben, Graf Schlippenbach, in geheimer Mission in Berlin erschien, um den Kurfürsten für die Pläne seines Königs zu gewinnen, stellte er unter anderem anch dies als einen Wunsch der schwedischen Politik hin, daß das Kaiserthum auf ein anderes, womöglich protestantisches, Haus übertragen und diesem bann Böhmen, gleichsam als Krongut, zugeeignet werden müsse ("que la Bohémie devait tousjours demeurer pour un Empereur et qu'il devait être pris des Protestants, mais que pourtant son

Sinne war, liegt auf ber Hand; noch nach seinem Austritt aus dem Dienste des Kutsürsten, mährend des Interregnums nach dem Tode Ferdinand's III. giebt er dieser Ueberzeugung den energischsten Ausdruck in einem Gutachten: Gesdanken in puncto der Wahl eines Röm. Königs dat. 17. Mai 1658 (Berl. Arch.). Das Haus Baiern nennt er hier nicht direct, doch zeigt der Zussammenhang zur Genüge, daß er kein anderes meint. An anderer Stelle, auf einem von den zahlreichen Notizenzetteln von seiner Hand, die im Arols. Arch. erhalten sind, und worauf er später auszusührende Gedanken in slüchtiger Form hinzuwersen psiegte, sindet sich eine kurze Andeutung über die Bortheile eines baisrischen Kaiserthums. Bei den Verhandlungen in Arnsberg mit dem Kurzürsten von Cöln (oben S. 251 ff.) wird darüber wahrscheinlich schon eingehender die Rede gewesen sein.

<sup>1)</sup> v. Ranke III. 147 f.; vgl. den geheimen Artikel zu der Frankfurter Union vom 22. Mai 1744 Wend Cod. jur gent. recent. II. 170.); derselbe wird zwar für unächt gehalten, doch wäre über seinen Ursprung noch nähere Auskunft zu wünschen. Hier kommt es nur auf das Borhandensein des Planes an.

Roi ne voulait point de cette dignite") 1). Man erkennt leicht, daß es hierbei von Seiten bes schwedischen Diplomaten zunächst nur auf eine Lockspeise für den Kurfürsten abgesehen war; aber es bleibt darum nicht weniger von Interesse, zu constatiren, daß der Gedanke, das von Desterreich losgelöste Kaiserthum auf den Besitz der jenem zu entreißenden Krone Böhmen zu stützen, in beiden Jahrhunderten wiederkehrt 2).

Mit dem Plane der Uebertragung des kaiserlichen Amtes auf das Haus Baiern stehen wir im Mittelpunkt von Waldeck's Ansicht über die Natur des Reichs und der zu vollziehenden Reformen.

In einem Gutachten, worin er bei seinem Scheiben aus dem Dienste des Kurfürsten im Jahre 1658 seine Ansichten über diese Dinge noch einmal eindringlich zusammenfaßte, formuliren sich diesselben am schärfsten.

Er will die Erhaltung des Kaiserthums; aber soll dasselbe nicht ein erbliches Eigenthum des Hauses Desterreich werden, so ist es die höchste Zeit, das die Wahlsreiheit der Kurfürsten sich durch eine Wahl aus einem anderen Hause bethätige. Zugleich müssen durch diese Wahl die Stände endlich für immer sicher gestellt werden vor den Uebergriffen der bisherigen Kaiser, "die Sorge der Einführung der monarchischen Macht" muß endlich den Reichsständen von der Seele genommen werden; der Kaiser soll nicht mehr sein, als das Organ des Regimentes der Reichsstände nach einer scharf vorgezeichneten Capitulation 3): Er muß absetzbar sein: "der künstige Kaiser soll ein Vermehrer und Vorsteher, des Reichs sein oder die Dignität bei übeler Administration wieder quittiren müssen". Man

<sup>1)</sup> Aufzeichnung über eine geheime Aubienz Schlippenbach's beim Kursurften am 7. Juli 1655 (Berl. Arch.). Hiernach Pufenborf Frid. Wilh. lib. V. § 44.

<sup>2)</sup> Man kann auch an die pfälzischen Pläne auf Böhmen im Anfang des 17. Jahrhunderts erinnern, sowie an die Projecte des Hippolithus. In Bezug auf letzteren sei übrigens hier bemerkt, daß Waldeck denselben, so viel mir von seiner Hand vorgekommen, nirgends erwähnt.

<sup>),,</sup>Das Reich regiert, der Kaiser abministrirt", findet sich auf einem der erwähnten Notizenzettel. Auf demselben auch eine Bemerkung über das Reichsregiment vom Jahre 1500; vgl. oben S. 140. Man könnte vermuthen, daß dies bei der Lectlire des Hippolithus a Lapide gemachte Notizen seien.

pflegt, so führt Walbeck weiter aus, zu betonen, daß unter den jetzigen Verhältnissen ein "armirtes Haupt", so wie Desterreich, unentbehrlich sei. Darin gerade liegt die Gefahr. Das Reich soll armirt sein, so ist es das Haupt auch. Die Entscheidung über Krieg und Frieden muß in den Händen des Reichstags, die über Geld und Soldaten in den Händen der Kreise und der mächtigsten Stände liegen, die an ihre Spitze treten. Jedes sür sich armirte Haupt wird die Angelegenheiten des Reichs in seinem eigenen Interesse sühren; ein Kaiser aus einem anderen Haus, der Geld und Soldaten nur durch die Zustimmung der Reichsstände erhält, wird das Beste des Reichs wahrnehmen.

Man wirft ein, daß man Desterreich, als das Bollwerk gegen die Türken, nicht schwächen dürfe durch Entziehung des Raiserthums. In der That, entgegnet Waldeck, sind doch die Gelder, die Oester= reich unter dem Namen der Türkenhilfe aus dem Reiche bezieht, meistens, besonders unter den letzten Kaisern, nicht dazu gebraucht, "sondern mehrentheils unter die Bedienten der Kaiser vertheilt ober zur Erhaltung von Favoriten an der Reichsstände Höfen angewendet worden". Dies ist nur eine Aussaugung und Schwächung ber Stände, die zur Sache nichts hilft. Die Türkenkriege haben die Könige von Ungarn und Böhmen bisher doch zumeist aus den Mitteln dieser Länder geführt, und das werden sie, auch ohne den kaiserlichen Namen, fortan ebensowol thun, schon um ber Erhaltung jener Kronen willen. Das Reich wird, wenn es sich um eine wirkliche Türkengefahr handelt, seinen Beistand nicht versagen; aber seine Interessen dabei werden unstreitig besser gewahrt werden, wenn ein Kaiser aus einem anderen Haus "unter des Reichs Namen" und mit "Reichsvölkern" rem König von Ungarn zu Hilfe geschickt wird, als wenn die bisherigen Migbräuche fortgesett werden.

Ebenso aber werden wir durch eine solche Wahl allein die richtige Stellung zwischen den beiden Großmächten Spanien und Frankreich erlangen. Es kommt darauf an, weder dem einen noch dem anderen sich dahinzugeben, was nur zu Mißachtung führt, sondern unabhängig in der Mitte zu stehen und sich ganz auf die eigenen Interessen zu stellen: "bleibt das Reich in seinen alten Erdmannsdörfser, Graf v. Walded.

Schranken und stellet die Sache zu seinem eigenen Besten an, so werden sie beide das Reich consideriren und das Reich wird die Balance halten können."

Eine wichtige Frage bleibt übrig. "Wie sind die Reichsstände zusammenzubringen?" Worin liegt, gegenüber der äußeren Macht-losigkeit eines "nicht armirten" Kaisers die Möglichkeit, ein geeinigtes Zusammenwirken der auf ihre ständische Freiheit gestellten Reichs-fürsten durchzusetzen? Welches Gegengewicht haben wir gegen die auflösende, atomisirende Kraft des durchgeführten Souverainitäts-princips?"

In dem Gutachten von 1658 gibt Waldeck hierauf nur eine ziemlich allgemein gehaltene Antwort: "wenn ein jedweter dazu arbeitet, die mächtigsten unter den Kurfürsten sich an die Spitze stellen und die Wahrheit ihrer Intention recht hervorscheinen lassen, so werden andere dazu treten und sich an sie hängen; will aber niesmand mitgehen, so können sie vermöge der Reichsverfassungen mitzgezogen werden". Damals stand er am Ende seiner Laufbahn im Dienste des Kurfürsten; die allgemeinen, sowie die brandenburgischen Angelegenheiten hatten einen völlig anderen Verlauf genommen, als er vorausgesehen und gewünscht hatte; er sah seine Pläne vereitelt; in der That hatte er auf jene Frage jett keine Antwort mehr.

Vier Jahre früher, in der Zeit, die wir bisher betrachtet, war sie in dem Zusammenhang von Walded's ganzen Plänen von selbst gegeben. Wie immer er im Einzelnen sich die Organisation des erstrebten reichsständischen Bundes vorgestellt haben mag, der eine Punkt stand unsehlbar sest: Brandenburg als leitendes Haupt an der Spitze desselben.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß ein' solcher Gedanke, wo er zum ersten Mal gesaßt wird, es noch nicht wagen darf, in unverhülter Gestalt an das Tageslicht zu treten. Noch in der Acte des Fürstenbundes von 1785 ist vorsichtig jeder Ausdruck vermieden, welcher eine bevorzugte Stellung Preußens den anderen Bundessgenossen gegenüber andeuten konnte. Wie viel mehr war eine solche Zurückaltung in jener Zeit geboten, wo das Uebergewicht des preußischen Staats über die anderen Reichsstände noch in den ersten

Stadien seiner Bildung stand. Wir sahen, wie ängstlich Waldeck bei jeder Gelegenheit davor warnt, das leicht rege Mißtrauen der befreundeten Stände nicht durch unvorsichtige Bloßgebung darauf zu bringen, daß die projectirte Bundesgenossenschaft weitergehenden Plänen der brandenburgischen Politik zu dienen bestimmt sei '). Aber er selbst läßt uns keinen Zweisel, daß er mit solchen Plänen sich trug, "daß wir einig Imperium in Gedanken haben bei der Alliance" (S. 198). "daß man bei jeziger Angst der Braunsschweiger seinen Bortheil zu machen gedenke" (S. 243); er sieht an dem Ziele seiner Bestrebungen den Kurfürsten als "das Haupt einer gerechten und großen Partei" (S. 242); er sagt ihm eine Höhe des Ersolgs voraus, "wie sie ein protestantischer Kurfürst als Kurfürst nur erstreben kann" (S. 253); er denkt an die Möglichkeit künstiger Annexionen in großem Maßstab (S. 282).

So allgemein gehalten leiber alle diese Aeußerungen sind, so lassen sie und boch keinen Zweisel über ihren Sinn in dem obigen Zussammenhang. Neben dem in die zweite Reihe zurückgedrängten, an sich machtlosen Kaiserthum soll der neuzugründende Bund der Reichsstände, ausgehend von den größten Territorien des protestanztischen Nordens, von da aus allmälig die übrigen sich angliedernd, und geführt von der durch Bündnisse und eigene Macht alle anderen überragenden Autorität des brandenburgischen Staates fortan das eigentlich active Element des deutschen Staatslebens werden. Die factische Führerschaft dieses Bundes, das ist das "Imperium", welches Waldes bei der Alliance in Gedanken hatte; sie ist das letzte Wort seines Programms.

So schließen sich die Reformpläne dieses geistvollen und enersgischen Staatsmannes zu einem in den Hauptzügen sertigen und abgerundeten politischen Shstem zusammen. Noch bewegt sich Waldeck mit seiner allgemeinen Ansicht der deutschen und europäischen Lage durchaus in der durch die Geschichte der letzten anderthalb Jahrshunderte sanctionirten Richtung, welche alle ihre Impulse zu Angrissund und Abwehr besonders aus der festbegründeten Ueberzeugung von

<sup>1)</sup> S. oben S. 243.

ber Gemeingefährlichkeit und ben verterblichen Absichten ber spanisch= österreichischen Macht bes Hauses Habsburg entnahm. Neben dieser steht Frankreich, ebenso traditionell, als natürlicher Bundesgenosse für alle Versuche der Abwehr. Die Zeit war nahe, wo rieses Verhältniß umschlug und das Frankreich Ludwig's XIV. in noch weit bedrohlicherer Weise, als es Habsburg je gelungen war, seine euro= päische Usurpationspolitik begann. Wir erkennen jetzt, baß bereits der westfälische Friede der erste durchgreifende Sieg Frankreichs über das Haus Habsburg mar, den der phrenäische rann vollendete. Den Zeitgenossen ging ber Wechsel ber Rollen so unmittelbar nicht auf; wie tief zerrüttet und in der That ohnmächtig auch jetzt schon die spanische Monarchie war, man gewöhnte sich erst langsam zu bem Glauben an ihre relative Ungefährlichkeit; man follte erst burch harte Erfahrungen inne werden, wo die größere Gefahr jetzt lag. So sehen wir auch Waldeck seine politischen Pläne auf diese hergebrachte Ansicht ber Dinge begründen. Er gedenkt im Bunde mit Frankreich seine Absichten in Deutschland durchzuführen und hält es zugleich für möglich, dem dominirenden Einfluß dieser Macht das Herüberragen über die deutschen Grenzen zu verwehren. selbst die Erwerbung der bisher spanischen Niederlande durch Frankreich und fürchtet diese Nachbarschaft weniger als die Spaniens.

Man würde namentlich das Gewicht dieses letzteren Umstandes falsch taxiren, wenn man daraus einen Tadel der Politik Waldeck's herleiten wollte, ähnlich etwa bem, der die österreichische Politik während der Revolutionstriege für das Preisgeben der Niederlande an Frankreich trifft. Im Jahre 1654 handelte es sich lediglich darum, welche von den beiden auswärtigen Großmächten, Spanien ober Frankreich, man im Interesse ber beutschen antihabsburgischen Politik lieber im Besitz bieser Lande des burgundischen Kreises sehen mochte — und da nur diese Wahl gegeben war, so erschien nach der so eben bezeichneten noch herrschenden Grundansicht der Besitz Frankreichs der minder gefährliche. Für die Integrität des Reiches war es zunächst gleichgiltig, ob ein französischer ober ein spanischer Gesandter auf dem Reichstag die Stimme für den burgundischen Kreis führte. Man wird nach unserer ganzen bisherigen Darstellung nicht bezweifeln können, daß die Aufgabe, die deutsche Selbständigkeit gegen Frankreich sicher zu stellen, Waldeck nicht minder ernst vor Augen stand als die Pflicht, das habsburgische Uebersgewicht brechen zu helfen.

1:

;<del>.</del> ...

, 1,,.

m 4 \*

ţ; ;

... !..

; ;

7.

1 2

11.0

ته مثل

, 440 m , 1440 m

1' janua 1 janua

his

1.

Man mag in dem Zusammenhang der dargelegten Pläne manche Lücken sinden, welche die Mangelhaftigseit der erhaltenen Quellen auszufüllen unmöglich macht; aber auch nur dieser sind dieselben wahrscheinlich zuzuschreiben. Waldeck selbst hat, abgesehen von jenem oben mitgetheilten ersten Entwurf kein zusammenhängendes Bild von dem Zustand entworsen, den er im Reich herbeizusühren gedachte. "Ihr sollt unglaubliche Dinge zu sehen bekommen, schreibt er seinem Freunde Sommelschaf, und Ihr sollt dann sagen, daß ich besser dazu geschaffen din, meine Absichten auszusühren, als sie Euch zu deduciren." Im mündlichen Verkehr mit dem Kursürsten und mit denjenigen geheimen Käthen, welche sein Vertrauen besaßen, werden die Ptäne nach allen Seiten hin eingehend durchgesprochen worden sein.

Bur Ausführung sind sie, wie man weiß, nicht gekommen. erste Schritt, das braunschweigische Bündniß, blieb auch der lette, und auch dieses ist ohne wesentliche Folgen für den weiteren Gang der brandenburgischen Politik geblieben. Aber nicht einmal der Vor= theil ist ihnen zu Theil geworden, daß die Kunde von diesen Be= strebungen in weitere Kreise eindrang, daß sie als historische Ueber= lieferung sich erhielt und den kommenden Geschlechtern als Wahr= zeichen biente. Nicht wie bei dem Fürstenbunde Friedrichs des Großen bemächtigte sich eine geschäftige Publicistik des Planes und führte ihn preisend, bekämpfend, deutend in die allgemeine Kenntniß ein; ehe in dieser Weise von ihm die Rede sein konnte, nahmen die Berhältnisse, unter beren Einwirkung die brandenburgische Politik stand, eine Wendung, die ihn weit in den Hintergrund brängte und bald völlig aufgeben ließ. Das Geheimniß aber ward gut gewahrt; keine Spur, daß man in Wien und anderwärts eine Vorstellung bavon gehabt, mit wie weitreichenden Plänen das Berliner Cabinet im Jahr 1654 sich getragen '). Dann aber geschah, daß mit bem

<sup>1)</sup> Höchstens ganz allgemeine Anbeutungen scheinen in bas Publicum ge-

Austritt Walded's aus brandenburgischen Diensten ein großer Theil gerade der entscheidendsten Actenstücke in das sichere Versteck des Archivs zu Arolsen entführt wurde, zu welchem eine günstige Fügung uns den Weg gezeigt hat.

So daß in der That von allen diesen Plänen und Versuchen seit zweihundert Jahren hier wol zum ersten Mal wieder die Rede gewesen ist.

Fragen wir schließlich, welches die Umstände waren, weburch die brandenburgische Politik so lange vor erreichtem Ziek von den hier betretenen Pfaden abgelenkt wurde, so liegt die Antwort schon in dem Obigen theilweise angedeutet.

Mit der Thronbesteigung Karl Gustav's in Schweden begann die Aussicht, daß der einst um des deutschen Krieges willen abgesbrochene Kampf gegen Polen von der nordischen Militärmacht alssbald wieder aufgenommen werden würde, sich mit immer größerer Wahrscheinlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Seit den letzten Monaten des Jahres 1654 konnte kein einigermaßen wolunterrichteter Staatsmann daran zweiseln, daß die seit nun fast zwanzig Jahren vertagte große nordische Krisis im Begriff stand wieder auszubrechen.

Welche Aussichten knüpften sich für Brandenburg hieran?

In dem Stumsdorfer Frieden von 1635 hatte Schweden, gebeugt durch die Nördlinger Niederlage und durch die Folgen des Prager Friedens, sich entschließen müssen, alle dis dahin noch besetzten preußischen Küstenplätze aufzugeben. Der Besitz dieser Plätze bildete für Schweden (neben der Herrschaft in Livland) strategisch und fast noch mehr sinanciell durch die daran sich knüpsenden großen Zollerträge ') die disher für unerläßlich gehaltene Operationsbasis bei jedem Kampse gegen Polen. Dieser Gesichtspunkt mußte sich, modisicirt freilich durch den Umstand, daß Schweden jetzt die Küste

brungen zu sein. Als Waldeck und Hoverbeck im Frühjahr 1655 nach Preußen geschickt wurden, fanden sie unter den preußischen Ständen das Gerücht verbreitet, der Kursürst "hätte im Reich oder sonsten ein großes Dessein vor", dem bie angebliche Gesahr sür Preußen nur als Maske dienen müsse. (Relation dat. Königsberg 27. Apr. / 7. Mai 1655. Berl. Arch.)

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber meine Erläuterungen in Urk. u. Actenft. I. 10 ff.

Von Vorpommern besaß, geltend machen, sobald der Gedanke einer Exneuerung dieses Krieges gefaßt wurde. Als im November 1654 der Gesandte Karl Gustav's, Graf Schlippenbach, in Berlin erschien, um die Gesinnungen des Berliner Hoss über ein schwedisches Bündsniß gegen Polen zu erforschen, stellte er sehr unverblümt als die nothwendige erste Forderung hin: die Uebergabe der beiden festen Seepläße Pillau und Memel an die Schweden.

Nach dieser Eröffnung konnte in Berlin kein Zweisel mehr darüber obwalten, was bevorstand. Noch konnte man eine Zeit lang im Ungewissen sein, ob statt Polens vielleicht Rußland der Gegner sein würde, auf den Karl Gustav sich zu stürzen gedachte; aber wie auch immer, daß eine neue große nordische Krisis im Besgriff stand hereinzubrechen, war unverkennbar. Zwischen Polen und Rußland war der Krieg bereits im Gange; dieser Kampf für sich allein konnte zunächst von nur localer Bedeutung bleiben. Aber von dem Augenblick an, wo Schweden seine Wassen erhob, war dies vorüber; mit ihrem ganzen Gewicht brach dann, nach zwanzigjähriger Ruhe, wieder einmal die inhaltschwere Frage der Suprematie im nördlichen Europa, der Herrschaft über die Lande an der Ostsee und über diese selbst herein, und, wie die Verhältnisse jetzt lagen, vorausssichtlich gewaltiger, solgenreicher als je zuvor.

Da war denn nicht daran zu denken, daß eine Macht, die in dem Umkreis dieses sich erhebenden großen Wirbels lag, als neustraler Zuschauer zur Seite stehen konnte. Für Brandenburg, welches an den zu versechtenden Entscheidungen so unmittelbar bestheiligt war, lag es auf der Hand, daß es ganz unvermeidlich in dieselben hereingezogen werden mußte.

Es ist für die Situation bezeichnend, in welcher Weise Walded diese Aussicht aufnahm. Es liegen bereits aus dem December 1654 Auszeichnungen von seiner Hand vor, in welchen er eingehend die für die Sicherung Preußens zu treffenden militärischen Maßregeln bespricht; ganz ruhig und fühl, als militärischer Sachverständiger; man sieht diesen Schriftstücken nicht an, in welchem Grade ihn diese neue Wendung erregte. Welche Bedeutung sie für ihn und für die Realisirung seiner politischen Pläne hatte, das erkennt man nur

aus seinen vertraulichen Mittheilungen an Sommelsbyck, gegen ben er sich mit rückhaltloser Offenheit aussprach. Es ist, kann man sagen, eine Stimmung leibenschaftlicher Berzweiflung, womit er bas Wetter im Norden heraufziehen sieht; er erkennt in ihm die Ver= nichtung ober wenigstens die schwerste Gefährdung aller ber Plane, für die er bisher gearbeitet, für die er noch vor kurzem die besten Hoffnungen hatte hegen dürfen. In diesen nordischen Wirren, sah er voraus, ging Brandenburg Gefahren von so erschütternber, die ganze Existenz des Staates bedrohender Art entgegen, daß für die nächste Zeit seine ganze Kraft sich nur nach dieser einen Seite hin wenden durfte; genug, wenn nach allen anderen hin man sich nur nothbürftig in ben bisher eingenommenen Stellungen behaupten konnte — die Weiterführung der deutschen Pläne Waldeck's, die Durchführung des angebahnten Unionswerkes wurde im höchsten Grade zweifelhaft, vielleicht für immer unmöglich, wenn man, mit allen Kräften an ben gefahrvollen Gang ber nordischen Angelegen= heiten gebunden, inzwischen den Gegnern in Deutschland das Feld überlassen mußte.

Begreiflich daß eine solche Aussicht Walded in die gewaltigste Aufregung versetzen mußte. "Die preußischen Häfen, schreibt er an Sommelsdyck, können und dürfen wir nicht aufgeben; die Schweden haben schon vor einigen Iahren einmal ein Gelüste danach blicken lassen; fangen sie damit wieder an, so geht alles zum Teusel; denn wir werden, um uns zu retten, Himmel und Erde in Bewegung setzen, und fürwahr, in einem solchen Fall wäre ich im Stande zu rathen, daß man den Großtürken zu Hilfe riese; denn wenn ein Christ so darbarisch auftritt, so ist er nichts besseres werth. Ha! que je vois de belles choses à faire, si je me voyais d'ailleurs secondé").

Mit der Unterstützung von anderer Seite meint er Frankreich. Wie ist es möglich, daß uns diese Macht jetzt fallen lassen kann?' Soll Schweden wirklich absoluter Herr in der Ostsee werden, um sich vielleicht dann mit Spanien zu verständigen und diesem zur Aus-

<sup>1)</sup> Walbeck an Sommelsbyck dat. Berlin 9. und 30. Jan. 1655.

führung seiner atten Hafenpläne in der Nordsee behilflich zu'sein? Will Frankreich ganz auf die Ausführung der vorgeschlagenen ge= meinsamen Unternehmen verzichten? "Wenn uns die gegenwärtige Gelegenheit entschlüpft, wir finden in unserem Leben keine ähnliche wieder." -Er beschwört Sommetsbuck, was er irgend vermöge, zu thun, um Mazarin aus seiner Zurückhaltung herauszutreiben: die Krisis im Norden muß vertagt, ihr jetziger Ausbruch um jeden Preis verhindert werden; soll die Gunst des Augenblicks uns irgend nützlich werden, so muß der Cardinal vorerst die nordischen Wirren beilegen ("appæiser les troubles du Nord"), er muß uns die Arme nach dieser Seite hin frei machen und in enges Einverständniß mit uns treten; er muß zwischen Schweben und Bolen ben Frieden zu vermitteln suchen; gelingt es nicht, so muß er entweder selbst Schweden mit Gewalt zur Ruhe bringen helfen, ober muß den Kur= fürsten unterstützen, daß er es mit Polen gemeinsam thun kann: man brängt uns zu verwegenen Entschlüssen, wenn man nichts für uns thut; noch ist jedoch alles möglich, wenn Frankreich nicht zurückbleibt; aber nur keine Berzögerungen, Feuer muß man zeigen ("il faut que l'on fasse voir de l'ardeur"), und bann, wenn Frankreich unsere Absichten im Reich richtig secundirt, so wird man unglaub= liche Erfolge zu sehen bekommen!

Walbeck hat an den hier angedeuteten Combinationen noch lange festgehalten; durch die Vermittelung seines niederländischen Freundes und des französischen Gesandten im Haag ließ er Mazarin immer von neuem bestürmen; auch mitten in den Wirren des nors dischen Krieges konnte er von der Hossnung nicht lassen, daß es über sie hinweg möglich sei, die alten Pläne wieder aufzunehmen.

Der Erfolg hat gezeigt, daß sein erster Eindruck der richtige war. Der Sturm des nordischen Krieges riß all seine mit so weiter Berechnung gezogenen Kreise aus einander. Brandenburg, noch unsfertig im Innern, mit erst allmälig erstarkenden Kräften, war nicht im Stande, zu gleicher Zeit an den beiden äußersten Enden seiner Machtstellung die große Kraftanstrengung einer entscheidenden Krisis auf sich zu nehmen. Wohin immer es sich wenden mochte, es besturfte überall seiner beiden Arme und ihrer ungetheilten Kraft.

Und so bietet sich uns hier die doppelte Aussicht: im Westen — wenn wir alles zusammenfassend den prägnantesten Ausdruck wählen — ein Versuch zur Lösung der deutschen Frage auf dem Wege des Kampses gegen das Haus Habsburg, der gewaltsamen Aneignung eines für unentbehrlich gehaltenen Territoriums, und einer deutschen Unionspolitik. Im Osten der Kamps um den Besitz der preußischen Ostseeküste, mit dem alsbald sich in Aussicht stellens den Siegespreis der Lösung des deutschen Herzogthums aus der polnischen Lehnsherrlichkeit.

Hier wie dort ein stolzer Preis. Waldeck hatte die Hand nach dem ersteren ausgestreckt — es war bestimmt, daß zunächst der andere dem brandenburgischen Staate zufallen, jener ihm noch länger als zwei Jahrhunderte versagt bleiben sollte.

## Sechstes Kapitel.

## Der nordische Krieg.

In der Zeit, der die soeben geschikderten Verhandlungen ansgehören, stand Waldeck auf der Höhe seines Einslusses am Hose zu Berlin. Für die Bestredungen, die während des Jahres 1654 im Vordergrund der brandendurgischen Politik gestanden hatten, war er die anerkannt sachkundigste Autorität; seine Gesichtspunkte waren bei der Behandlung dieser Geschäfte in erster Reihe maßgebend gewesen; der Kursürst selbst war auf die von ihm gestellten politischen Ausssichten mit Siser eingegangen; Alles macht in dieser Zeit den Sindruck, daß Waldeck das vollste Vertrauen desselben besaß; daß er in allen Hauptfragen der auswärtigen und Reichspolitik den geheimen Rath beherrschte, daß alle wesentlichen Impulse von ihm ausgingen.

Frei von Anfechtungen aber war seine Stellung bei all dem keineswegs. Die persönlichen Feindseligkeiten, die ihm einst den Eintritt erschwert hatten, waren, wenn gleich sie sich jetzt etwas mehr zurückalten mußten, doch mit seinem wachsenden Einsluß nicht eben geringer geworden; die Abneigung Schwerin's brach bei den verschiedensten Gelegenheiten wieder durch; den Feldzeugmeister Otto Christoph von Sparr, obgleich derselbe selten am Hose anwesend war, durste Walded nach wie vor zu seinen unbedingten Gegnern zählen. Von den älteren Räthen des Kursürsten hat er wot übershaupt kaum einen ganz für sich gewonnen.

Man würde irren, wollte man hierin ausschließlich bie Wirkung

eines unberechtigten persönlichen Groll's und kleinlicher Amtsneibereien erblicken, wie die Biographie Rauchbar's überall durchblicken läßt, wo sie auf diese Schwierigkeiten zu sprechen kommt. Man wird ebensowol die andere Seite hören, als auch gewisse allgemeine Vershältnisse in Anschlag bringen müssen.

Unsere bisherige Darstellung gibt uns für bas geistige Bilb bes Mannes bereits die wesentlichsten Züge an die Hand. Eine überaus sanguinische Natur; mit leidenschaftlichster Erregtheit lebt er ganz in ben gefaßten Plänen; im Cabinet, auf Reisen, selbst auf bem Krankenlager beschäftigen sie ihn unaufhörlich; in bem Eifer seines Strebens, bei ber Energie seines eigenen Willens hält er sie oft für leichter ausführbar als sie wirklich sind und weiß auch Anderen diese Zuversicht einzuflößen; bei jedem gelungenen Schritt vorwärts zeigt ihm die Phantasie das erstrebte Ziel wie schon fast erreicht, in greifbarer Nähe. Hiermit nun verbunden eine wirklich tief eindringende Kenntniß aller einschlagenden Verhälfnisse, voll= kommene Beherrschung des verwickelten Getriebes der Reichspolitik, ausgebehnte perfönliche Beziehungen nach allen Seiten, umfassender durch zahlreiche Correspondenzen immer auf der Höhe sich haltender Ueberblick über die gesammte europäische Lage. Für ein solches Naturell sind politische Combinationen mit einem gewissen großartigen Hintergrund gleichsam die unentbehrliche Lebensluft. Die Gefahr liegt in der Versuchung, zu viel auf einen einzigen Wurf zu setzen und zu leicht für wirklich zu halten, was man nur wünscht. verfällt Waldeck, wie mir scheint, gerade diesem Vorwurf in der Praxis am wenigsten; wie vortheilhaft unterscheidet sich die breite Ankage und die sorgsame, mühevolle Ausführung seiner Borbereitungen von der tollfühnen Unfertigkeit des Unternehmens von 1651.

Iebenfalls erkennt man ans allem, wie sehr ein Mann dieser Art geeignet war, auf der einen Seite verwandte Naturen mit sich fortzureißen und zeitweilig selbst widerstrebende Elemente in seinen Kreis zu zwingen, anderseits aber auch den seindseligsten Widersspruch gegen sich hervorzurusen. Es versteht sich von selbst, daß in einer solchen Mischung ein sehr starker Beisatz von persönlichem Selbstgefühl nicht sehlte.- Waldeck besaß dasselbe — seine Briefe

geben häufiges Zeugniß — in nicht geringem Maße; seine Stärke wird nicht eben in der Schätzung fremden Verdienstes bestanden haben '). Man kann denken, daß der geschäftliche Verkehr mit ihm nicht eben leicht war; Widerspruch ertrug er schwer; man mußte eine auf altes Verdienst und persönliche Freundschaft so fest be= gründete Stellung am Hofe haben, wie Otto von Schwerin, um bei so häufiger Meinungsverschiedenheit sich doch in einem erträglichen Verhältniß neben ihm halten zu können; bisweilen kam, wie wir oben sahen (S. 75 ff.), die gegenseitige Mißstimmung boch zu hef= tigen Ausbrüchen. Gegen andere wird er noch weniger Rücksicht genommen haben. Das Selbstgefühl bes Reichsgrafen gegenüber den einfachen kurfürstlichen Räthen drängte sich nicht selten vor. Selbst ein Zug junkerlich hochmüthiger Robbeit begegnet gelegent= lich. Wir müssen mit Bedauern constatiren, daß er einmal alles Ernstes einen seiner Collegen, der erst vor kurzem einen juristischen Lehrstuhl an der Universität Frankfurt mit einer Stelle im geheimen Rath vertauscht hatte, und der ihm — dieser "Schreiber", dieser "Daeteur" — pielleicht um vieser Provenienz willen besonders fatal war, bedrohte, ihn durch seine Bedienten öffentlich abprügeln zu lassen, weil er stets im Rathe gegen ihn votire \*).

Neben all diesen persönlichen Rivalitäten und Unverträglichkeiten indeß spielt nun doch auch wirklich der principielle Gegensatz der

<sup>1)</sup> Der französische Diplomat Graf Guiche, ber Waldeck ein Jahrzehnt später kennen lernte, charakterisirt ihn so: über sein militärisches Berdienst schwanke das Urtheil — "mais tous ceux, qui le connoissent, consessent qu'il a beaucoup d'esprit et qu'il possède une parsaite connoissance des affaires et des intérêts de l'Empire, jointe à une grande incompatibilité avec ses égaux, aussi bien qu'une sorte estime de soi-même." Mémoires du Comt e de Guich e S. 94.

<sup>2)</sup> Es war der geheime Rath Friedrich von Jena; die Scene siel schon während des Krieges im August 1656 vor; eine aussikhrliche Klasschrift Jena's an den Kursürsten erzählt den Hergang (Berl. Arch.). Der Kursürst nahm übrigens die Sache sehr ernst; in einem späteren Brief spielt Waldeck auf eine Neußerung desselben bei dieser Gelegenheit an — "où S. Alt. El. se laissa aller dire, qu'il se pourroit dien resouldre à faire couper la teste à un Comte pour une telle affaire." Waldeck an Somnits dat. Wildungen .. Juni 1658 (Aross. Arch.).

Ansichten eine bedeutende Rolle. Es konnte nicht anders sein, als daß der rasche und vollständige Umschwung, den Walded in den Tendenzen der brandendurgischen Politik hervorgebracht hatte, die Kühnheit seiner Action, die Neuheit seiner Ziele noch mehr geheime Gegner als offene Widersacher fand. Noch waren doch die Männer der alken Schule im Rathe des Kurfürsten zahlreich, deuen dieses gunze ungestüme Vorwärtsdrängen Walded's weitab zu liegen schien von dem löblichen Herkommen, und die mit instinctiver Abneigung alles von der Hand wiesen, was unter die gern gebrauchte Kategorie von "weitaussehenden Gedanken" siel. Die Natur und der Werth der Einwürse, die von dieser Seite her geltend gemacht wurden, wird sich ungefähr ermessen lassen, wenn man in dem oben (S. 234sff.) mitgetheilten Gutachten die gegnerischen Einwände betrachtet, die Walded dort bekämpst; höchst wahrscheinlich knüpft dasselbe an Disseusssichen an, die im geheimen Rath Statt gefunden hatten ').

Man wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß diese Opposition ihre Gesichtspunkte allerdings. nicht sehr hoch griff und wohl geeignet war, einen Mann von Walded's Art in Harnisch zu bringen. Die geniale Kühnheit seiner Entwürfe fand offenbar in diesen Kreisen sehr wenig Verständniß; diesen Männern des Erhaltens und Beharrens, "die alle Gebanken von Conquesten vor gottlos ausschreien", und beren ehrbare nüchterne politische Ansichten, allen alten und neuen Erfahrungen zum Trotz, doch in den herge= brachten Formen ber Reichspolitik unverrückbar fest wurzelten, mochten die großen reformatorischen Pläne Waldeck's, soweit sie ihnen bekannt wurden, ebenso als eitele Chimären, wie gegen die wolhergebrachten Satzungen und Ordnungen unziemlich verstoßend erscheinen. Es war ein revolutionärer Zug in diesen Reform= projecten, in dieser radicalen Verdammung des bisherigen Reichs= shstems, in dieser kampflustigen Richtung gegen das kaiserliche Haus Habsburg, in diesen eventuellen Eroberungsplänen — auf bergleichen gingen die Männer der alten Schule nicht ein; Waldeck war auf

<sup>1)</sup> Vgl. über diese politische Richtung im Berliner geheimen Rath auch die Urk. u. Actenst. I. 614 gemachten Bemerkungen.

die jüngeren Kräfte, vor allem auf die Zustimmung des Kurfürsten selbst angewiesen.

Unter solchen Umständen war seine Stellung begreiflicher Weise weder sehr gesichert, noch durchweg erfreulich. Man wird sich das Spiel der Intriguen und Gegenintriguen lebhaft genug vorstellen dürfen. Walbeck's französische Verbindungen namentlich waren der Gegenstand häufiger Angriffe '); nicht, ohne Schadenfreude und Spott bemerkten die Gegner das geringe Entgegenkommen, welches Waldeck, zum Theil auch in persönlichen Angelegenheiten, von Seiten Mazarin's erfuhr; man verfehlte nicht, die geeigneten Nutzanwendungen zu Und welchen Widerspruch erfuhr erst der mikitärische Theil seiner Verwaltung. Seit er zur Macht gekommen, war neben seinen diplomatischen Bemühungen die Erhöhung der Heeresmacht sein stehendes zweites Wort gewesen, und in der That hatten die Rüstungen seitdem unablässig ihren Fortgang genommen. Der Kurfürst, sowie auch manche von den anderen Räthen, standen hierbei ganz auf seiner Seite. Aber groß und thätig war auch die Partei verer, die diese kostspielige militärische Kraftanstrengung von ganzem Herzen verabscheuten; die Männer der Verwaltung entsetzten sich über die gewaltigen Ausgaben, die von neuem auf lange hinaus die Finanzen in Zerrüttung zu bringen brohten; in allen Provinzen gleichmäßig erhoben die Stände ihre Stimme gegen die ihnen ge= machten neuen Zumuthungen, mit Klagen von allen Seiten warb der Hof überschüttet. Man wußte selbst die-Kurfürstin zu gewinnen, die, nach ihrer Art, die Sache von der religiösen Seite nahm und sie mit dem weiblichen Interesse zusammenbrachte, was ihr jetzt am stärksten am Herzen lag; beunruhigt durch die massenhaft sie bestürmenden Klagen ließ sie Waldeck durch Schwerin beschwören, "daß das Verfassungswerk hinterbleiben möchte, indem sie sonst ernstlich besorgen müßte, es würde der allmächtige Gott dero Haus

<sup>1)</sup> Dropsen III.-2. 204 (n. 2). Urk. u. Actenst. II. 42. Ich bemerke beiläusig, daß in letzterem S. 44 f. in dem Brief de Lumbres' vom 20. Juli 1655 jedenfalls der Name Walded's statt "le comte de Witgenstein" zu corrigiren ist.

<sup>2)</sup> Walbed an Sommelsbyd dat. Berlin 3. April 1655.

mit sonderlichen Ungnaden ansehen und ihr keinen jungen Prinzen geben"'). Noch im Sommer 1655, als die vor der Thür stehende nordische Gefahr die Unumgänglichkeit umfassender Rüstungen eins dringlich genug vor Augen stellte, dauerte dieser Widerstand ungesschwächt fort ').

In letzter Instanz kam für Walbeck, wenn er seinen Posten behaupten wollte, doch alles darauf an, sich dem Kurfürsten selbst dauernd so werth und unentbehrlich zu erhalten, wie er es bisher gewesen war. Es wird genug daran geaxbeitet worden sein, ihn zu verdrängen; aus Sommelsdhck's Briefen erfahren wir, daß die Schwiegermutter bes Kurfürsten, die verwittwete Prinzessin von Dranien, Jahre hindurch sich bemüht hat, ihn aus dem Sattel zu heben und einen ihrer Berwandten, einen Grafen Dohna, an seine Stelle zu bringen; man erzählte im Haag von einer großen Scene, die während eines Besuchs der Prinzessin in Berlin zwischen beiden Statt gefunden haben sollte 3). Als im Sommer 1655 Blumenthal einmal von seiner Statthalterschaft in Halberstadt für einige Tage an den Hof berufen wurde, um über die preußischen Angelegenheiten und über die etwaige Stellung des Kaisers zu den nordischen Verwickelungen dem Kurfürsten sein Urtheil abzugeben, erfuhr der besorgte. Freund im Haag dies alsbald und befürchtete darin eine neue Intrigue der Prinzessin und Schwerin's gegen Walded. Bor allem aber empfiehlt er diesem dringend die höchste Vorsicht in seinem eigenen Verhalten: er musse den Aurfürsten die Macht, die er auf ihn ausübe, so wenig als möglich empfinden lassen, immer nur als Berather sich hinstellen und jenem das. Gefühl der freien Wahl lassen; gerade darauf, meint er, würden die Gegner besonders ihr Bemühen richten, dem Aurfürsten beizubringen, daß Waldeck ihn

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 72; im Sommer 1654. Aehnliche Einwirkungen ber Kurfiltskin auch später; s. Dropsen III. 2. 312. Bergl. auch unten bei Gelegenheit bes Königsberger Vertrages.

<sup>2)</sup> Walded an Sommelsbyd dat. Berlin 25. Juni 1655. "Vous ne sauriez croire les inventions, dont l'on s'est servi contre moy et surtout dans cet armement."

<sup>3)</sup> S. die Briefe Sommelsbyck's vom 3. Octbr. 1653, 6. März 1654, Rärz 1655.

zu beherrschen trachte, und gerade in diesem Punkte, fügt er hinzu, "soll dieser Fürst sehr eifersüchtig und delicat sein" 1).

Alle diese Schwierigkeiten waren so lange von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung, als die brandenburgische Politik sich in der Richtung fortbewegte, zu welcher Waldeck den Anstoß gegeben und zu beren Weiterführung er ohne Widerspruch die im höchsten Grade geeignete Persönlichkeit war. Seine Lage wurde von bem Augenblick an eine andere, wo die bisher vorwaltenden poli= tischen Interessen durch die großen Fragen, die jetzt im Norden auf= tauchten, in den Hintergrund gedrängt wurden. Es lag in ber Natur dieser verwickelten Verhältnisse, daß ein solches Vorwiegen der Ansichten und der Geschäftsleitung eines Einzigen, wie es in der letzten Zeit Statt gefunden hatte, nicht länger möglich war. Für Waldeck war das Feld der nordischen Politik zunächst ein neues Gebiet, auf dem er sich erst zurechtfinden mußte; es war nicht anders möglich, als daß Autoritäten, wie die Hoverbeck's für die preußisch= polnischen, Sparr's für militärische Angelegenheiten, Weiman's für die niederländischen Beziehungen, die jett besonders wichtig zu wer= versprachem jetzt mehr als bisher gehört werden mußten. Und wenn, wie bald Anfangs sich herausstellte, es unumgänglich war, auf Anlaß ber schwedisch polnischen Verwickelungen auch mit dem kaiserlichen Hofe wieder ein besseres Verständniß zu suchen, so traten voraussichtlich damit auch die Männer wieder mehr hervor, die für diesen Zweck ihrer politischen Stellung nach die geeignetsten Auch irren wir endlich wol nicht ganz, wenn es uns scheint, daß von hier ab die eigene politische Persönlichkeit des Kurfürsten immer fester, ausgeprägter, selbständiger in den Vordergrund tritt; dieser nordische Krieg ist die hohe Schule Friedrich Wilhelm's ge= wesen, in welcher sein Wesen erst zu völliger Reife und Entfaltung fommt.

Nach allen Seiten hin also, wie man sieht, waren es neue, und meist erschwerende Bedingungen, unter benen Waldeck in diese

ŕ.

<sup>1)</sup> S. ben Brief Sommelsbyck's dat. Haag 15. Juni, und die Antwort Balbeck's dat. Berlin 25. Juni 1655.

<sup>20</sup> 

letzte Phase seines brandenburgischen Ministerium's eintrat. Es ist im Folgenden nicht unsere Aufgabe, den Verlauf des nordischen Arieges selbst eingehend zu schildern; aber die Rolle Waldect's in demselben ist nun anziehend genug, um dieselbe dis zu seinem Ausetritt aus dem Dienste des Kurfürsten im Zusammenhang darzulegen.

Wenigstens zurückbrängen durch die Schwierigkeiten der neuen Aufgabe ließ er sich keineswegs. Von Anfang an sehen wir ihn wieder in der vordersten Reihe, und augenblicklich gehen, sowie die Lage ernstlich in's Auge gefaßt wird, seinem vielseitigen Blick und der energischen Beweglichkeit seines Geistes die beiden großen Mögslichkeiten auf, die jetzt sich darbieten: die Souverainität Preußens und der Zerfall des polnischen Reiches.

## Müstungen und Entwürfe.

Dem nordischen Unwetter aus dem Wege zu gehen war unsmöglich; es galt zu rüften und zu rathen, um dasselbe zu bestehen. Schon seit den letzten Monaten des Jahres 1654 hatten mannichsfaltige Besprechungen zwischen dem Kurfürsten und seinen Räthen Statt gesunden; je näher mit Beginn des neuen Jahres die Gesahr heranrückte, je zweiselloser die Absicht Schwedens wurde, den Kampf gegen Polen im Frühjahr zu beginnen und je augenscheinlicher zusgleich die innere Zerrissenheit und Widerstandsunfähigkeit dieser Republik nach allen von dort kommenden Berichten zu Tage trat, um so dringender wurde die Nothwendigkeit, zu sesten Entschlüssen zu gelangen.

Se war die Wahl gegeben, entweder auf die Seite Schwedens oder auf die Polens zu treten oder in bewaffneter Neutralität eine Vermittelung zwischen beiden zu versuchen. Gegen Ende Februar 1655 begann man sich in Berlin eingehender mit der politischen Entscheidungsfrage zu beschäftigen. Die einzelnen geheimen Räthe wurden beauftragt, eingehende Gutachten auszuarbeiten, auch die auf auswärtigen Posten befindlichen, wie Blumenthal und Canstein in Halberstadt, Graf Witgenstein in Minden; eine Reihe von

Fragepunkten wurde ihnen vorgelegt, über welche sie sich auszu= sprechen hatten!).

Man erkennt aus dieser Fragestellung, wie bei der Redaction derselben die äußersten Eventualitäten bereits aufs bestimmteste in's Auge gesaßt wurden; die schneibende, man möchte sagen, radicale Behandlungsweise läßt uns ziemlich sicher die Hand Waldeck's darin erkennen, und die Antworten, die er auf die vorliegenden Fragen zu geben gedenkt, leuchten schon durch diese selbst hindurch.

Die Frage, wer zuerst im Rathe des Kurfürsten das entscheis dende Wort von der Souverainität Preußens als dem sortan zu erstrebenden Hauptziel ausgesprochen, ist an sich von geringem Beslang; wie die Verhältnisse jetzt lagen, trieben sie mit Nothwendigkeit darauf hin; doch scheint es allerdings, daß die bestimmt ausgessprochene Stellung der Aufgabe nicht von den älteren Räthen des Kurfürsten, sondern, wenn nicht von dem Kurfürsten persönlich, von Waldeck herrührt.

Eine lange Reihe von mehr oder minder eingehenden Gutachten liegt uns vor, die damals einliefen. Darin stimmen sie alle übersein, daß ein Angriff Schwedens auf Polen mit großer Sicherheit zu erwarten stehe, daß es nöthig sei zu rüsten, und daß für den Augenblick eine definitive Entscheidung für die eine oder andere Partei noch nicht zu rathen, sondern alles anzuwenden sei, um womöglich doch noch durch Vermittelung dem Ausbruch des Kampses vorzubeugen.

Daneken treten die principiellen Verschiedenheiten doch auch schon zu Tage. Der langjährige brandenburgische Gesandte in Warschau, Johann von Hoverbeck, kannte wie kein anderer die innere

<sup>1)</sup> Daß bei ber Aufstellung bieser Fragen Walbeck wesentlich mitwirkte, erstennt man aus dem Schreiben, womit Blumenthal und Canstein zur Begutsachtung aufgefordert werden (dat. Cölln a. Sp. 26. Febr. 1655); das Concept mit Correcturen von Walbeck's Hand.

<sup>2)</sup> Diesen Eindruck, daß Waldeck ber erste war, der diesen Gedanken ausssprach, hat auch Pufendorf (V. § 11) aus der Lectüre der Acten empfangen; mit voller Bestimmtheit läßt sich natürlich eine solche Privritätsfrage niemals beantworten.

Ohnmacht Polens und die leidigen Folgen bes preußischen Lehns= verhältnisses; noch vor kurzem hatte er, von dem stürmischen polni= schen Reichstag komment, ber im Frühjahr 1654 erfolglos aus ein= ander gegangen war, seinen Mißmuth darüber ausgesprochen, raß das Herzogthum Preußen "mit diesem Staat so genau verbunden, baß wir ihre Unordnungen immer mit entgelten und büßen helfen müssen"1). Aber, gegenüber ben jetzt sich eröffnenten friegerischen Aussichten, treten boch gerade bei ihm noch audere Motive in den Vordergrund: so leidig und lästig diese polnischen Beziehungen sein mochten, gerade er war doch in der Praxis derselben alt geworden, und, wie wol zu begreifen, er am allerwenigsten mochte an die Möglichkeit einer radicalen Aenderung glauben, geschweige benn baß er die Auflösung des polnischen Reichs für wahrscheinlich hielt; nach einer Erleichterung der Lehnsbedingungen mochte man bei dieser Gelegenheit streben, nach mehr nicht; er erinnert an den Bafalleneib, ben ber Kurfürst geschworen — man erkennt im voraus: wird eine Parteinahme unvermeidlich, fo steht dieser Mann trot allem mehr auf der Seite Polens als der schwedischen Eroberungsmacht und der Vortheile, die sie etwa Brandenburg bieten könnte.

Andere anders. Jener Zug bedächtiger Scheu vor gewagten Unternehmungen, den wir sonst schon als die Grundstimmung dieser Körperschaft bemerkt haben, macht sich auch bei dieser Frage stark geltend. Es sei immerhin schon ein erklecklicher Gewinn, meint Friedrich von Löben, wenn man die Verlegenheit Polens dazu besutzen könne, um eine formelle Anerkennung des brandenburgischen Sitz und Stimmrechtes auf den polnischen Reichstagen zu erlangen; vielleicht bringe das Glück auch noch mehr. Es war schon viel, wenn Thomas v. d. Anesebeck den Gedanken hinwars, daß vielleicht sich eine Gelegenheit sinden möchte, das Herzogthum Preußen, "wiesder an das Reich zu bringen" und so den gemeinen deutschen Reichsesschutz statt des polnischen für dieses Besitzthum zu erlangen. Blumensthal und Canstein erinnerten von Halberstadt her, wie Hoverbeck,

<sup>1)</sup> Hoverbeck an den Kurfürsten dat. Hohenstein 29. Mai 1654 (Berl. Arch.).

an die Sidespflicht des Kurfürsten; den Gedanken einer möglichen Auftheilung von Bolen zwischen Schweden und den andern benachsbarten Mächten besprechen sie eingehend; ihr Schluß ist, dieser Eventuglität, die den Kurfürsten in Krieg verwickeln werde, "so lange Sie in dieser Welt leben bleiben", wenn irgend möglich, aus dem Wege zu gehen. "Mir grauset die Haut und zittert die Hand, schreibt der milde verständige Georg von Bonin, wenn ich bedenke, was darauf steht, wenn die Sachen übel lausen"; er räth, vor allem nur zuerst Frieden und Eintracht im Schoose der Regierung herzusstellen, ohne welche nichts gelingen könne; schließlich sieht er als das wahrscheinlichste doch voraus, daß man sich gegen Schweden werde zur Wehr stellen müssen.

Das Gutachten Walbed's schlägt einen anderen Ton an'). Zu einer augenblicklichen Parteinahme für die eine ober andere Seite räth auch er-nicht; viel gutes ist zwar von der Neutralität nicht zu erwarten, aber für's erste muß man sich boch barauf beschränken. Den Interessen Brandenburgs sind Polen wie Schweben gleich wenig günstig. Bon den ersteren darf man erwarten, daß sie, um ihre Haut zu retten, den Kurfürsten preisgeben, die preußischen Häfen den Schweden opfern werden, sobald sich für sie ein Vortheil dabei zeigt; dem König Johann Casimir ist ohne weiteres zuzutrauen, daß er, von der Noth gedrängt, alles thut, "dadurch die Königin eines Bortheils und der König seines Unterhalts vor sein Lebtag versichert sei, da er von den Ständen sich so beschimpft sieht, keine Erben hat und die Königin ihn ganz regieret, welche nichts als Geld sucht". In einem solchen Fall werden dann auch die anderen lauernden Gegner ihren Moment ersehen; am kaiserlichen Hofe werden die alten Pläne des Strahlendorf'schen Gutachtens wieder lebenbig werden, und der Neuburger wird gleichfalls die Gelegenheit nicht unbenutt laffen.

Aber keineswegs sind beswegen etwa die Schweden weniger zu fürchten. Wir wissen bereits, wie Waldeck über die Pläne derselben

<sup>1)</sup> Dieses, sowie die anderen erwähnten, im Berl. Arch.; die übrigen, von weniger bebentendem Inhalt, führe ich hier nicht an. Von Schwerin ist keines vorhanden.

urtheilte; ihre ganze Gefährlickeit steht ihm lebendig vor den Augen: "ihres Reiches Aufnehmen bestehet in Beherrschung der Ostsee und Meister von Polen zu sein, welches ohne E. Churf. Ochl. Berderb nicht sein kann"; setzen sie sich in Polen und Preußen sest, so ist die Lage des Kurfürsten eine höchst bedenkliche; sie streben nach allen Häsen und Flußmündungen, sie werden dem gesammten Handel in ihrem Interesse Gesetze vorschreiben und ihn nach Kräften ausbeuten: "sie sind hungrige Leute, also gefährliche und harte Nachbarn".

So hat man also Grund genug zum Argwohn nach beiden Für's erste läßt sich noch nichts weiter thun als neutral bleiben, möglichst stark rüsten und sich zur Bermittelung erbieten. Den Polen wie ben Schweben gegenüber muß man bie zu machen= ben Rüftungen officiell als zum Schutz gegen etwaige Feindseligkeiten des Moscowiters gegen Preußen bestimmt darstellen, unter der Hand natürlich beiden die Aussicht auf Vereinigung mit ihnen gewähren; von den Polen kann man sogar auf diesem Wege vielleicht ein Subsidium erkangen, oder wenn nicht dies, so doch die Anweisung von Quartieren für die Truppen auf polnischem Gebiet, wodurch man Geld spart und das eigene Land schont, und wobei man auf solche polnische Landestheile sehen muß, die man eventuell später als "Recompens" beanspruchen kann. Denn jedenfalls muß Branden= burg für die großen Kosten, die ihm aus diesen Verwickelungen erwachsen werden, fünftig eine entsprechende Entschädigung erlangen, "entweder durch Tractaten oder den Degen".

Ueberhaupt wendet Waldeck den Blick nun auf die weiteren Evenstualitäten. Bewaffnete Neutralität und eine rein defensive. Haltung lassen sich nur dis zu einem gewissen Punkte durchführen; auf die Dauer ruiniren und erschöpfen sie das Land ebenso sehr wie der Krieg selbst.

Hier wirft er die Frage auf, ob und wie diese jetzige Berwickelung zu benutzen sei, um eine Beränderung des Verhältnisses zwischen Polen und dem Herzogthum Preußen herbeizuführen, die Frage der Souverainität.

In der That, antwortet er, ist das jetzige Verhältniß ein sast unerträgliches: ein Kurfürst des Reichs, Herr so vieler Lande, dort



in Polen Lehnsmann eines Königs, "ber durch Faveur der Senatoren, Corruptionen und dergleichen zu einer Krone kommt, darin er selbst so viel als nichts zu sagen hat". Walded erklärt unbedenklich, daß die Lösung dieses Bandes das Ziel der brandenburgischen Politik bei dieser Gelegenheit sein müsse. Erst dann wird der Kurfürst wirklich Herr im Lande sein und kann "wie ein rechter Regent nach Dero Belieben das Regiment sühren"; die vielen Geldzahlungen nach Polen hören auf, die Belehnungskosten, die jährliche regelmäßige Abgabe, die kostspieligen Bestechungsgelder sür den Hof in Warschau u. a.; der Anspruch Polens auf einen Antheil an den preußischen Hafenzöllen würde ein für allemal getilgt sein; kurz "E. Churf. Ochl. wären der erste, da Sie jeht der zweite sind".

Allerdings, hält nun- auch Walbeck sich vor, scheint all dem der Lehnseid entgegen zu stehen, den der Kurfürst dem König von Polen Großes Gewicht indeß scheint ihm der Einwurf nicht Man kann ben Polen genugsam nachweisen, daß sie zu haben. ihrerseits die Verpflichtungen des Lehnsvertrags schon oft verletzt Und, fügt er hinzu, ber Kurfürst hat voch zugleich auch noch andere Verpflichtungen; er hat seine Lande im Reich; durch die Berbindung Preußens mit Polen stehen auch diese in beständiger Gefahr, die übelen Folgen "der Ohnweisheit der Polen" mit tragen zu muffen und in unerwünschte Verwickelungen hineingezogen zu werben. Soll bem Kurfürsten nicht freistehen, dies zu ändern, wenn die Gelegenheit sich bietet? Zudem steht auch das Gesammtinteresse der evangelischen Partei im Reiche zu erwägen, für welches es durch= aus erforderlich ist, daß Brandenburg möglichst freie Hande habe. Und schließlich ist auch das thatsächliche Verhältniß dies: "die Obligation nutt der Republik Polen nichts, sondern bringt nur bem Könige und gelbgeizigen Senatoren Bortheil".

Sehr viel Kraft, ben Einwand des Eides zu widerlegen, lag, wie man bekennen muß, in dieser Argumentation gerade nicht. Die "ratio status", sieht man, ist es, was durchschlägt. Eine eigentliche Antwort über die Controverse abzugeben, lehnte Waldeck übrigens bei den Besprechungen im geheimen Rathe ab: "man möge den Theologen und der Lehnrechte Verständigen die Frage zu christlicher

Disquisition untergeben") — in der Praxis schreitet er, wie wir sehen werden, über diese und noch andere Bedenklichkeiten ohne viel Scrupel hinweg.

Aber neben ber Frage ber Befreiung vom Lehnsverband stellt nun die fernere Möglichkeit einer völligen ober theilweisen Zergliesberung der polnischen Republik sich in Aussicht. Wie soll Brandensburg sich dabei verhalten? Soll es suchen, sich mit einem Antheil an der Beute zu vergrößern? Walded drückt sich über diesen Punkt mit Zurückhaltung aus. Er wußte die Mehrzahl seiner Collegen anderer Ansicht als die seinige war. Doch leuchtet diese genugsam durch: im Allgemeinen sei allerdings eine Politik der Eroberung zu widerrathen; doch lasse sich darüber im einzelnen Falle nicht im voraus entscheiden; einige Grenzstriche als Kostenentschädigung würsden jedenfalls erwünscht sein. Uebrigens, fügt er hinzu — und er mochte meinen, damit ein argumentum ad hominem für den Kursfürsten auszusprechen — "sindet man, daß der Eroberer Lob mehr herausgestrichen wird, als derer, so die Hände in den Schooß legen".

Walbeck's Meinung war unzweifelhaft, daß man jede sich darbietende Gelegenheit dieser Art ergreisen müsse. Vorerst aber brängt er die Rüstungen zu beschleunigen: "wer Conquesten machen will, muß zuerst im Stande sein sich zu vertheidigen"; 12,000 Mann braucht man allein dazu; er legt einen Entwurf vor; er bittet ihn nebst zwei anderen Räthen mit der Leitung der Ausssührung zu beauftragen. Zugleich gilt es, möglichst viel Gelder slüssig zu machen ); man muß suchen, mit den preußischen Ständen sich auf einen besseren Fuß zu setzen als bisher: "zu allen Zeiten ist die Liebe der Unterthanen vor die größte Stärke eines Herrn geachtet worden". Und auf die preußischen Stände, führt er weiter aus, wird es hauptsächlich ankommen; denn die der anderen Territorien werden sich weigern, weil Preußen kein Reichsland ist, und man kann sie eben beshalb nicht mit Art. 180 des jüngsten Reichsabschieds zwingen,

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 62.

<sup>2)</sup> Bergl. hierzu ben Streit zwischen Walbeck und Schwerin, bessen wir oben S. 75 ff. gebachten.

: ::

.

16- -

۱ <del>۱۵۱</del> میسر -

•

1-

es sei-benn, daß man (und hier kommt auch er auf diesen Gedanken) das Herzogthum Preußen wieder an's Reich brächte. Außerdem bestarf es bereiter Geldmittel für die diplomatische Action; die Wichtigsteit derselben in einer Lage, wie die jetzige, "ist aus dem Weltlauf und den Historien bekannt"; 50 bis 60,000 Ath. muß man dazu in Vorrath liegen haben; im Nothfall ist es besser, irgendwo ein Stück Land zu versetzen, als daß in diesem Punkte gespart wird.

So bekennt sich also Waldeck auch der jetzigen weuen Situation gegenüber zu einer Politik energischer Action. Die Souverainität, ist seine Meinung, muß jedenfalls jetzt erworben werden. Im übrigen drängt er keineswegs zu einer seindseligen Politik gegen Polen; doch hat er auch das geringste Maß von Vertrauen zu der Widerstandsfähigkeit dieses Staates: tritt aber der sehr mögliche Fall seiner Auslösung ein, so muß auch Brandenburg zur Stelle sein, um dabei seinen Vortheil wahrzunehmen.

Man darf wol vermuthen, daß in jenen Wochen die Gedanken bisweilen noch weiter schweiften, als es unsere mehr oder minder officiellen Actenstücke erkennen lassen. Die Gewinnung eines Stücks von Grofpolen, zur Herstellung der Verbindung zwischen Preußen, Hinterpommern und den Marken, war offenbar eine sehr lockende Die Möglichkeit lag nicht allzu fern. In der allgemeinen Verwirrung, die in Polen herrschte, war ein großer Theil der Stände von Großpoten nicht abgeneigt, zunächst in ein Schutzverhältniß zu bem Rurfürsten zu treten. Berhandlungen wurden darüber angeknüpft'). Was konnte sich nicht alles baraus ergeben. Warum sollte man nicht die Gelegenheit fest halten? Es wurden Anstalten getroffen, um even= tuell einen Theil von Großpolen militärisch zu besetzen; bald nach diesen geschilderten Berathungen, im Mai, wurde im Posen'schen ein brandenburgischer Major Jacob Holft aus Cüstrin verhaftet, ben man dabei betroffen hatte, die wichtigsten Pässe des Landes auf= zunehmen und die Flußübergänge zu untersuchen; noch gravirender war, daß man bei ihm Pläne der Festungswerke von Posen und anderen Plätzen fand, die er aufgenommen hatte. Man war ge=

<sup>1)</sup> Bufenborf Frid. Wilh. V. §. 16.

neigt, mit ihm als schwedischem Spion zu verfahren. Dem raschen Eintreten des Kurfürsten gelang es ihn zu retten; doch mochte die Erklärung wol wenig Glauben finden, daß jene Festungsaufnahmen ganz unverfänglich seien: Holst sei Ingenieur von Prosession und so möge er wol diese Abrisse "aus Curiosität" ausgenommen haben").

Merkwürdig überhaupt, wie jetzt in dem ersten Stadium dieser polnischen Verwickelung auch hier die Motive und die Schlagwörter sich bereits vorsinden, die über hundert Jahr später bei der ersten polnischen Theilung uns wieder entgegentreten: von Littauen her vordringend beruft sich Rußland einsach auf das Recht der Eroberung; von preußischer Seite klingt uns bald das Wort von der unentbehrlichen "Correspondenzlinie" entgegen, das unter Friedrich dem Großen eine so wichtige Rolle spielte; und endlich ließ eben jetzt Desterreich durch seinen Gesandten in Warschau die Frage des Zipser Comitates in Anregung bringen, mit dessen Besetzung im Jahr 1770 Maria Theresia die erste Theilung Polens thatsächlich begann?).

Das Resultat der in Berlin gepflogenen Berathungen konnte für jetzt kein anderes sein, als der Beschluß, die begonnenen Küstungen schleunig und nachdrücklich fortzusetzen, nach beiden Seiten hin zu verhandeln und auf beiden sich die Hände frei zu halten, die weitere Entscheidung aber von dem Gang der Dinge abhängig zu machen.

Es war Waldeck gelungen, auch bei diesen Berathungen mit seinen Ansichten sich energisch in den Vordergrund zu stellen. Von den uns vorliegenden Gutachten ist das seinige unstreitig dasjenige, welches am tiefsten und vielseitigsten in den Kern der Sache einstringt, welches den Gang der Ereignisse am schärfsten voraussieht. Aber immer bleibt ihm doch, wie sehr er auch in die Eventualitäten

<sup>1)</sup> Dieses Intermezzo ergibt sich aus ber Correspondenz zwischen dem Kurssürsten und Hoverbeck (in Warschau) vom Ansang Juni 1655. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Letzteres berichtet Hoverbeck aus Warschau dat 30. Juni 1655: ber Kaiser habe anbieten lassen, die Pfandsumme zurückzuzahlen, wosür einst die Zipser Gespanschaft an Polen verpfändet worden sei; wolle man darauf nicht eingehen, so werde der Kaiser das Recht Ungarns auf dieses Gebiet mit andern Mitteln vindiciren.

der nordischen, Arisis sich vertieft, sein ursprünglicher und Hauptsgesichtspunkt lebendig vor den. Augen: der Blick auf die deutschen Angelegepheiten, die Hossmung, in diese um so energischer gestaltend eingreisen zu können, je fester und erfolgreicher man diese Wirren im Norden überdauert; zeigt Polen sich in der That so schwach und lebensunfähig, wie es jetzt scheint, so darf Brandenburg unbedingt sich mit Schweden durch einen Vertrag absinden, der hier seine Interessen sicher stellt und der vor allem dem Aurfürsten weiterhin die Möglichkeit gewährt, "seine rühmlichen Constia im Reich sorts zusesen").

Best wurde Walded nebst Hoverbeck mit der Aufgabe betraut, auf die es zunächst ankam, die Gewinnung der preußischen Stände zu ben erforderlichen Leistungen. Schon in seinem Gutachten und bei jeder anderen Gelegenheit hatte Waldeck auf die Wichtigkeit eines guten Einvernehmens mit der preußischen Landschaft bringend hingewiesen; in aller Beise musse man mit ihnen zu einer Ginigung kommen: es muß ihnen ein Landtag in Aussicht gestellt werden zur Abstellung der Landesbeschwerden, man muß möglichst viel Einzelne persönlich gewinnen, nicht durch Bestechungen oder "Berehrungen", die nur zur Wiederholung und zu fernerer Ausbeutung reizen 2), aber durch die Aussicht auf Aemter und Amtsbeförderungen, Officierspatente und sonstige fürstliche Gnaden; wer zur Verhandlung mit ihnen abgeschickt wird, meint Walded, ber muß es verstehen, mit passend angebrachten Versprechungen "beim Glas Wein den einen und andern zu gewinnen", aber auch, wo dies nicht verfängt, "mit Manier zu schrecken".

Diese Aufgabe nahm er nun nebst dem sach und personenstundigen Hoverbeck auf sich. Zum April wurde eine Versammlung der Stände uach Königsberg berufen. Die Aufregung war in Preußen nicht gering; wie bei jeder auswärtigen Verwickelung fürchteten die Stände auch jest mit der Entfaltung militärischer

<sup>1)</sup> Hier bie oben S. 282 citirte Stelle bes Gutachtens.

<sup>- 2) &</sup>quot;Gleichwie einem Pferb, wenn seine Unart an sich niemmt, burch Wohlthun und Habergeben bas Stücken, barüber es bas Gute genoffen, mehr zu thun angewöhnt wird."

Kräfte ernste Gesahren für das Kleinod ihrer Libertät; die Oberräthe, die ständische Regierungsbehörde des Herzogthums, bezeichneten
als die unerläßlichen Forderungen der Stände vor allem anderen:
Wahl der Officiere aus den preußischen Landeseingesessenen, Lereidigung der Truppen auf die Landschaft und den Kurfürsten zugleich,
Controle der Stände über die Verwendung der für die Truppen dewilligten Gelder, Errichtung eines Kriegsrathes unter Zuziehung
"ersahrener Landeseinsassen") — lauter Dinge, an deren Gemährung
nicht gedacht werden konnte, wenn der Kurfürst nicht von vorn herein
seinen Unternehmungen den Fluch ständischer Anarchie mitgeben
wollte, der so eben in dem nahen Polen so sichtbar zu wirken
begann.

Ende April trasen die beiden Commissare in Königsberg ein. Nicht die gesammten preußischen Stände waren berusen worden, sondern nur ein sogenannter Convocationstag, auf dem die Landräthe und eine bestimmte Anzahl Deputirter von Ritterschaft, Adel und Städten erschien. Die erste Antwort auf die Andeutungen über eine beträchtliche Geldhitse, welche Walded und Hoverbed machten, war die Hinweisung auf einen allgemeinen Landtag, der hierfür allein competent sei; ihre Instruction, so erklärten namentlich die Deputirten der Ritterschaft, gehe in Bezug auf das "Desensions» werf" nicht weiter als auf die Verfügung über die provinciellen Militärkräfte, die Lehnspslichtigen und die Landmiliz der "Wibranzen"; bei wachsender Gesahr wolle der Adel "Mann für Mann auf sein".

Damit könnte dem Kurfürsten wenig gedient sein. Aber trotz dieses bedenklichen Anfangs gelang es den Commissaren doch binnen kurzem eine andere Stimmung bei den Ständen hervorzurusen. Die oben angedeuteten Mittel worden nicht gespart worden sein; Waldeck wußte durch kluge Behandlung viele Einzelne zu gewinnen.); der Abel drängte sich zu den Officiersstellen; einer der angesehensten Männer des Herzogthums, der Oberstlieutenant von Kalkstein, der

<sup>1)</sup> Die Oberräthe an den Kurfifesten dat. Königsberg 23. März 1655 (Berl. Arch.). Vergl. Rauchbar S. 72.

<sup>2)</sup> Bergl. über bie von ihm angewandte Methode Rauchbar S. 73 ff.

bei dem späteren Kampf des Kurfürsten mit den Ständen noch eink sehr verschiedene Rolle spielen sollte, reiste jetzt nach Warschau, dort seine polnische Charge zu quittiren und in den Dienst des Kursfürsten einzutreten; er war einer der eifrigsten, die Stände zur Vereinbarung mit den landesherrlichen Commissaren zu überreden ').

So konnten diese bald von günstigen Ersolgen berichten. Nacheinigem Widerstreben der landständischen Deputirten ward man doch
darüber einig, dem Aurfürsten für die Zwecke der Landesvertheidigung
eine allgemeine Accise zu bewilligen; eine gemischte Commission ward
zur vorläusigen Veranlagung derselben sogleich niedergesetz; Waldeck
schlug den vermuthlichen Ertrag derselben für ein Jahr auf 600,000 Ath.
an. Dennoch war die Opposition noch immer stark genug; sie setzte
es durch, daß man die Versammlung auf etwa zwei Wochen entließ, um von ihren Committenten neue Instructionen einzuholen; es
schien allzu sehr gegen alles ständische Herkommen zu sein, hier Bewilligungen zu machen, ohne daß dabei von den "Gravamina" auch
nur die Rebe war.

Aber gegen Erwarten lief auch diese bedenkliche Maßregel glücklich ab. Die Heimkehrenden fanden, bei immer drohenderem Herandrängen der Gesahr, die Stimmung in ihren Kreisen jetzt überall so beschaffen, daß man zu allem bereit war; sast überall trug man den Deputirten auf, die Gravamina einstweilen auf sich beruhen zu lassen und für die Landesvertheidigung alles zu bewilligen, "was sie vor Gott, Sr. Churf. Ochl. und der Posterität zu verantworten getrauten".). Nicht lange allerdings, so schlug diese bereitwillige Stimmung wieder in den gewohnten Ton um; sür's erste aber trug sie doch wesentlich dazu bei, dem Kurfürsten einen sessen Anhalt in Preußen zu geben.

Inzwischen verfäumte Walbeck nicht, auch die ihm zugewiesenen militärischen Aufträge zu vollführen. Sowie kurz zuvor Sparr die

<sup>1)</sup> Relation von Walbeck und Hvverbeck dat. Königsberg 7. Mai und von Hoverbeck dat. 29. Mai 1655 (Berl. Arch.). Rauchbak S. 75; und über seinem Rücksall und seine Wiebergewinnung ebenbas. S. 87.

<sup>2)</sup> So berichtet Hoverbeck auf ber Reise nach Warschau von ben Landestheilen, die er babei berührte, dat. Janow 30. Mai 1655. (Ebenbas.)

Festungen Pillau und Memel inspicirt hatte '), so unterrichtete er sich über ben Stand der provinciellen Militärkräfte '); die Lehns-leute wurden aufgefordert sich bereit zu halten, die Wibranzen gemustert, organisirt und mit Officieren versehen, regelmäßige Uebunsen ihnen vorgeschrieben, Pulver und Gewehre herbeigeschafft'); auch die Werbungen für die hier in Preußen neu zu errichtenden Regimenter brachte Walded in Sang. Der Soldat trat wieder in den Vordergrund; an der Formirung dieser ersten Grundlage der Armee des großen Aurfürsten, die jeht begonnen wurde, hat Walded den wesentlichsten Antheil gehabt').

Außerdem gelang cs ihm, durch Anleihen, Berpfändungen und ständische Vorschüsse eine beträchtliche Summe Geldes sogleich baar aufzutreiben und für die Rüstungen im Reich dem Kurfürsten zuzusbringen '). Sehr befriedigt von dem Erfolg seiner Sendung kehrte

<sup>1)</sup> Bergl. König Leben D. Chr. v. Sparr's S. 25.

<sup>2)</sup> Baczko Geschichte Preußens V. 177 ff. v. b. Delsnitz Gesch. bes Ersten Jufanterie-Regiments S. 80. Walbeck und Hoverbeck Relation dat. Königsberg 21. Mai 1655.

Beiläufig zur Geschichte der Preise: der Berwalter der Seezolltasse, Christoph Melchior, erhält Auftrag in den Niederlanden tausend Stück Gewehre zu bestellen, das Stück "zu zwei Ath." (sic). l. cit. Es ist doch wol an gestrauchte Gewehre zu denken bei diesem Preise, etwa an solche, die die niedersländische Regierung bei der Entlassung ihrer Truppen nach dem Frieden versäußerte.

<sup>4)</sup> Die technischen Einzelheiten dieser Armeeformation werden bei der sehr mangelhaften Erhaltung der militärischen Acten dieser Jahre taum völlig sestzusstellen sein. Manches wird der militärgeschichtliche Forscher immerhin noch im Archiv zu Arolsen vorsinden, worauf ich hier nicht eingeben kann. Daß der Antheil Waldeck ein sehr wesentlicher war, ergibt sich aus allem. Die Zweisel König's Leben Sparr's S. 26, welcher Dörslinger das hervorragendste Verdienst beilegen will, besagen nichts gegen Waldeck, wie auch v. d. Delsnitz Geschichte des Ersten Infanterie-Regiments S. 80 bemerkt. In einem späteren Briese, nach seinem Austritt aus dem Dienst des Aursürsten, rühmt sich Waldeck einmal direct dieses Berdienstes: "S. Alt. Elect. n'a pas sujet de se plaindre de moi: la fortune ne l'eut jamais pu savoriser, si je ne lui aussa mis ses armes sus pied, et s'il s'en fust dien servi, il verroit les effects de mon intention" (Waldeck an den Hauptmann Wees von der kursurstlichen Leibsarde dat. Rhoden 23. Juli 1660. Arols. Arch.).

<sup>5)</sup> So streckt u. a. ein schottischer Capitain, Namens Montgommerp, gegen

er nach Berlin zurück 1), während Hoverbeck sich nach Warschau begab.

Bei all bem aber war man bis zur Stunde weber mit Polen noch mit Schweben im Klaren. In Polen herrschte nach wie vor die wüsteste planloseste Anarchie. So eben war, Anfangs Mai, der jüngere Bruder des Königs, der Prinz Karl gestorben, bei ber Kinderlosigkeit Johann Casimir's bisher der präsumtive Thronfolger; nun war der König der letzte von dem katholischen Aweig der Wasa, und zu allen anderen Gründen der Verwirrung gesellte sich auch die Aussicht auf die künftige Wahl eines neuen königlichen Hauses. Die wiederholten Bersuche des Kurfürsten, von Polen officiell mit einer aufrichtig gemeinten Friedensvermittelung nach Schweden hin beauftragt zu werden, scheiterten vollständig; mißtrauisch sah ber Warschauer Hof auf seine gleichzeitigen Verhandlungen mit Karl Guftav und zog es vor, sich noch einmal in der letzten Stunde burch eine feierliche Gesandtschaft an diesen selbst zu wenden; natür= lich ohne allen Erfolg. Wie hätte man auch bem preußischen Basallen die Ehre der Vermittelung gegönnt, wie rem ketzerischen Fürsten trauen mögen, während gerade jetzt in bem allgemeinen wilden wider einander Taumeln, welches das Borspiel der völligen Auflösung war, auch ber Fanatismus bes wildesten Dissidentenhasses mit Macht sich hervordrängte: "trot ber äußersten Noth und Gefahr haben sie es auf nichts anderes abgesehen, als alle Evangelischen aus bem Reiche zu schaffen; so sehr stürzen sie sich mit sehenden Augen ins Unglück" 2). Und schienen nicht die Verhandlungen, auf die sich ber Kurfürst mit ben Ständen von Großpolen, König und Reichstag unbefragt, eingelassen hatte, zu bem gegründetsten Arg= wohn Anlaß zu geben? Diese Stände hatten ben Aurfürsten auf= gefordert, eine Reihe ber wichtigsten Basse ihres Landes mit seinen Truppen zu besetzen; als der König darauf ihnen angekündigt, daß

Berpfändung eines Gutes 10,000 Rth. vor Bielleicht berfelbe, ber später bei ber Entführung bes jüngeren Kalkstein aus Warschan eine Rolle spielte.

<sup>1)</sup> Walbed an Sommel bond dat. Berlin 29. Mai 1655.

<sup>2)</sup> Relation von Andreas Abersbach aus Warschau dat. 10. Juni 1655. (Berl. Arch:)

er selbst mit der königlichen Armee nach Großpolen kommen und die Vertheidigung leiten werde, hatten sie dies ebenso wie die Absendung einer königlichen Heeresabtheilung "mit Complimenten abgelehnt").

Der Reichstag, ber im Mai und Juni in Warschau versam= melt war, zeigte bas gewohnte Spiel lähmender Parteikämpfe, ohnmächtigster Zerrissenheit, allseitigen Mißtrauens in vollster Blüthe. Das-Generalaufgebot ward beschlossen; aber wenn ber König barauf brang, baneben eine Anzahl regulärer Regimenter beutschen Fußvolks zu werben, so erhob sich ber Ruf, er strebe banach, bei dieser Gelegenheit "sich absolut zu machen", und ter Plan mußte aufgegeben werden. Rirgends Geld, ober die Möglichkeit basselbe zu erlangen; "die Weltlichen zielen meistentheils dahin, daß man ber Kirchen Schätze und Zierat angreifen solle, die Geistlichen weisen auf ber Weltlichen Tafelsilber und Kleinobien"; die Großpolen priesen das Exempel des Kurfürsten in Preußen, "ber für seiner Unterthanen Wohlfahrt bergestalt sorgt, daß er sogar mit seinen Kammer= und Tafelgütern den Anfang macht, damit ja in der Defensionsverfassung nichts verabsäumt werbe "?). Zu solchen persönlichen Opfern war freilich weder Johann Casimir, noch seine schätzesammelnde französische Gemahlin geneigt 3).

Was hatte Brandenburg aus diesem sich selbst verzehrenden Chaos heraus für seinen Schutz, für seine Interessen zu erwarten? Hoverbeck fand, als er nach Warschau kam, den trotzigsten Uebersmuth und die rathloseste Entmuthigung wunderlich gepaart. Wan sucht den Kurfürsten eifrig zu gewinnen; daneben taucht gelegentlich die Idee auf, ohne weiteres ein paar Regimenter nach Preußen zu schicken und dort ihm das Desensionswerk vorweg aus der Hand zu

<sup>1)</sup> Relation Hoverbed's dat. Warschau 6. Juni 1655. (Ebenbas.)

<sup>2)</sup> Ebenbas.

<sup>3)</sup> Die Erhschaft bes mit Hinterlassung großer Reichthümer gestorbenen Prinzen Karl wurde auf zwölf schwerbelabenen Sechsspännern in Warschau einsgebracht. (Relation Abersbach's dat. Warschau 17/27. Mai 1655.) Einiges davon ließ ber König einige Zeit nachher in Crasau zu Münzen schlagen, stellte dies aber bald wieder ein. (Derselbe dat. 8. u. 15. Aug. st. n. 1655.)

nehmen '). Man hofft auf einen Frieden mit den Russen, über die so eben Fürst Janus Radziwil in Littauen einige glückliche Siege erlangt, man pocht auf das Generalaufgebot und prahlt, die Schwesden wol bestehen zu können; daneben dann doch wieder das allgesmeine Gefühl, verrathen und verlassen zu sein, ohne Rettung. Für Brandenburg dabei immer im Hintergrund die Aussicht, daß Polen im letzen Moment durch die Preisgebung Preußens an die Schwesden sich doch noch den Frieden erkausen könne.

Offenbar, es kam überhaupt auf das, was hier gewollt ober nicht gewollt wurde, nur das wenigste an; in der Verfassung, in welcher sich Polen gegenwärtig befand, konnte es zunächst nur als Object für fremde Experimente dienen. Von Schweben her mußten jetzt die Entscheidungen kommen.

Am Hofe Karl Guftav's war schon seit mehreren Monaten Dobrzenski als Gesandter des Kurfürsten accreditirt. Unter seinen Augen gingen die immer umfassenderen Rüstungen für Heer und Flotte vor sich, welche Stockholm und ganz Schweden erfüllten. "Allarme in allen Gassen", schreibt er, "man will von nichts an= derem hören als vom Krieg". Die Vermittelungsvorschläge, die der Rurfürst auch hier machen ließ, wurden höstlich angehört und ebenso bei Seite geschoben; ein schwedischer Gesandter, Bartholomäus von Wolfsberg, der jetzt nach Berlin geschickt wurde, um als Resident an dem Hofe des Kurfürsten zu bleiben, hatte den bestimmten Auf= trag, diesem alle etwa noch vorhandenen Vermittelungsgedanken als völlig aussichtslos zu benehmen, zugleich aber auch aufs entschie= denste alle bedrohlichen Absichten des Königs gegen die preußischen Lande des Kurfürsten in Abrede zu stellen; die früheren Aeußerungen Schlippenbach's in Betreff ber preußischen Häfen wurden in for= mellster Weise besavouirt 2); gegen Dobrzenski äußerte der König im Vertrauen, er wünsche nur eine Satisfaction in dem königlichen

<sup>1)</sup> Bgl. auch Rauchbar S. 73.

<sup>2)</sup> Seine Justruction bei Pufendorf Carol. Gustav. I. §. 58. Bgl. II. §. 54. Wie bestimmt man bennoch früher auf die preußischen Häfen und auf den stinanciellen Ertrag aus denselben gerechnet hatte, den man auf jährlich 700,000 Rth. anschlug, ergibt sich ebend. I. §. 57.

Preußen davon zu tragen, dann werde er Polen in Ruhe lassen und seine Wassen anderswo versuchen '). Als der Gesandte gegen einen der obersten schwedischen Käthe eine Andeutung fallen ließ von der Lästigkeit des Lehnsverhältnisses zu Polen und auf die von dem Kurfürsten zu wünschende Souverainität anspielte, fand er die entsgegenkommendste Aufnahme: das sei würdig gedacht, gute Gelegensheiten seine dazu da, benutzt zu werden ').

Aber über allgemeine Versicherungen dieser Art kam Dobrzenski in Stockholm boch nicht hinaus, so sehr er sich bemühte, genaueres über die Absichten des schwedischen Königs, namentlich dem Kursfürsten gegenüber, zu erfahren.

Und boch mußte man in Berlin im höchsten Maße gespannt sein, endlich eine bestimmte Ansicht über die bevorstehende Gestaltung der Dinge zu gewinnen.

Denn keineswegs boch bloß mit Gebanken ber Sicherung und Abwehr stand das Cabinet des Kurfürsten der jetzt sich immer mehr complicirenden Lage gegenüber. Am wenigsten ließ Waldeck sich mit einer solchen Rolle begnügen. Ueberall spüren wir, wie sein energischer pläne= und wendungsreicher Geist auf Mittel sinnt, um der brandenburgischen Politik in den jetzt nicht mehr zu vermeidenden Verwickelungen doch eine selbständige, active Rolle zu ermöglichen, ja, allen Hindernissen zum Trotz, sie doch auch jetzt noch auf die Vahnen wieder einlenken zu lassen, auf denen sein Ehrgeiz sich vorzugsweise zu bethätigen wünschte.

Man hat hier einen wesentlichen Zug dieser Verhandlungen bisher immer unbeachtet gelassen, der allerdings erst im Zusammenshang mit unserer obigen Darstellung von Waldeck's Plänen ganz verständlich wird.

Die Krisis im Norben mit den eigenen Mitteln zu beschwichtigen oder auch nur hinauszuschieben, vermochte man nicht, und Frankreich versagte seinen Dienst dazu. Wir sahen, wie dadurch

<sup>1)</sup> Relation Dobrzenski's dat. Stockholm 28. Apr. 1655. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Dobrzenski an Walbeck id. dat.: "que mes pensées estoient nobles et que les occasions se présentent pour y réussir."

bie Pläne verschoben wurden, die Waldeck für die deutschen Angelegenheiten hegte. Wie nun, wenn man den Versuch machte, beides zu combiniren, den Dingen in Polen ihren Lauf zu lassen und dabei doch die projectirten Unternehmungen in Deutschland nicht aufzugeben? "Ich habe keine Ruhe, schreibt Waldeck, bevor ich das meinige für die Herstellung der Freiheit im Reich und die Sicherung der Religion gethan habe").

Der Weg, der jetzt übrig blieb, lag klar vor Augen. Man mußte, da Frankreich sich zurückielt, das Einverständniß mit Schwesden suchen. Waldeck's Gedanke war, dieses, und vielleicht sogar die eventuelle Mitwirkung der nordischen Macht, zu erlangen, indem man derselben ein enges Bündniß anbot, welches die nordischen und die deutschen Angelegenheiten zugleich umfaßte: Schweden, das war der Sinn, sollte in Polen, Brandenburg in Deutschland sich arrangiren und beide zu diesem Zweck sich solidarisch verbinden.

Die Verhandlungen über dieses neue Project sind im höchsten Geheimniß geführt worden; vielleicht haben nur der Kurfürst, Waldeck und Dobrzenski davon gewußt. Zunächst erhielt der letztere Auftrag, in Stockholm mit aller Vorsicht Eröffnungen in dieser Richtung zu machen, ein Vündniß anzubieten, welches zugleich neben den nordischen auch die deutschen Reichsangelegenheiten mit beträfe; es ist nicht zu erkennen, wie weit man verrieth, was die Formel beseuten sollte. Aber es glückte damit zunächst am schwedischen Hose nicht bessere als am französischen. Die Andeutungen Dobrzenski's über eine Alliance wurden höslich aufgenommen, zugleich aber hinzugefügt, der König wolle "anito dero Reich Schweden in deutsche

<sup>1)</sup> Walbeck an Sommelsbyck dat. Berlin 3. April 1655; nebst ber Anbeutung über ben "autro dessein", ben er jetzt zu formiren im Begriff stebe.

<sup>2)</sup> In der officiellen Correspondenz mit Dobrzenski, die auch zur Kenntniß der Kanzlei und anderer Räthe kam, wurde dies natürlich nicht verhandelt; neben ihr her ging ein eigenhändiger Briefwechsel Waldeck's mit dem Gesandten; die Briefe Waldeck's sind nicht vorhanden; einige Antworten Dobrzenski's an ihn aber lassen das Verhältniß erkennen. Eine dunkele, ganz unklare Andeutung über die Sache hat Rauchbar S. 78.

Troublen nicht gerne engagiren"); ferneren Erklärungen wich man aus, der eine Gedanke des Krieges gegen Polen drängte alles andere in den Hintergrund 2).

Inzwischen aber brachte Walbeck die nämliche Angelegenheit in Berlin bei dem schwedischen Residenten Wolfsberg zur Sprache; ber Kurfürst selbst hatte eine Conferenz mit demselben. Ueber die Vorsgänge bei diesen Unterredungen sprechen die schwedischen unzweiselshaft authentischen Berichte am deutlichsten 3). Waldeck ging offen mit dem Anerdieten heraus, und der Kurfürst wiederholte es, eine Alliance mit Schweden zur Erreichung seiner Absichten gegen Polen zu schließen, unter der Bedingung, daß diese Absichten offen kundgegeben und zugleich auch ein Bündniß in Betress der deutschen Angelegenheiten abgeschlossen würde; es wurde hinzugesügt, daß der Kurfürst sich mit dem König persönlich zu bereden wünsche.

Die Antwort Wolfsbergs zeigt, daß er über die Bedeutung dieses begehrten deutschen Bündnisses nicht in Zweisel war; er lehnte dasselbe ab: es sei für den König unter den jetzigen Verhältnissen nicht räthlich, sich mit dem Kaiser und dem Hause Desterreich auf einen gespannten Fuß zu setzen. Die schwedische Diplomatie widerstand dem Versuche Waldeck's, aus der nordischen Krisis doch noch Capital für seine deutsche Politik zu machen und dem schwedischen Augriff gegen Polen zugleich noch eine antihabsburgische Spitze auzusetzen; die Gesandten Karl Gustav's, die bald darauf zur Conserenz mit den brandenburgischen Deputirten nach Stettin abgeordenet wurden, erhielten bestimmte Instruction, das gewünschte Bündniß für die Reichsangelegenheiten abzusehnen, etwaige Invectiven gegen

<sup>1)</sup> Relation Dobrzenski's dat. Stockholm 12. Mai 1655.

<sup>2)</sup> Dobrzensti an Walbect dat. Stockholm 16. Juni 1655: "on est tellement embarassé avec les desseins contre la Pologne, qu'on n'attend parler qu'avec déplaisir des affaires qui touchent l'Empire."

<sup>3)</sup> Pufendorf Carol. Gustav. II. §. 55. läßt, jedenfalls nach den Gefandtsschaftsberichten Wolfsbergs, den Inhalt dieser Gespräche deutlicher erkennen, als die Darstellung desselben, Frid. Wilh. V. §. 37., wo, wie nicht selten in diesem doch oft sehr mechanisch gearbeiteten Werk, die Hauptsache durch die ganzuchersstätigse Uebersetzung der gleichgiltigsten Formalitäten und Nebensachen erst wird.

den Kaiser stillschweigend anzuhören und gelegentlich den Schein anzunehmen, als bestände zwischen Schweden und dem Kaiser das beste Einvernehmen ').

Für diesmal war der Versuch mißlungen. Es scheint, daß man schnell einlenkte, als man die Aussichtslosigkeit desselben besmerkte. Der Kurfürst kam dann mit Wolfsberg auf die Frage der Souverainität zu sprechen; er bezeichnete sie, nebst Abtretung des Bisthums Ermland und einiger Striche von Samogitien und Littauen, als die Bedingungen, unter denen er etwa zu einem Bündniß mit Schweden sich entschließen würde ); zu entscheidenden Verabredungen konnte man natürlich mit dem Residenten nicht gelangen.

Diese sollten im Juli zu Stettin Statt finden, wohin der König den Grafen Bengt Drenstjerna vorausschickte, um womöglich noch vor seiner eigenen Ankunft mit Brandenburg abzuschließen. Eben jett waren die schwedischen Borbereitungen zum Kriege besendet; von Livland aus hatten die Feindseligkeiten bereits in den letten Tagen des Juni begonnen; Ansang Juli setzte sich das in Pommern gesammelte Heer unter dem Feldmarschall Wittenberg in Bewegung, durch das brandenburgische Hinterpommern nach Großpolen vorzudringen und dort den Feldzug zu eröffnen; unter Bestusung auf eine Bestimmung des westsälischen Friedens ward der Durchzug durch das Gebiet des Kursürsten in Anspruch gesnommen 3). Bald darauf begaben sich Waldeck und Schwerin nach Stettin, um dort die Unterhandlung mit Drenstjerna und dem ihm beigegebenen Präsidenten der vorpommmerischen Regierung Lilieström 1) zu beginnen.

<sup>1)</sup> Bufenborf Carol. Gustav. II. §. 55.

<sup>2)</sup> Ebenbas.

Furfürsten dat. Stettin 22. Juni (2. Juli) 1655. (Berl. Arch.)

<sup>4)</sup> Ueber Lilieström und seine bisherigen Beziehungen zu Brandenburg s. Urk. u. Actenst. I. 405. IV. 835. n. 17.

## Die Conferenz zu Stettin.

Es läßt sich nun boch nicht verkennen, daß in dieser Zeit die Stimmung des Berliner Cabinets, offenbar unter dem vorwalten= ben Einfluß Waldeck's, mehr und mehr einen aggressiven Charakter angenommen hatte '). Ich trage, Angesichts ber Acten, kein Be= benken, zu behaupten, daß dieselbe jetzt, beim Beginn ber entscheiben= ben Stettiner Berhandlungen, fast ebenso theilungs= und eroberungs= lustig war als es die Karl Gustav's und seiner Räthe nur sein konnte; ließ sich Schweben jett bereit finden, dem Kurfürsten bie Vortheile und Garantien zu gewähren, die dieser beauspruchen mußte, so war man hier jetzt unzweifelhaft völlig geneigt, ber schwedischen Theilungs = - und Eroberungspolitik sich durchaus anzuschließen und aus den Spolien der polnischen Republik soviel davon= zutragen als die Verhältnisse gestatten wollten. Der Plan, ben Dingen eine Wendung nach ber beutschen Politik hin zu geben, zeigte sich für's erste unausführbar; ben Kampf zu verhindern, Polen zu retten, nicht minder; es blieb nur übrig, sich an dem zu hoffenden Gewinn zu betheiligen. Aber die äußerste Vorsicht war, gegenüber den bis jetzt noch keineswegs klar zu durchschauenden Absichten Schwebens, streng geboten.

In diesem Sinne wurden Walbeck und Schwerin nach Stettin abgeordnet. Gerade diese Conferenz aber bilbete einen Wendepunkt.

Wie die Dinge lagen, war es natürlich nicht viel mehr als eine Formalität, wenn die beiden Gesandten nochmals von Friedensvermittelung zu sprechen begannen; die schwedischen Bevollmächtigten
schoben von vorn herein jeden Gedanken an eine friedliche Lösung
als abgethan bei Seite.

Aber auch die brandenburgischen Instructionen gingen viel weiter²).

<sup>1)</sup> Daß ich in der Auffassung dieser Stettiner Berhandlungen, sowie der brandenburgischen Politik in diesem ersten Stadium des nordischen Krieges übershaupt, von den bisherigen Darstellungen wesentlich abweiche, genügt im Allgemeinen bemerkt zu werden; der Kundige wird die einzelnen Differenzpunkte herausstinden, ohne daß ich bei jedem Schritte darauf ausmerksam mache.

<sup>2)</sup> Haupt= und Nebeninstruction dat. Cölln a. Sp. 4. Juli 1655. (Berl. Arch.)

Die Gesandten waren bevollmächtigt, ein Bündniß mit Schweden abzuschließen, bei dem der König sich verpslichten sollte, nicht eher Frieden zu schließen, bis die für Brandenburg dabei zu bedingenden Bortheile in vollem Maße gesichert seien. Bon solchen wird zusnächst die Souverainität für Preußen verlangt; dieselbe ist auch auszudehnen auf alle diesenigen Gedietstheile, welche der Kurfürst als "Satissaction" erhalten wird. Schweden darf keinerlei concurrirende Gewalt in dem Herzogthum, namentlich in Bezug auf Handel und Schiffahrt beanspruchen; auch von einer etwaigen Theilsnahme an den Zollerträgen darf nicht die Rede sein. In einer besonderen Asseuration, unter Garantie der Krone Frankreich und der Generalstaaten, soll der König sich verpslichten, daß er keinerlei Anspruch dieser Art erheben, noch auch denselben bei etwaigen Friedensverhandlungen sich von Polen cediren lassen will.

In einer besonderen Nebeninstruction ging man weiter heraus. Es ward den Gesandten anheimgegeben, den König durch die Aussicht zu gewinnen, "daß Wir nach Ableben des itzigen Röm. Kaisers die Krone niemand lieber als J. Kön. Maj. gönnen"). In Bezug auf den für Brandenburg erwünschten Antheil an den zu machenden Eroberungen wird auf das Großfürstenthum Littauen hingewiesen, welches um so geeigneter sei, als basselbe ohnedies schon früher "Unsere Vorfahren besessen"; man wußte, baß in Littauen die Radziwil'sche Partei schon seit Beginn ber jetigen Wirren baran rachte, sich anter brandenburgischen Schutz zu stellen und vielleicht gar ben Kurfürsten beim bevorstehenden Abgang des Hauses Wasa als Thronfolger in Aussicht zu nehmen 2). Das Bisthum Erm= land war schon früher als nothwendig von dem Kurfürsten zu be= anspruchende Erwerbung bezeichnet worden. Auch diese Forderung ward jetzt wiederholt, mit dem bestimmten Zusatz, daß die Stadt Braunsberg mit ihrem Hafen bavon nicht etwa ausgeschlossen wer-

<sup>1)</sup> Eine Höflichkeit, die schwedischer Seits durch Graf Schlippenbach dem Kursürsten zurückgezahlt wurde; f. Urk. u. Actenst. II. 45.

<sup>2)</sup> Pufenborf Frid. Wilh. V. S. 17.; vergl, über die etwas weit hergeholte jagellonische Berwandtschaft des Kurfürsten Urk. u. Actenst. I. 161.

ben bürfe'); ber Wunsch, auch Elbing zu besitzen, wird ausgesprochen, boch soll barauf nicht bestanden werden; einige Striche von Samogitien besgleichen.

Aber damit noch nicht genug. Die oben berührten Gebanken an eine theilweise Erwerbung von Großpolen waren bei all bem keineswegs aufgegeben. Außer ihrer officiellen Haupt= und Neben= instruction waren die beiben Gesandten in Besitz einer eigenhändigen Aufzeichnung des Kurfürsten, die leider verloren gegangen, deren Hauptinhalt aber aus verschiedenen Erwähnungen in den Acten dieser Gesandtschaft deutlich erkennbar ist \*). In derselben erbot sich ber Kurfürst zu einem "ewigen Bündniß" mit Schweden; als Gegen= leistung forderte er die Ueberlassung einer "Communicationslinie" zwischen der Mark und dem Herzogthum Preußen, nebst den erfor= derlichen Pässen über die Weichsel. Das hieß natürlich nicht, was wir eine Etappenstraße nennen, sondern die Erwerbung des groß= polnischen Landstriches zwischen der Neumark und der westlichen Grenze von Preußen, also namentlich des Netze=Districtes und eines Theils von Cujavien jenseits der Weichsel, "also daß Wir beide Ufer der Weichsel behalten "3). Die jüngst begonnenen Ber=

<sup>1)</sup> Letztere Bemerkung nachträglich als Erwiderung auf den betreffenden Vorsschlag der Schweden: "Ermland ohne Braunsberg halten Wir wie einen Leib ohne Seele." Resolution des Kursürsten auf die Relation dat. Stettin 10. Juli (Conc. o. D.). Ebenso wird die folgende Nennung von Elbing erst in einer späteren Resolution (22 Juli) hinzugesügt.

<sup>2)</sup> Nur dieses "Project" war von dem Kurfürsten eigenhändig, nicht die eigentlichen Instructionen für die Gesandten, wie Dropsen III. 2. 211 angibt; beren Concepte sind vorhanden und von Somnitz geschrieben.

<sup>3)</sup> So in einem etwas späteren Schreiben bes Kurfürsten an Schwerin und Dobrzensti dat. Cölln a. Sp. 10. August 1655. — Die Forderung der Communicationslinie findet sich auch schon in der Nebeninstruction; in dem eigen-händigen Project des Kurfürsten war eine genaue Specification der einzelnen verslangten Landstriche und Plätze enthalten. Möglich auch, daß die Forderung des Kurfürsten schon hier ungefähr dasselbe umfaßte, wie einige Monate später bei den Marienburger Verhandlungen, wo er in einem ebenfalls eigenhändigen Zussatz zu der Instruction für Walded und Platen (2. Mai 1656) verlangt: "das Stück von Großpolen, welches sich von Erossen bis an Warschau und wiesder die dan Reidenburg oder Ortelsburg erstreckt". Vergl. unten. Gelegentlich

handlungen mit den Ständen von Großpolen schienen für diese Er= werbung einen unmittelbaren Anhalt zu bieten.

Der schwedische Eroberungsantheil, der einem auf diese Bedingungen gestellten Bündniß entsprechen soll, ist nun nach der Meinung des brandenburgischen Cabinets das gesammte bisher polnische Preußen, nebst Pomerellen, wie dasselbe auch von Karl Gustav und seinen Räthen unterschiedlich als der von ihnen begehrte Siegespreis hingestellt worden war; "dazu, verspricht der Kurfürst, will ich auch meinestheils behilslich sein").

Und ferner wird endlich auch der Fall vorgesehen, daß die Ersoberungen der beiden Bundesgenossen sich noch weiter als auf die bisher genannten Theile von Polen erstrecken würden: dann, so war die Ansicht in Berlin, müsse eine neue Vereinbarung getroffen wersden; auch für diese Eventualität hatten der Kurfürst und Waldeck bereits mündlich das nöthige besprochen.

Dies waren also die Bedingungen, welche Brandenburg für seinen Beitritt zu dem schwedischen Bündniß gegen Polen jetzt stellte. Aber noch ein Vorbehalt ward hinzugefügst: der Aurfürst verlangte, daß es ihm gestattet werde, den offenen Bruch mit Polen noch eine Weile hinauszuschieben, inzwischen der Form wegen die hundert Reiter, zu deren Stellung er lehnsmäßig verpslichtet, zu dem polnisschen Heer zu schicken in und daß "die Declaration gegen Polen nicht eher geschehen dürse, die ich mit meinen Völkern in Polen und über die Weichsel gekommen"), d. h. nicht eher, als die der Kursfürst unter dem Schutz sortgesetzen friedlichen Verhaltens zu Polen und unter dem Vorwand des von den großpolnischen Ständen ersbetenen militärischen Schutzes sich in den Besitz der von ihm ges

werben auch noch Graubenz, Neuenburg und Mewe als Pässe über bie Weichsel verlangt.

<sup>1)</sup> Det Kurfürst an Walbeck und Schwerin dat. Oranienburg 22. Juli 1655. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Eben ba f.: "wie es mit dem zu halten, was liber bieses [b. h. außer dem] durch Entreprisen erlangt wird, davon hab ich Euch, dem Grafen Waldeck, meine Gemüthsmeinung entdeckt".

<sup>3)</sup> So in ber Hauptinstruction.

<sup>4)</sup> So in bem citirten Schreiben vom 22. Juli 1655.

wünschten Landschaften der "Communicationslinie" gesetzt haben würde, deren Pässe und feste Plätze er kurz zuvor durch den obenserwähnten (S. 313) Ingenieurofficier hatte auskundschaften lassen.

Man sieht, wie die Dinge lagen. Es war die diplomatische Weise der Zeit, das Doppelte und Dreifache zu verlangen, um nach bem üblichen Feilschen und Markten ber Verhandlungen sich schließ= lich mit dem Einfachen zu begnügen. Aber wie auch immer, wir sehen das Berliner Cabinet in diesem Moment völlig und mit dem lebhaftesten Eifer in dem vollen Zuge einer auf die Theilung Polens gerichteten -Politik; einer Politik, zu der jetzt zunächst Schweden den Ton angegeben hatte und beren Gefahren Brandenburg nur burch eine energische active Theilnahme, oder, wenn man will, Mitschuld, für sich unschädlich machen konnte; einer Politik, für welche zu die= sem Motiv des Dranges ganz unverkennbar und natürlich sich auch die Lust zu Erwerb und Erweiterung, die begehrliche Expansivkraft eines an allen Enden unfertigen und geographisch zusammenhangslosen Staates gesellte; einer Politik endlich, die in ihren Zielen den hun= dert Jahr später folgenden Theilungsplänen auf's engste verwandt ist und nach ihrer moralischen Qualität weder höher noch niedriger steht als jene.

Unzweiselhaft haben wir Waldeck als die Seele auch dieser Projecte zu betrachten. Es gab Männer am Berliner Hose, die anders über die Lage dachten '); aber der Kurfürst persönlich stand jett unverkenndar mit Waldeck auf demselben Boden. Die Vershandlung in Stettin ward mit ungewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln umgeben; die Gesandten schrieben Berichte, in denen das wesentslichste verschwiegen wurde und die nur dazu bestimmt waren, die Neugier der nicht eingeweihten Käthe und die Unzuverlässigkeit der Kanzlei abzusinden und abzulenken, und auf welche aus der Kanzlei wieder ebenso inhaltslose Antworten zurückgeschickt wurden; die

<sup>. 1)</sup> Wahrscheinlich gehörte auch Schwerin dazu, der Genosse Walded's bei dieser Gesandtschaft; jedenfalls wird er nach Temperament und Ueberzeugung, vielleicht auch vermöge seiner persönlichen Abneigung gegen Walded der minder weitgehenden Richtung angehört haben und war vielleicht gerade deshalb Walded beigegeben worden.

eigentlichen Verhandlungen sind in eigenhändigen Schreiben Waldeck's und Schwerin's niedergelegt, die nur für das Cabinet des Kursfürsten bestimmt waren, und zu deren Beantwortung als der, wie es scheint, einzige ganz Eingeweihte, der geheime Rath von Somnitgebraucht wurde. Man war natürlich auf schwedischer Seite nicht wenig gespannt auf die Entscheidung des Kurfürsten, und der Resident Wolfsberg in Berlin wußte Mittel und Wege, sich die genausten Nachrichten vom Hofe zu verschaffen.

Mit den besten Versicherungen Oxenstjerna's begann die Conferenz in Stettin: noch nie habe er, so lange er bei ben Affairen gewesen, eine so unlimitirte Instruction gehabt wie diesmal, um nur die gewünschte Freundschaft zu stiften; dieselbe folle bald so groß sein, daß zwischen schwedischem und brandenburgischem Interesse kein Unterschied mehr kein werde. Er verhehlte nicht, daß dem König viel daran gelegen sei, sich mit dem Kurfürsten zu einigen; er sprach das Wort der Theilung unverholen aus; er machte wol bei einer Sitzung auf der Tafel vor ihm einen Strich und rief: "das eine Theil soll unser und das andere euer sein". Zugleich erfuhren die beiden brandenburgischen Gesandten hier genug von authentischen Nachrichten aus Polen, um ihnen allen Zweifel an ber hoffnungslosen Lage der Republik zu benehmen: nach aller mög= lichen Berechnung, schreibt Walbeck, sind die Polen verloren und wenn wir nicht mitmachen, so sind wir es mit und es geht über uns her ').

So schien benn alles bazu angethan, die Dinge in die geswünschte Bahn kommen zu lassen. Allerdings mußte es Bedenken erregen, wenn die schwedischen Commissare eifrig den Beitritt des Kurfürsten forderten und es doch beharrlich ablehnten, über Zweck und Ziel des Krieges mehr als ganz allgemeine Andeutungen zu geben. Und andererseits mußte den Schweden jener von den Brandenburgern gesorderte Ausschub des offenen Bruchs mit Polen natürlich nur als ein ziemlich durchsichtiges Manoeuvre erscheinen,

<sup>1)</sup> Walbeck an ben Aurfürsten dat. Stettin 9. u. 10. Juli 1655 (eigenh. Berl. Arch.). Die Datirung ist nach altem Stil.

um so lange als möglich abzuwarten, "was sie vor Glück haben würden" und im schlimmeren Fall den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Aber über einzelne Punkte ließ sich schon eine Berständigung voraussehen; die Souverainität von Preußen, die Erswerbung von Ermland und einem Theil von Samogitien fagten die Schweden vorläufig zu'); als Erwerbungsobject für Schweden wurde das königliche Preußen und Pomerellen hingestellt.

Doch die Schwierigkeiten traten bald genug zu Tage. Die größte von allen war die Alliance, welche Brandenburg so eben im Begtiff stand mit den Generalstaaten im Haag abzuschließen und die Schweden sich dort vergeblich bemüht hatten zu vereiteln?). Diese, so erklärte Drenstjerna, sci unbedingt unvereindar mit der Freundschaft Schwedens, gegen welches das niederländische Bündniß allein gerichtet sein könne. So dringend war die Einsprache, die er erhob, daß die beiden Gesandten auf eigene Faust an Weiman nach dem Haag schrieden und ihn aufsorderten, den Abschluß noch eine Weile zu verzögern 3).

Und nun landete eben in diesen Tagen König Karl Gustav mit seiner zweiten Hauptarmee in Vorpommern (15/25. Juli). Die ersten Nachrichten, die er auf deutschem Boden empfing, waren die eine von dem glänzenden Erfolg, den Feldmarschall Wittenberg an der Netze erlangt, wo das gesammte Aufgebot von Großpolen capistulirt und sich den Schweden ergeben hatte; die andere, die sich freilich nachmals nicht bestätigte, daß eine holländische Flotte unter dem Abmiral Tromp in See gegangen sei. Hier schien die Wirkung des brandenburgisch sholländischen Bündnisses sich bereits anzukuns

<sup>1)</sup> Relation dat. Stettin 10. Juli (von Schwerin eigenh. geschrieben, wie alle folgenden gemeinsamen Relationen). Ich finde in den Arten nicht, daß die Schweden in diesem Stadium der Berhandlung die Forderung der Souverainität als "eine Lächerlichkeit" zurlickgewiesen hätten, wie Dropsen S. 212 angibt. Hier in der Sitzung vom 10. Juli erklären ste sich positiv damit einverstanden. Bergl. Pufendorf Frid. Wilh. V. §. 45.

<sup>2)</sup> Durch den schwedischen Residenten im Haag, Harald Appelboom; s. Pufenstorf Carol. Gustav. II. §. 55.

<sup>.2)</sup> Urt. u. Actenft. IV. 141.

<sup>4)</sup> Geijer-Carlson IV. 91.

bigen, und alle Pläne Karl Gustav's, der ganze. Erfolg seines Untersnehmens schien auf dem Spiel zu stehen, wenn jetzt unter Connivenz des Kurfürsten die niederländische Flotte in der Ostsee erschien und in seinem Rücken zu operiren begann.

Es konnte nicht anders sein, als daß diese Frage jetzt sich in den Vordergrund stellte. Sie ist für den Gang dieser Verhandlungen, für die ganze Stellung Brandenburgs in der ersten Phase der nordischen Krisis entscheidend gewesen.

Waldeck ging dem König zur Bewillkommnung nach Wolgast "Nun soll der Kurfürst erfahren, daß ich sein Freund bin", hatte Karl Gustav geäußert, als er die Nachricht von dem glücklichen Erfolg in Großpolen erfuhr. Aber als unumgängliche Bedingung stellte er bem brandenburgischen Diplomaten sogleich hin: Abbruch ber Allianceverhandlung mit ben Niederlanden; ohne biese "wäre an nichts weiter zu gebenken". Einige Tage später wurden die Verhandlungen in Stettin fortgesett; ersichtlich wuchs auf schwe= discher Seite das Mißtrauen gegen die Absichten des Kurfürsten mehr und mehr; sein Verlangen, den Bruch mit Polen noch längere Beit hinausschieben zu dürfen, mußte sehr bedenklich erscheinen; man forberte, daß er sogleich mit einigen tausend Mann sich dem König auschließe; aber was auch von einzelnen Fragen vorgenommen werben mochte, immer kamen die Schweben auf den Hauptpunkt zuruck: "nimmer und in Ewigkeit nicht wollten sie die Generalstaaten in die Oftsee kommen lassen, ober ihnen verstatten, darüber etwas zu disponiren "1).

Am 2. August kam der König selbst nach Stettin. Folgenden Tags fand die entscheidende Sitzung Statt. Man hatte den bett- lägerigen Lilieström auf das Schloß gebracht, um unter directer Theilnahme des Königs zu tractiren; hin und hergehend zwischen dem Sitzungszimmer und dem Gemach des Königs führte Oxenstjerna die Unterhandlung.

Die Brandenburger hatten keinen Auftrag, in ber niederländi=

<sup>1)</sup> Balbeck und Schwerin an ben Kurfilrsten dat. Stettin 22. Juli (1. Aug.) 1655.

schen Sache zu weichen. Der König ließ ihnen zunächst eröffnen, daß er in die Abtretung des Bisthums Ermland nicht willigen könne, er müsse basselhe selbst haben als Ergänzung zu bem könig= lichen Preußen; der Kurfürst solle in Littauen entschädigt werden. In allen bisherigen Verhandlungen war die Erwerbung Ermlands für Brandenburg, mit ober ohne Braunsberg, immer einer ber am festesten stehenden Punkte gewesen. Auf die lebhaften Remonstrationen Waldeck's und Schwerin's nahm der König die Frage zu fernerer Berathung zurück. Es war nur eine Vorbereitung für die folgende Forderung gewesen. Denn nun endlich kamen die Schweden mit dem Verlangen heraus, welches bisher noch nie formell gestellt, ja sogar bestimmt abgeläugnet worden war: die schwedische Kriegsraison erfordere es, daß ihnen bis zum Ende des Kriegs die Festung Memel eingeräumt werde und ber in Pillau von dem Kurfürsten eingesetzte Commandant dem König und dem Kurfürsten zugleich schwören musse 1). Die Theilnahme Schwebens an dem Ertrag ber preußischen Hafenzölle stand hiermit natürlich in unmittelbarer Verbindung.

So hatte man denn endlich diese schon längst gefürchtete Forsberung. Noch vor kurzem hatte Karl Gustav gegen Dobrzenski aus's bestimmteste in Abrede gestellt, daß er dem Kurfürsten diese Zusmuthung zu machen gedenke; es wird kaum zu bezweiseln sein, daß die Erhebung derselben in diesem Augenblick in der That die Folge der letzten Nachrichten aus den Niederlanden und der Beharrlichkeit war, womit Brandenburg an der Alliance mit den Generalstaaten sesthielt.

Auf's energischste wiesen Waldeck und Schwerin das Ansinnen

<sup>1)</sup> Walbeck und Schwerin an ben Kurfürsten dat. Stettin 24. Juli (3. Aug.). Dropsen S. 214 läßt die Schweden auch einen schwedischen Commandanten für Pillau fordern; die Worte des Briefes sind zweideutig; daß sie in der im Text angenommenen Weise zu verstehen sind, zeigt Pufendorf Carol. Gustav. II. §. 57.

<sup>2)</sup> Pufendorf 1. c. gibt an, daß Karl Gustav's Absicht gewesen sei, von dieser Forderung schließlich abzugehen, wenn er des Kursürsten anderweit verssichert worden wäre d. h. natürlich durch Verzicht auf die niederländische Alliance.

zurück: "wir haben ihnen hierbei ziemlich die Wahrheit gesagt und sie bei unser Seel und Ehr versichert, daß folches in Ewigkeit nicht geschehen würde". Es gab für die brandenburgische Politik dieser Zeit keinen sesten Grundsatz, als den von der völligen Unentbehrlichkeit der beiden Seehäsen; die ganze Stellung Brandens burgs im Osten beruhte auf dem Besitz von Pillau und Memel. Der Kurfürst schrieb bekräftigend zurück, daß in Bezug auf sie keinerlei Temperament weder vorzuschlagen, noch anzunehmen sei.

Man setzte in den nächsten Tagen die Verhandlungen noch fort, aber die Stimmung wurde auf beiden Seiten immer gereizter. Wenn Oxenstjerna jetzt die von dem Aursürsten beauspruchte Satisfaction enorm fand, so entgegnete ihm Waldeck, der Aursürst fordere sie nicht als ein Geschent des Königs, so wenig wie dieser die seinige von ihm; er werde es sich selbst sauer genug darum werden lassen müssen und hazardire mehr dabei als der König!). Sind tetzte Audienz der Gesandten bei dem Könige führte nicht weiter. Gleich darauf erhielten sie den Besehl, die Verhandlung vorläusig abzusdrechen und zurückzusehren; unter solchen Umständen sei eine Alliance mit Schweden nicht möglich. Die Gesandten schieden in den Formen guter Freundschaft; die Wiederaufnahme der Verhandlungen wurde vorbehalten.

Aber die Entscheidung war hiermit gefallen. Braudenburg trat für's erste von der activen Theilnahme-an der schwedischen Eroberungs= und Theilungspolitik zurück.

Wie wunderlich doch — die Betrachtung drängt sich auf — mischten sich bei dieser Entscheidung — und bei wie vielen anderen — Entschluß und Zufall, freie Wahl und ungekannt Wirkendes. In den Tagen vor jener entscheidenden Sitzung auf dem Schlosse zu Stettin am 3. August stand für den Kurfürsten die Wahl zwischen dem schwedischen und dem niederländischen Bündniß. Die Ergreifung des einen oder des anderen bestimmte die Geschicke der nächsten Zeit. Das Lovs siel für das niederländische — noch dis zu dem Tage

<sup>1)</sup> Walbeck und Schwerin an ben Kurfürsten dat. Stettin. 25. Juli (4. August).

jener Sitzung geht durch alle Berichte der beiden Gesandten als vorwaltende Stimmung die Ansicht hindurch, daß im Nothfall der Wahl doch die schwedische Alliance ergriffen, die andere aufgegeben ober modificirt werden musse; selbst Schwerin begann- sich bieser Meinung zuzuneigen. Und der Kurfürst ebenfalls. In eben den Stunden, wo jene Sitzung Statt fand, Die den Dingen eine andere Wendung gab, schrieb er eigenhändig an den Gefandten Daniel Weiman im Haag und befahl ihm, auf alle Weise den Abschluß der Alliance hinzuhalten '). Es war der erste Schritt dazu, um diese Streitfrage doch eventuell im Singe der Wünsche Schwedens zu lösen. Run aber fügte sich, daß dieses Schreiben zu spät kam; der Vertrag war bereits unterzeichnet. Und ebenso fügte sich, daß nun eben in diesem Moment die Schweden mit jener unerfüllbaren Forderung hervortraten, welche sowol der Kurfürst als Waldeck für ernster gemeint hielten, als sie es vielleicht wirklich war. Daburch kam es, daß nun plötzlich wieder die Verbindung mit den Nieder= landen als das dringlichst zu wünschende erschien; bereits zwei Tage nach Abgang jenes Schreibens an Weiman war bie Situation wieder völlig verändert, und als dieser kurz darauf selbst mit der vollendeten Thatsache des niederländischen Vertrags erschien, ward er hoch willkommen geheißen. Und dies um jener schwedischen Forde= rung willen, die wahrscheinlich rückgängig gemacht worden wäre, wenn jene Weisung des Aprfürsten an Weiman noch rechtzeitig ihre Wirfung geübt hätte 2).

<sup>1)</sup> Das Schreiben dat. Oranienburg 24. Juli 3. Aug. 1655 aus Weiman's Tagebuch abgebruckt Urk. u. Actenst. IV. 142 f. Man wird nicht-daran ansstoßen, daß die dort für Weiman gegebene Motivirung des Schrittes nicht den vollen und richtigen Zusammenhang der Dinge enthüllt.

<sup>2)</sup> Sehr interessant ist die Recapitulation des bisherigen Berlaufs der Berhandlung, welche Karl Gustav in einem Brief an den Kursürsten, kurz vor Abschluß des Königsberger Bertrags, gibt (dat. Creuthurg 16/26. Dec. 1655). Der König erklärt aufs bestimmteste, daß er ursprünglich keine Absicht auf die preußischen Häfen gehabt habe; das ganze angebliche Project sei nur aus unbestigten Aeußerungen Schlippenbachs und aus übergroßer Besorgniß auf Seiten des Kursürsten entstanden. Dann sei zuerst durch Wolfsberg von dem Kursürsten der Vorschlag gemacht worden, an dem Krieg Theil zu nehmen; die gesors

Unter solchen Schwankungen entstanden die Beschlüsse, die jetzt maßgebend wurden. Statt Angriff und Eroberung wurde jetzt beswaffnete Neutralität und Vertheidigung des alten Besitzes die Parole. Gab es doch auch andere Erwägungen, die nicht minder ihr Recht hatten und nun sich vordrängten: neben allem anderen, sagt der Aurfürst in seinem Abberufungsschreiben für die beiden Gesandten, hätte die schwedische Alliance uns doch "nichts anderes als ein unsruhig Gewissen" gebracht; "bei der Vertheidigung des Unsrigen dagegen haben wir ein freudiges Gewissen und wollen hossen, der höchste Gott, der es uns gegeben, werde uns auch dabei schützen". Eine nachträgliche moralische Rechtsertigung für das, was in seinem wirklichen Hergang doch ganz anders motivirt war.

## Diplomatische und kriegerische Vorspiele.

Nun aber hatte man wieder festen Boden unter den Füßen. Man wußte, daß man zunächst nur auf sich selbst rechnen durfte, und trat mit allem Nachdruck in diese neue Lage der Dinge ein.

Waldeck hatte in Stettin die persönliche Bekanntschaft mit dem König Karl Gustav erneuert, die vor Jahren in Paris begonnen hatte '). Es scheint, daß Karl Gustav auch jetzt besonderes Gefallen an seiner Person sand; er ließ dem Kurfürsten den Wunsch ausssprechen, daß Waldeck mit der beabsichtigten Fortsetzung der Vershandlung beauftragt werden möchte. Dieser selbst indeß lehnte jetzt

berten Bebingungen erschienen "non impossibiles, sed immensae"; bann sei es zu ben Berhanblungen in Stettin gekommen; und nun erst, nachbem ber Kurssürst bas sür Schweben so bebrohliche Bündniß mit den Niederlanden geschlossen, habe er die Forderung von Pillan und Memel erheben müssen, zu seiner eigenen Sicherung, bis zum Ende des Krieges; darauf aber seien die Gesandten bes Kurssürsten bavon gegangen "loco adaequatae responsionis minas acerdas et nescimus quas ex barbaris et ipso Orco contra Nos arcessendas suppetias jactantes". Das letztere klingt recht wie ein "Acheronta movedo!" aus Walded's Mund. Dieser Schilderung des historischen Berlauss wird dann auch von Seiten des Kurssürsten nicht widersprochen. Der ganze Brief ist abgebruckt bei Rub awski hist. Polon. S. 214 ff.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 5. Erdmannstörffer, Graf v. Walbed.

mit Entschiedenheit die Aufforderung ab; er war nicht geneigt, Zeit und Kräfte noch länger an diese voraussichtlich doch resultatlosen diplomatischen Zerrereien zu wenden; er sprach in ziemlich gereiztem Tone über das Verfahren des Königs <sup>1</sup>).

Noch am Abend jener entscheibenden Sitzung in Stettin hatte Waldeck dem Kurfürsten empfohlen, in aller Stille die in der Mark versammelten Truppen in die Neumark vorrücken zu lassen, um sich gegen einen etwaigen Versuch ber Hinderung von Seiten der Schwe= ben ben Weg nach Preußen zu sichern. Unverzüglich hatte ber Vor= marsch begonnen. Entgegen der hochfahrenden Erklärung der Schwe= ben, daß sie den Marsch des Kurfürsten nach Preußen als einen Act der Feindseligkeit betrachten würden, wurde in Stettin zu verstehen gegeben, daß der Kurfürst kraft desselben Bölkerrechts seine Truppen durch polnisches Gebiet führen werde, kraft dessen die Schweben burch brandenburgisches gezogen wären. Zugleich ver= doppelte man den Eifer der Rüstungen; die Werbungen wurden be= schleunigt, neue Regimenter gebildet; bald schätzte man die in den Marken concentrirten Truppen auf 8000 Mann; in den clevischen Landen waren 4000 marschfertig, die Werbungen in Preußen wuchsen von Tag zu Tag 2).

Nicht minder wichtig aber war, sich jetzt auch diplomatisch in die Verdindungen zu setzen, welche die Situation erforderte. Es galt, alle die Mächte in Bewegung zu bringen, die gleich Branden-burg ein näheres oder serneres Interesse daran hatten, Schweden nicht ganz ungetheilt in den Ostseebereichen schalten zu lassen. Die Richtung auf die Erhaltung Polens, wenn irgend möglich, gewann zunächst wieder die Oberhand. Das niederländische Bündniß war nun gesichert; niemand konnte voraussehen, wie wirkungslos es sich in der That erweisen würde. Zu gleicher Zeit war der Vertrag mit Braunschweig zum Abschluß gekommen 3); für den Fall eines wirklichen Bruchs mit Schweden gewährte derselbe wenigstens Hispe

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 81. Urf. u. Actenst. II. 48.

<sup>2)</sup> Urt. u. Actenft. II. 53.

<sup>3)</sup> S. oben S. 265 f.

bei einem etwaigen Angriff im Reich '). Nach der anderen Seite hin trat man jetzt in Verbindung mit Rußland. Der Secretär Lazarus Kittelmann ward zur vorläufigen Anknüpfung in das Lager des Czaren bei Wilna geschickt. Sein Auftrag war, zu versuchen, ob eine Friedensvermittelung des Kurfürsten zwischen Rußland und Bolen Aussicht auf Erfolg habe; zugleich aber sollte er die Augen des Großfürsten auf die gefährlichen Pläne Schwedens in Preußen lenken, welche für alle Nachbarn gleich bedenklich seien, und eventuell die Hilse besselben zur Abwehr in Anspruch nehmen. Waldeck, der dem Kurfürsten nach Preußen vorauseilte, ward beauftragt, falls die Anknüpfung gelänge, das weitere zu betreiben ').

Und schon richteten sich die Augen auch auf England. Daß die persönlichen Spmpathien des Kurfürsten und seiner Räthe mehr für den landslüchtigen Stuart Karl II., den legitimen König, den nahen Anverwandten des oranischen Hauses, waren, als für den gewaltigen Puritaner, der jetzt als Protector an der Spitze der englischen Republik stand, mußte nun zurücktreten. Auch England, so durfte man rechnen, gehörte durch seine Handelsinteressen zu den Mächten, denen die schwedische Omnipotenz in der Ostsee nicht gleichziltig sein konnte und welche die Erhaltung einer selbständigen brandenburgischen Macht an der preußischen Küste wünschen mußten. Sin Agent, Johann Friedrich-Schlezer, wurde zunächst insgeheim nach London gesandt, dann auch formell bei Eromwell accreditirt, um denselben für die Interessen Brandenburgs zu gewinnen 3).

<sup>&#</sup>x27;) Extract Schreibens aus Bremen dat. 4. Nov. 1655 (von Graf Witgenstein aus Minden an den Kurfürsten eingeschickt): Nachrichten über schwebische Werbungen im Bremischen; "und weil es sich zu einer Ruptur zwischen Schweben und Sr. Ch. D. ansehen ließ, so wäre Graf Königsmark beordert, in hiesigem Fürstenthum ein Torpo von 9000 M. zu formiren und im Fürstenthum Halberstadt und Minden damit eine Diversion zu machen". (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Instruction für L. Kittelmann dat. Cölln a. Sp. 9. Aug. 1655. Ein eingehender Gesammtbericht K.'s über die im wesentlichen erfolglose Seudung, interessant zur Kenntniß russischer Zustände, dat. Königsberg 25. Sept. / 6. Oct. 1655. (Ebendas.)

<sup>2)</sup> Die officielle Autoristrung Schlezer's (vergl. oben S. 200 n.) erfolgte erst durch Instruction vom 30. Oct. 1655. Indeß war berselbe schon vorher in

Enblich — ber Entschluß mochte schwer fallen — war es nun auch nicht zu vermeiben, sich mit bem kaiserlichen Hofe über die schwedisch=polnischen Angelegenheiten in Vernehmen zu setzen. Beschluß wurde gefaßt, als Waldeck bereits nach Preußen abgereist war; er würde demselben jett wol kaum widersprochen haben 1). Nicht zum wenigsten der Kaiser hatte Ursache, den jetzigen Unter= nehmungen Schwebens mit gespannter Aufmerksamkeit zu folgen; für den Eroberer Polens war der Schritt nach Schlesien schnell ge= than, nach Schlesien, dem protestantischen so arg mißhandelten Lande, das einen glaubensverwandten Eroberer gewiß als Befreier empfing. Und hatte nicht auch Desterreich seine Interessen bei der Frage des Bestandes oder Zerfalls von Polen? Seines Anspruchs auf das Zipser Comitat gebachten wir oben (S. 314); seine Begehrlichkeit nach dem Besitz von Krakau entwickelte sich nicht erst in den letzten Jahren des Kriegs, wo sie so deutlich hervortritt - sollte getheilt werben, so wünschte Oesterreich auch jetzt schon sehr entschieben, nicht den unbetheiligten Zuschauer zu spielen; aber der bessere Fall war, daß es nicht geschah, und dann bot sich, nach- dem Tode Johann Casimir's wieder einmal die schon so oft fehlgeschlagene und boch immer wieder in's Auge gefaßte Aussicht auf eine österreichische Königswahl in Polen \*). Gründe genug für den Kaiser zur Wach= samkeit, Gründe auch, so schien es, die es ihm willkommen machen mußten, sich mit Brandenburg über eine gemeinsame Politik gegen-

London anwesend und schickte Berichte von dort ein. Auch in dieser Angelegenheit, scheint es, hatte Walbeck die Initiative ergriffen. Er steht mit Schlezer schon vor seiner officiellen Bestallung in Verbindung; eine reichhaltige Corresponbenz mit ihm über die englischen Angelegenheiten ist im Archiv zu Arolsen vorhanden. In dem Tagebuch eines oldenburgischen Gesandten am Hose Cromwell's sinde ich die Notiz, daß Schlezer bereits im Juni 1654 einmal in geheimer Mission in London war, aber rasch wieder verschwand. Ich gehe hier auf diese englischen Berhandlungen nicht näher ein, da ich die Absicht habe, die ganze Reihe ber beutsch-englischen Beziehungen in der Zeit Cromwells an anderer Stelle demnächst eingehend darzulegen.

<sup>1)</sup> Bergl. das Schreiben von Sommelsbyck an Walbeck dat. Haag 20. Aug. 1655.

<sup>2)</sup> Die Berichte v. Löben's und v. Bonin's aus Wien geben zahlreiche Belege zu biesen Andeutungen.

über der drohenden schwedischen Uebermacht zu vernehmen. Der geheime Rath v. Löben ward nach Wien gesandt, dieses Einversnehmen herzustellen, nach einiger Zeit, als die Lage drängender geworden war, Georg v. Bonin ihm als Helser nachgeschickt ').

Während aller dieser diplomatischen Vorbereitungen, über deren Verlauf er sich durch eine unermüdlich nach allen Seiten hin gestührte Correspondenz in Kenntniß erhielt, war Waldeck, dem Kursfürsten voraus, nach Preußen gereist, die dort begonnenen militärischen Anordnungen zu Ende zu bringen und die nöthigen Vorsehrungen für die Aufnahme des Kurfürsten mit der Hauptarmee im Lande zu treffen (21. Aug.).

Noch gab es Arbeit genug, wenn man auf alle Fälle gerüstet sein wollte <sup>2</sup>). Weber Memel noch Pillau befanden sich in voller friegsmäßiger Rüstung; ebenso sehlte es in den einzelnen sesten. Pläten längs der polnischen Grenze noch sast überall am Nothwens digsten; die Schanzen bei den meisten "Grenzhäusern" waren versfallen, Geschütze und Munition in ganz ungenügender Menge vorshanden <sup>3</sup>), nirgends im Lande noch Magazine angelegt, um eine regelmäßige Verpslegung der Truppen zu ermöglichen, die einheimische Miliz noch in ganz unbrauchbarem Zustand, Geld noch sehr wenig eingegangen.

Mit der äußersten Energie warf sich Waldeck in die schwierige Aufgabe hier Ordnung zu schaffen. Doch nur zum Theil vermochte er durchzudringen; in Pillau weigerte sich der Commandant seinen Anordnungen Folge zu leisten; aber wenigstens Memel ward in besseren Stand gesetzt; die Schanze bei Kukernese wurde armirt, die Grenzplätze gegen Polen hin mußten dagegen aus Mangel an Geld

<sup>1)</sup> Instruction v. Löben's dat. Cölln a. Sp. 24. u. 29. Aug. 1655; boch traf er erst Mitte October in Wien ein. Die Instruction Bonin's dat Rinsk 6. Nov. 1655. Auf die sehr interessanten Einzelheiten dieser beiden Gesandtsschaften darf ich hier nicht eingehen.

<sup>2)</sup> Am eingehenbsten hierliber Rauchbar S. 81 ff.

Daß, wie König Leben Sparr's S. 27 angibt, ber Kurfürst schon im Jahr 1654 die dort verzeichnete Artillerie nebst Zubehör nach Preußen habe bringen lassen, widerspricht allen sonstigen Nachrichten.

und Zeit vorerft zumeist in ihrem bürftigen Zustand belassen werben. Vor allem ließ er sich die Formation der einheimischen Truppen Reine leichte Arbeit bei ber mehr und mehr ein= angelegen sein. reißenden Muthlosigkeit und Mißstimmung im Lande: wie wolle ber Aurfürst ben Schweben wiberstehen, benen bereits ganz Polen unterlegen? ') Die Wibranzen und Dienstpflichtigen machten Schwierig= keiten sich zu stellen; es bedurfte aller Anstrengung, daß doch ein erkleckliches Resultat zu Stande gebracht wurde. Nach einigen Wochen waren aus den Dienstpflichtigen vier Reiterregimenter und ein Dragonerregiment formirt, aus ben Wibranzen fünf Regimenter zu Fuß; einige besondere Corps ungerechnet; vierzehn Stuck Ge= schütze nebst Zubehör, ein leidlicher Vorrath von Munition war beschafft; in jedem Kreis ein Oberster bestellt zur Organisirung bes allgemeinen Aufgebots im Fall ber Noth 2).

Unterdeß hatte die brandenburgische Hauptarmee von Cüstrin her burch Hinterpommern ben Marsch nach Preußen angetreten. An Danzig vorüberziehend — nur dem Kurfürsten selbst mit seiner Leibgarde gewährte die Stadt ben Durchzug und feierlichen Empfang — überschritt sie bei Montau die Weichsel (27. Sept.). Bei Riesenburg war das Rendezvous mit den preußischen Truppen verabrebet. Hierher führte Waldeck seine neuformirten Regimenter dem Kurfürsten entgegen. Das Obercommando der gesammten Armee war dem Feldzeugmeister Otto Christoph von Sparr übertragen worden, ber unter ben Officieren des Kurfürsten das bedeutendste militärische Renommee für sich hatte 3). Gleich beim ersten Empfang glaubte Walbeck die Feindseligkeit seines alten Gegners spüren zu mussen, indem dieser, ein strenger Exercitienmeister wie er war, die mangel= hafte Disciplin und die ungeschickten Exercitien der frischen preußi= schen Truppen hervorhob und den Kurfürsten zu einer Rüge veranlaßte. Walbeck glaubte das Seinige gethan zu haben, wenn er in der kurzen Zeit, die ihm bazu gegeben war, die Regimenter nur

<sup>1)</sup> v. Baczto V. 179.

<sup>3)</sup> Näheres bei Rauchbar S. 86 f.

<sup>\*)</sup> Sein Ernennungspatent bei König Leben Sparr's S. 122 ff.

leiblich marsch= und schlagfertig zusammengebracht hatte; es versstimmte ihn, statt ter Anerkeinung, die ihm bisher der Kurfürst schriftlich gezollt hatte, nun auf Antrieb seines persönlichen Feindes einen Tadel zu erfahren ').

Das erste was ber Kurfürst nach seiner Ankunft in Preußen sich angelegen sein ließ, war die Herstellung eines Bundesverhältsnisses mit den Ständen von polnisch Preußen. Seit die Verständisgung mit Schweden als gescheitert betrachtet wurde, war der Plan, diese nahverwandten Gebiete in die jetzt beabsichtigte Desensivrüstung mit hereinzuziehen, in den Bordergrund getreten; ein großer Theil der westpreußischen Stände, die außerstädtischen namentlich, waren in dem vollen Gesühl ihrer eigenen Schutzlosigkeit sehr geneigt zu einer solchen Verdindung und versprachen alles Gute. Einige Einsleitungen waren bereits von Waldeck getroffen; in Gang kamen die Unterhandlungen erst, als der Kurfürst selbst in Preußen eintraf; in den ersten Tagen des October wurden Fabian von Dohna und Friedrich von Jena nach Marienburg gesandt, dieselben zu führen.

Das Einzelne ber bort gepflogenen Verhandlungen gehört nicht hierher '). Man darf sagen, wie die Dinge jetzt standen, war dieser Schritt der kühnste, den der Kurfürst dis jetzt gewagt hatte. Es war der erste von direct aggressivem Charakter gegen Schweden. Denn diesen muß man ihm beilegen, so sehr die brandenburgische Politik sich bemühte, ihn anders erscheinen zu lassen. Schon das mußte Karl Gustav als ein Act directer Feindseligkeit erscheinen, wenn der Kurfürst jetzt gerade die Gebiete in seine desensive und neutrale Stellung hinein und der Sphäre des Krieges ganz zu entziehen unternahm, welche er in den bisherigen Verhandlungen immer

<sup>&#</sup>x27;) Rauchbar S. 88.

<sup>2)</sup> Instruction für Dohna und Jena dat. Riesenburg 22. Sept. / 2. Oct. 1655. Schon vorher hatte ber Kursürst auf dem Marsche, von Cössin aus, Matthias v. Crodow zu dem gleichen Zweck an die Stadt Danzig und an die Woiwoden von Pomerellen und von Marienburg, Ludwig und Jacob von Weiher, sowie an den Starosten von Stuhm, Sigismund von Gilldenstern gesschick. Instruction dat. Cöslin 4. (14.) Sept. 1655. (Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> Lengnich Gesch. Preußens VII. 140 ff.

als von ihm für Schweben in Aussicht genommenen Siegespreis bezeichnet hatte. Und ferner: bas Herzogthum Preußen konnte viel= leicht ein gewisses formales Recht auf die Anerkennung einer be= waffneten Neutralität beanspruchen — bas königliche, bem polnischen Staate incorporirte Preußen nicht. Wenn jetzt Polen und Schwe= ben im Krieg gegen einander standen und der Kurfürst unternahm es, einen Theil von Polen militärisch zu besetzen, in seine Protection zu erklären und für benselben die Neutralität in Anspruch zu nehmen, wie für sich selbst, so gab es dafür keine stichhaltige, völker= rechtliche Begründung, nicht einmal gegenüber bem lockeren Verband ber einzelnen Theile ber polnischen Republik. Denn bas Argument wollte wol wenig befagen, was wir gelegentlich angewendet finden, dieser Krieg sei nur "eine personalis actio unter den beiden Königen, welche bie Stände nicht zu entgelten hätten, weshalb sie sich auch wol indeß unter eines Anderen Protection begeben könn= ten "1). Im Sinne ber polnischen Verfassung war es gebacht, aber niemand konnte erwarten, bag ber siegreiche Schwebenkönig sich eine solche Auffassung der Verhältnisse dictiren und sich durch dieselbe in der Bollendung seiner Eroberung aufhalten lassen werde.

Rurz, die Linie streng befensiver Haltung wurde mit der Anstrüpfung dieser Verbindung verlassen; der Kurfürst trat nicht ansgreisend gegen Schweben auf, aber indem er es unternahm, an der Grenze auch des königlichen Preußen den schwedischen Waffen Halt zu gebieten, so war dies ebenso gut ein Act der Feindseligkeit, als wenn er seine Truppen mit denen des Königs Iohann Casimir vereinigt hätte. Auch hielt man sich keineswegs in den Grenzen von Preußen; mit den benachbarten polnischen Woiwobschaften trat man zu dem gleichen Zweck in Verhandlung; der Woiwode von Plock, Deputirte der Stände von Masovien erschienen in dem Lager des Kurfürsten, eine ähnliche Verbindung zu Neutralität und eventueller Desension mit ihm zu schließen, wie die mit den westpreußischen

<sup>1)</sup> So Wesenbed in einer Unterrebung mit dem schwedischen Residenten Wolfsberg, am 31. Oct. 1655, siber die er ein Protokoll aufgezeichnet hat. (Berl. Arch.)

Ständen. Es war der Plan, während Karl Gustav im Süden von Polen beschäftigt war, hier im Norden des Reichs, dem König im Rücken, eine compacte Machtaufstellung zu schaffen, die sich zwar neutral und desensiv nannte, in der That aber doch auf's entschies denste, wenn es ihr gelang sich zu behaupten, die gesammten Ersolge der schwedischen Wassen in Frage stellte. Denn was konnten diese überhaupt bedeuten, wenn man auf diese Weise den König von der Berbindung mit der See abschnitt? "Das Hauptwerk beruht auf Preußen", sagte Karl Gustav").

Freilich glückte nun das Unternehmen bei weitem nicht in dem Umfang, wie man beabsichtigte und wie es erforderlich war, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Die Schweden waren zur Stelle, ehe es gelang mit den polnischen Woiwobschaften zum Abschluß zu kommen. Im königlichen Preußen hielten sich die großen Städte, Danzig, Elbing, Thorn, auf deren Theilnahme so viel anskam, obwol wenigstens Danzig durchaus gegen Schweden gestimmt war, doch im entscheidenden Moment zurück und zogen es, geleitet von einem gewissen Mißtrauen gegen weitergehende geheime Abssichten der brandenburgischen Politik, vor, nur auf die eigenen Kräfte sich zu verlassen und so die Zukunft zu erwarten.

Aber mit ben anderen preußischen Ständen kam es zum Absichluß. Am 12. November wurde zu Kinst der Vertrag unterzeichnet; der Bischof von Ermland und die drei preußischen Woiswoden von Eulm, Mariendurg und Pomerellen einigten sich mit dem Kursürsten zu gemeinsamer Vertheidigung und übertrugen diesem die Direction derselben; eine Anzahl preußischer Städte zu beiden Seiten der Weichsel, wie Dirschau, Braunsberg, Graudenzu. a. sollten von brandendurgischen Truppen besetzt werden, der wichtigste Posten namentlich, Mariendurg, zu der polnischen Besaung, die dort lag, eine ebenso starte brandenburgische Varnison

<sup>&#</sup>x27;) In einem Brief vom 3. Nov. bei Geijer-Carlson IV. 99.

Daß es an geheimen Wünschen bei bieser Gelegenheit nicht fehlte, läßt sich voraussetzen; namentlich kehren öfter Andeutungen wieder, daß dieselben in Bezug auf Elbing besonders lebhaft waren.

erhalten, die Truppen und das Landesaufgebot der verbündeten Stände unter dem Commando des Kurfürsten stehen ').

Allerbings war es empfindlich, daß die großen Städte sich aus= schlossen; aber auch so schien bieses Bündniß ein nicht unbeträcht= licher Machtzuwachs; wenigstens einige Monate, bis die politische Constellation sich zu Gunsten Polens etwas geändert haben würde, bis mit dem Frühjahr die holländische Flotte in der Oftsee erscheinen, vielleicht auch der Kaiser sich gegen Schweden erklärt haben würde, hoffte man aushalten zu können. "Ich sehe nicht, schreibt Friedrich von Jena, der das Bündniß hatte abschließen helfen, wer uns jetzt bis gegen ben Frühling hin etwas thun will"?). Und hoch erfreut daß, während ihm selbst durch die mächtigen Streiche des Schweden= königs vie Krone zertrümmert worden war, dort in Preußen eine neue Hoffnung aufzugehen schien, sandte Johann Casimir auf die erste Kunde von jenen Verhandlungen einen Boten, ber seine Zu= ftimmung zu benselben überbringen und jetzt von seiner Seite bem Kurfürsten die Souverainität von Preußen als Lohn seiner Treue bieten sollte 3). Man sprach in der Umgebung Johann Casimir's bavon, daß man ihn als eventuellen Thronfolger designiren könne ').

Aber auch Karl Gustav unterschätzte die Gefahr, die sich hier in seinem Rücken gegen ihn aufthürmte, keineswegs. Er erkannte, daß es für ihn unerläßlich war, so schnell als möglich mit dem Kursfürsten in's Reine zu kommen.

Wir haben seinen glänzenden Siegeslauf, von dem ersten Einstritt nach Polen bis zur völligen Unterwerfung des Landes, hier nicht zu verfolgen. Er war in Warschau eingezogen; am 18. October hatte Krakau capitulirt; es war das Signal zu völliger Auflösung aller bestehenden Verhältnisse in Polen gewesen; König Johann

<sup>1)</sup> v. Mörner Kurbrandenb. Staatsverträge S. 192 ff. Das Bündniß wird geschlossen zwischen dem Kurstlrsten einerseits und den "Dominos Status Senatorii et Equestris Ordinis Terrarum Regalis Prussiae" andererseits. Bergl. Lengnich VII. 142.

<sup>2)</sup> Jena an ben Kurfürsten dat. Marienburg 17. Nov. 1655. (Berl. Arch.)

<sup>3)</sup> Bufenborf Frid. Wilh. V. §. 61.

<sup>4)</sup> Lettres de Pierre des Noyers S. 5. 13.

Casimir war über die Grenze nach Schlesien gestüchtet; die Mehrsahl der polnischen Großen eilte sich mit dem Sieger abzusinden und ihm zu huldigen. Während dieser ganzen Zeit hatte der Kurssürst die Unterhandlungen mit Karl Gustav nicht abgebrochen; des greislich daß sie um so weniger zu einem Resultat führten, je stolzer das Glück den König emporhob, je augenscheinlicher die Feindseligkeit der Pläne wurde, die jener im Kücken der schwedischen Macht entwarf. Zu der holländischen Alliance war nun noch das Bündniß mit den westpreußischen Ständen als ein neuer Beschwerdepunkt hinzugekommen. Sodald die Verhältnisse in Polen nothdürstig gesordnet waren, eilte er in Preußen sein Werk zum Abschluß zu bringen.

Es hatte nicht in Karl Gustav's ursprünglichem Ariegsplan gelegen, dem Kurfürsten und den westpreußischen Ständen so lange Zeit zu lassen. Als er nach Süden gegen Krakau zog, hatte er den General Graf Stendock mit einem mäßigen Corps an der Weichsel unterhalb Warschau bei Nowodwor zurückgelassen; mit ihm sollte sich die von Littauen her vordringende Armee unter dem Grasen Magnus de la Gardie vereinigen und dann beide gemeinsam sich des königlichen und des herzoglichen Preußen versichern; aus's dringendste hatte er unablässig seine Generale zur Eile ersmahnt ').

Aber bis jetzt war wenig ober nichts von ihnen geschehen. Das Stenbock'sche Corps war zu schwach, um für sich allein etwas Entscheidendes zu unternehmen; de la Gardie aber hatte in Littauen, das zu einem großen Theil bereits von den Russen besetzt war, so große Schwierigkeiten gefunden, daß er drei Monate brauchte, ehe die dortigen Verhältnisse soweit geordnet waren, um von da aus weiter zum Angriff schreiten zu können. Erst am 20. October, zwei Tage nach der Capitulation von Krakau, hatte er mit den littauischen Ständen, besonders durch die Vermittelung des Fürsten Janus Radziwil, zu Kehdanh eine Convention geschlossen, in Folge deren wenigstens der nordwestliche Theil des Landes sich unter

<sup>1)</sup> Geijer-Carlson IV. 95 ff.

schwedische Hoheit begab '). Sowie dies geschehen, eilte er die Ver= einigung mit Stenbock zu bewerkstelligen und dann gegen Preußen hin aufzubrechen.

Hier nun tritt uns Walbed wieber entgegen. Er hatte, nach= bem er die in Preußen geworbenen Truppen bem Kurfürsten zuge= führt, vorzüglich barauf gedrungen, daß man sich nun bes rechten Weichselufers militärisch so fest als möglich versichern müsse; bie Hauptübergänge müßten besetzt, Schanzen angelegt, bie wichtigsten Städte mit Garnisonen belegt werben; wenn möglich, musse man sich ber Stadt Elbing und ber Montauer Spite bemächtigen; auch einen Bersuch zur Besetzung von Thorn zu machen schlug er vor; so aufgestellt könne man bann ruhig bas weitere erwarten und habe ben Weg in bas Herzogthum frei !). Dies war noch vor bem Ab= schluß der Verhandlungen mit den Ständen von polnisch Preußen. Walteck hat an diesen keinen Antheil genommen; nachdem er im Auftrag bes Kurfürsten noch einmal nach Königsberg gegangen war, um die dortige Bürgerschaft zu einem Vorschuß von 100,000 Rth. zu vermögen 3), wurde er mit einer Anzahl Regimenter an die lit= tauische Grenze beorbert, um bort die Bewegungen der Schweden unter be la Gardie zu beobachten.

Eine halb militärische, halb diplomatische Aufgabe; es kam auf die Verhältnisse an, welche von beiden Seiten sie vorkehren würden. Als Walded in den littauischen Grenzdistricten anlangte, war so eben die erwähnte Convention von Reydany geschlossen worden; er kam zu spät, um, wie er hoffte, einen Theil der littauischen ständischen Truppen zu sich herüberzuziehen. Sben jetzt begann de la Gardie sich in Bewegung zu setzen, überschritt dei Wielona die Memel, näherte sich der preußischen Grenze ); er ließ das Gerücht vor sich

<sup>1)</sup> Pufenborf Carol. Gustav. II. §. 47. Geijer-Carlson IV. 104. Bergl. des Noyers Lettres S. 21.

<sup>- 2)</sup> Rauchbar S. 88 ff.

<sup>3)</sup> Rauchbar S. 91, wo aber 100,000 ftatt 10,000 zu lesen ist; vergl. Baczto V. 179. Mit Schreiben dat. Königsberg 8/18. Oct. überschickt er bem Kurfürsten vorläufig 30,000 Kth. und eine Parthie Tuch. (Berl. Arch.)

<sup>4)</sup> Bufenborf Carol. Gustav. II. §. 48.

hergehen, daß er gegen 18,000 Mann stark sei; in der That hatte er, da er Littauen nicht gänzlich entblößen durste, nicht mehr als 6—7000 Mann bei sich '); seine Absicht, gab er zu erkennen, sei, durch das herzogliche Preußen nach dem Bisthum Ermland und von da nach polnisch Preußen zu ziehen.

Noch war zwischen Schweben und Brandenburg kein Bruch erfolgt. Ebenso wie der Kurfürst unablässig durch seine Gesandtenbei Karl Gustav weiter verhandeln ließ, trat jetzt auch Waldeck mit dem ihm gegenüberstehenden schwedischen Heerführer in diplomatische Unterhandlung; aber indem er längs der ganzen littauischen Grenze hin seine Vorsichtsmaßregeln tras und mit seiner Hauptmacht zwischen Angerdurg und Insterdurg Ausstellung nahm, zeigte er sich entsschlossen, den Schweden den Durchmarsch nach Ermland durch branzenburgisches Gebiet zu verwehren.

Er hatte, außer dem Regiment seines Bruders Wolrad, fast nur Abtheilungen jener neugewordenen in Preußen sormirten Truppen bei sich, die militärisch noch wenig zuverlässig waren. Aber die eingezogene Kundschaft zeigte, daß auch die Armee de la Gardie's sich in einem Zustand befand, der sehr zum Angriff reizte. is sie stand jetzt, Ansang November, dei Wirballen, nahe der preußischen Grenze, offenbar noch unschlüssig, wohin sie sich zu wenden habe, in ungünstiger Ausstellung: "wär' ich beordert, sie anzugreisen, schreibt Waldeck, schöne Gelegenheit hätte ich".

Und so eben hatte er einen trefflichen Fang gethan. Der Fürst Radziwil hatte, vermuthlich aus Besorgniß vor weiterem Vordringen der Russen in Littauen, einen großen Theil seiner Habe auf Schiffe gebracht und ließ dieselben die Memel abwärts schaffen, wahrschein-

<sup>1)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat. Insterburg 30. Oct. 1655; vergl. Geijer-Carlson IV. 107.

<sup>2)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat. Angerburg 5. Nov. 1655 (eigenh.): ,,wollte Gott, sie wären nur besser im Exercitio, an Fleiß soll's gewiß nicht mangeln". (Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> Joh. Casimir v. Eulenburg an Walbeck dat. Georgenburg 11. Rov. 1655 (ebendas.): er habe in Ersahrung gebracht, daß die Schweden nur 4000 Reiter und 2000 M. z. F. stark sind; letztere in ganz kläglichem Zustand; 3000 Mann, die fast ohne Wassen waren, haben sie nach Littauen zurückgeschickt.

lich in der Hoffnung, sie in Tilsit ober Memel in Sicherheit bringen Sobald die Schiffe auf brandenburgisches Gebiet kamen, zu können. ließ Walteck sie anhalten und untersuchen. Die Radziwil's hatten sich jetzt mit ben Schweben verbündet; er glaubte sich berechtigt, mit ben Schiffen als feindlichem Gut zu verfahren. Und bies um so mehr, als neben Geld und Geldeswerth von fehr beträchtlichem Belauf sich auf ben Schiffen bei näherer Untersuchung auch Kriegs= vorräthe aller Art in großer Menge vorfanden, die der begleitende Radziwil'sche Schatzmeister verläugnet hatte, Kanonen, Petarben, eine Menge Gewehre, ein ansehnlicher Vorrath Pulver. Beides, wie Walbeck schien, unter jezigen Umständen eine hochwillkommene und nach Kriegsrecht erlaubte Beute; vor allem die vorgefundenen Gelder: "man darf ben Vogel nicht aus ber Hand lassen, schreibt er, es steckt eine neue Armee darin "1); und Fürst Radziwil, wurde erzählt, habe bei der Nachricht von der erfolgten Beschlagnahme ausgerufen: "ito bin ich ein ruinirter Fürst"?).

Die ganze militärische Situation schien Waldeck bazu angethan, nicht länger müßig zuzuschauen. Vom 10. November ab begann de la Gardie von Wirballen aus, wo er bisher gestanden, sich längs der preußischen Grenze hin in der Richtung auf Augustowo in Beswegung zu setzen. Zu gleicher Zeit lief die Nachricht ein, daß Gesneral Stendock sein bisheriges Standquartier bei Nowodwor verslassen habe. Offenbar war der Plan der beiden schwedischen Generale, sich zu vereinigen und dann gemeinsam gegen Preußen zu operiren. Sollte man diese Vereinigung ruhig vor sich gehen lassen?

De la Gardie verfehlte nicht, seinen beginnenden Vormarsch, der, bei Waldeck's Aufstellung in seiner Flanke, nicht ohne Gefahr

<sup>1)</sup> Walbeck an den Kurfürsten dat. Angerburg 5. Nov. 1655. (Berl. Arch.) Die Angelegenheit dieses "Radziwil'schen Schatzes" zieht sich durch die ganze Correspondenz zwischen Waldeck und dem Kurfürsten während der nächsten Wochen hin. Das Intermezzo endigte natürlich nach dem Königsberger Vertrag mit der Restitution der Schiffe. Vergl. v. Orlich I. 120. II. 375.; des Novers Lettres S. 64.

<sup>2)</sup> Joh. Casimir v. Eulenburg an Walbeck dat. Georgenburg 9. Nov. 1655. (Ebenbas.)

war, durch eine diplomatische Sendung zu secundiren. Am 11. No= vember erschien in Waldeck's Lager ein schwedischer Oberst Pleitner, ber beauftragt war, die Restituirung der Radziwil'schen Schiffe zu fordern, im übrigen aber die freundschaftlichsten Versicherungen über die Absichten Schwedens gab und im Namen seines Generals um eine persönliche Zusammenkunft mit Walbeck bat. Der letzteren Forderung wich dieser aus, ebenso wie er die Herausgabe der con= fiscirten Güter ablehnte. Er gab dem Schweden energisch zu verstehen, daß sie in Preußen entschlossenen Widerstand finden würden, wenn sie einen Angriff wagten: sie sollten nicht hoffen, Preußen im Fluge, "auf ber Post", wie er sich ausdrückte, so wie Polen zu gewinnen; man sei gerüftet sie zu empfangen; wollten sie's wagen, so gelte es "Schwedenköpfe gegen Preußenköpfe". Der Schwede - ließ es natürlich an einer ähnlichen Antwort nicht fehlen: müsse es sein, so freuten ihre Soldaten sich schon längst darauf, Arbeit zu bekommen; "benn sie bisher nur mit Gansen und Hühnern gefochten"; das Land Preußen freilich werde es büßen müssen, wenn erst die Kosaken und Tartaren erschienen.

So ging man aus einander, nicht ohne daß Waldeck dem Obersten ein Geschenk von dreihundert Thalern im Namen des Kurfürsten auf den Weg gegeben hatte; ein altes Versprechen, woran der Schwede erinnert hatte; man könne den Mann noch einmal gesbrauchen, meinte Waldeck ).

Jedenfalls hatte er jetzt die Ueberzeugung gewonnen, daß de la Gardie sich unsicher fühle und mit diesem Parlamentiren nur Zeit gewinnen wolle, um seine Verbindung mit Stendock herzustellen. Es war der letzte Moment, wenn diese verhindert werden sollte. Zu wiederholten Malen bereits hatte Waldeck in seinen Berichten an den Kurfürsten die Sachlage vorgestellt und um bestimmte Vershaltungsmaßregeln gebeten; schon kurz nach der Uebernahme seines jetzigen Commando's hatte er angesichts der ungünstigen Stellung der Schweden und ihrer sorglosen Sicherheit den Vorschlag gemacht,

<sup>1)</sup> Diese Conferenz wird aussührlich beschrieben in einem Bericht Walbeck's an den Kurfürsten dat. Angerburg 12. Nov. 1655. (Berl. Arch.)

einen Handstreich gegen sie zu wagen: man könne ihn selbst nachher erforderlichen Falls besavouiren, hatte er sich erboten '). barauf hatte er burch seinen Secretär Franz Meinders dem Kur= fürsten eine völlig in's einzelne ausgearbeitete Angriffsbisposition vorlegen lassen, wie man burch einen raschen Ueberfall bas ganze Corps de la Gardie's auseinandersprengen und die Vereinigung mit Stenbock hindern könne; er hatte lebhaft auf die Ausführung dieses Planes gedrungen: über die offensiven Absichten ber Schweben dürfe man sich gar keinen Zweifel mehr machen, die littauische Armee sei längst auf die guten Quartiere in Preußen vertröstet worden, es gehe bort die Rede, "sie hätten ja ben Kaiser bezwungen, was benn S. Churf. Ochl. viel machen wollten"; er macht barauf auf= merksam, wie wesentlich ein solcher militärischer Erfolg bazu bei= tragen werde, die westpreußischen Stände, mit tenen man eben noch verhandelte, gefügiger zu machen; jedenfalls würden auch bie Bedingungen bei ben Schweben um so besser ausfalten, je resoluter man sich gezeigt habe 2).

Jetzt nach ber Zusammenkunft mit jenem schwedischen Obersten bat er von Neuem auf's dringendste um bestimmte Ordre, "ob ich es wagen soll oder nicht"; er sei noch jung als Heersührer, fügt er hinzu, und habe noch nie ein größeres Corps commandirt; er wolle weder zaghaft, noch tollkühn erscheinen; aber jedenfalls möge man ihm endlich bestimmte Ordre zukommen lassen, womöglich ihm einen älteren Stabsofsizier zur Seite stellen, "der mir die Last und Versantwortung helse tragen"; traue man ihm nicht genug zu für einen so wichtigen Auftrag, so möge der Kurfürst das Commando einem Anderen übertragen und ihn selbst an anderer Stelle beschäftigen 3).

<sup>1)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat. Insterburg 30. Oct. 1655 (Berl. Arch.; eigenhändig, wie biese militärische Correspondenz mit dem Kurfürsten sast durchgängig).

<sup>2)</sup> Memoriale von Secretarium Meinders 20.; mit der Notiz: "Dieses ist Sr. Churf. Ochl. mündlich referiret. Rinzty den 12. Nov. 1655." (Berl. Arch.) Vergl. Rauchbar S. 93 f. — Meinders ist der bekannte spätere geheime Rath des Kurfürsten (geb. 1630).

<sup>3)</sup> Walbed an den Kurfürsten dat. Angerburg 12. Nov. 1655. (Berl. Arch.)

Das Drängen Walbeck's biteb ohne Erfolg. Die Befehle, bie er aus dem Hauptquartier des Kurfürsten erhielt, paßten zum großen Theil nicht mehr auf die augenblicksiche Situation '); jedensfalls gingen sie auf seine Angriffspläne nicht ein; wenn er angegriffen werde, solle er sich über Wehlau und Tapiau auf Königsberg zurückziehen und vor allem den Weg dorthin für seine Insanterie offen halten; der Kurfürst selbst gedenke im Ermländischen Quartier zu nehmen, so daß diese Position das Centrum und die Stellungen bei Wariendurg und bei Königsberg die beiden Flügel bildeten '). Und kurz darauf die Weisung, Insanterie und Artillerie auf Königsberg zurückgehen zu lassen; er selbst solle mit der Cavallerie in seinen jetzigen Quartieren stehen bleiben, dis de la Gardie an ihm vorüberziehe; dann solle er in einiger Entsernung neben ihm her marschiren und sich endlich in Osterode mit dem Kurfürsten vereinigen ').

Und so war in der That, trot wiederholter Remonstrationen Waldeck's, der weitere Bersauf. De sa Gardie brach aus seinen Duartieren auf; über Augustowo und Rahgrod zog er längs der preußischen Grenze hin, dem König entgegen, der schon bei Thorn stand; "ein schlimmer Marsch", wie er selbst sagte; denn in einiger Entsernung von ihm in seiner rechten Flanke begleitete Waldeck seinen Zug, während in der linken Flanke, nur wenige Meilen entsernt, die Russen standen '). Die Gelegenheit war so günstig als möglich zum Angriff. Waldeck mußte sich ihrer enthalten. Unangesochten zog der schwedische General, ohne zunächst brandenburgisches Gebiet zu berühren '), durch die gesährliche Mitte hindurch, überschritt die Orewenz und vereinigte sich im Weichselgebiete mit dem König und

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 96.

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst an Walbeck dat. Oschetzty 4. Nov. Rinsk 9. 14. Nov. 1655. — "Wir wollen Unser Ouartier im Stift Ermland nehmen, da Wir bann in der Mitte zwischen Königsberg und Marienburg stehen, uff beides ein Auge Paben und von Euch nicht wol abgeschnitten werden können." (Ebendas.)

<sup>3)</sup> Der Kurfürst an Balbeck dat. Rinsk 19. Nov. 1655. (Ebenbas.)

<sup>4)</sup> Pufenborf Carol. Gustav. II. §. 48. Geijer-Carlson IV. 105.

<sup>\*).-</sup>Richt burch bas Bisthum Ermland, wie Dropfen S. 243 sagt, wobei er nothwendig mit Walbeck hätte zusummenstoßen mussen.

der Stenbock'schen Armee, während Waldeck seine Reiterei dem Kur= fürsten zuführte ').

## Der Königsberger Bertrag.

Wenn man den Verlauf der brandenburgischen Politik Schweben gegenüber von Beginn der Krisis au überblickt, den Gang der milistärischen Maßregeln betrachtet und endlich den Abschluß erwägt, den dies alles in dem zu Königsberg geschlossenen Friedensvertrag erhielt, so kann es nicht allzu sehr Wunder nehmen, wenn vielen zeitsgenössischen Beobachtern der Berdacht aufstieg, diese ganze so schwer verständliche Reihe von Vorgängen sei nichts anderes als ein wolsberechnetes Schauspiel, mit welchem der Kurfürst den Schein habe erregen wollen, durch die äußerste Nothwendigkeit zu dem gezwungen worden zu sein, worüber bereits längst zwischen ihm und Karl Gustav das vollste Einvernehmen bestand.

Dennoch täuschte man sich in dieser Voraussetzung. Es ist an einen vorbedachten Plan jener Art nicht zu denken. Wenn, im Gegentheil, Anderen die ganze Führung Brandenburgs in diesen Wochen als ein Gemisch von Rathlosigkeit und Verwirrung erschien, so sehlte es auch dafür wenigstens nicht an Anzeichen <sup>8</sup>).

Jedenfalls wurde die Lage des Kurfürsten jetzt von Tag zu Tag bedrängter. Die ganze Expedition Waldeck's an der littauischen Grenze hatte keinen weiteren Erfolg gehabt, als daß der wahrscheinslich beabsichtigte Durchzug de la Gardie's durch das herzogliche Preußen verhindert wurde; aber seine Vereinigung mit der schwesdischen Hauptarmee hatte man ruhig geschehen lassen. Nun stand Karl Gustav mit gesammelter Macht an der Grenze des Herzogsthums; die beherrschenden Plätze in Westpreußen, von Thorn die

<sup>1)</sup> Man erkennt aus ber obigen Darstellung, wie ganz ungerechtsertigt bie Borwürfe sind, die v. Orlich I. 119 gegen die Führung Waldecks bei dieser Gelegenheit erhebt.

<sup>2)</sup> So z. B. die Meinung von Anbawski hist. Polon. S. 219. Die gleiche Ansicht herrschte auch in Wien; s. des Noyers Lettres S. 81.

<sup>\*)</sup> Des Noyers Lettres ©. 47: "on nous écrit de Prusse, que l'Electeur se gouverne à la polonaise, c'est-à-dire avec beaucoup de confusion et peu de bon ordre."

Weichsel abwärts bis Elbing hatte er ohne viel Mühe gewonnen; nur Danzig widerstand und in Marienburg behauptete sich eine polnisch-brandenburgische Besatzung, unter den jetigen Verhältnissen freilich bereits fast ein verlorener Posten. Das Bündniß mit den westpreußischen Ständen war gänzlich fruchtlos geblieben, und überall, wo die Schweden vordrangen, zogen sich die brandenburgischen Truppen langsam zurück.

Welches in dieser Zeit ter eigentliche leitende Plan bes Kur= fürsten war, möchte schwer zu sagen sein. Die Hoffnung, ben Winter hindurch sich halten zu können und dann im Frühjahr im Verein mit der schon von weitem sich ankündigenden antischwedischen Er= hebung in Polen zu operiren, wozu dann auf niederländische Hilfe und vielleicht auf das Eingreifen des Kaifers gerechnet werden konnte, war durch die unerwartete Schnelligkeit, womit Karl Gustav jetzt mitten im Winter diese preußische Angelegenheit in Ordnung zu bringen sich entschlossen zeigte, vereitelt. Was wollte es jetzt fagen, wenn nun, während die Schweben bereits über die Grenzen hereinbrachen und sich Königsberg zu nähern begannen, man Schreiben über Schreiben nach Wien richtete und burch die bort anwesenden Ge= sandten v. Löben und v. Bonin den Kaiser um eine womöglich augenblickliche Diversion im südlichen Polen bestürmen ließ? ') mußte ben kaiserlichen Hof genugsam kennen, um zu wissen, daß so rasche Entschlüsse und Thaten bei fremder Gefahr von dorther nicht zu erwarten waren.

Cabinet und Hauptquartier des Kurfürsten schwankten offenbar selbst noch zwischen den entgegengesetztesten Ansichten.

Die Armee, mit welcher Karl Gustav in das Herzogthum einstel, war, da er Stenbock über die Weichsel zur Occupation

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Löben und Bonin dat. Königsberg 20. Dec. 1655: ste sollen bewirken, daß "die real Diversion, wenn es möglich, auch diese Stunde geschehe". Aehnlich an den Kaiser dat. 24. Dec. Auch Blumensthal wurde aufgefordert, schleunigst seine Berbindungen in Wien für diesen Zweck in Thätigkeit zu setzen; dat. 17. Dec.; der Brief war chiffrirt, ohne daß Blumensthal den Schlüssel besaß; er mußte ihn erst aus Königsberg kommen lassen und erhielt ihn drei Tage vor Abschluß, des Königsberger Bertrags.

der jenseitigen westpreußischen Plätze detachirt hatte, nicht über 17,000 Mann stark'). Der Kurfürst hatte jetzt all seine Streit= kräfte zusammengezogen; sie beliefen sich mindestens auf bie gleiche Zahl. Dem französischen Gesandten de Lumbres, der sie fah, machten biese Truppen einen sehr günstigen Eindruck; ein tüchtiges Officier= corps stand an ihrer Spite, nur, urtheilt er, die einzelnen noch zu wenig mit einander eingelebt, aus zu verschiedener Schule her= vorgegangen und darum selten über einen Punkt von gleicher Ansicht; als oberster Commandant der Feldzeugmeister Sparr, von dem er freilich der Ansicht ist, daß es ihm an Ueberblick und Initiative für eine größere Feldherrnaufgabe mangele 1). Jebenfalls aber war biese Macht bem Gegner, ber nun mit offener Feindselig= keit aus Westpreußen in das Herzogthum eindrang, nicht in bem Grab unterlegen, daß bei geeigneter Benutung die Sache bes Kur= fürsten militärisch ohne weiteres als hoffnungslos zu betrachten war; in der Armee, scheint es, war man durchaus nicht ohne Zuversicht, man sah den Krieg als begonnen an, einzelne Rencontres mit den Schweben liefen günstig ab, man hoffte auf energische Fortsetzung bes Kampfes 3).

Aber bei all dem zog man sich Schritt für Schritt zurück; die gesammte brandenburgische Armee ward in Königsberg und der Umgegend concentrirt; ohne einen Hauptkamps wurden dem Gegner die Quartiere im Herzogthum und der Weg auf die Hauptstadt freigelassen. Noch konnte man sich eben zum offenen Bruch nicht

<sup>1)</sup> Geijer=Carlfon IV. 107.

<sup>2)</sup> Urt. u. Actenft. II. 63.

<sup>3)</sup> So schreibt Walbed's Bruber Wolrab an den Kanzler Bietor dat. Fischhausen 27. Dec. 1655: "wir sind nun hoffentlich seind mit den Schweden; es hat schon unterschiedene Rencontres geben, in welchen die Schweden allzeit den klirzeren gezogen. Ich lieg hier in Fischhausen mit 600 Mann und ein schwebischer Obrister mit 700 Mann nur anderthalb Stunden über dem Haff zu Balge; wann das Eis was stärter, werden wir einander besuchen. Gott gebe Glück!" (Arols. Arch.) Bei Rauchbar S. 102 wird die Anklage gegen Sparr erhoben, daß dieser unterlassen habe Balga, Fischhausen und Brandenburg rechtzeitig zu besetzen; nach obigem hätte wenigstens in Bezug auf Fischhausen wol Walded mit einer Abtheilung seiner Truppen das Bersäumniß nachgeholt.

entschließen. Während bes ganzen Vormarsches ber Schweben wur= ben die Unterhandlungen unablässig fortgesetzt. Der Differenzpunkt, woran dieselben besonders sich stießen, war nun wieder die Frage der Souverainität. Die Anerkennung der schwedischen Lehnsherrlich= keit, statt ber bisherigen polnischen, erklärte Karl Gustav unter ben jetigen veränderten Umständen als die erste und unabänderliche Grundbehingung bes Friedens'); außerbem wurden wegen Abtretung bes Bisthums Ermland jetzt wieder Schwierigkeiten gemacht; als Revanche für die von dem Kurfürsten noch immer behauptete Be= setzung von Marienburg forberte ber König, daß ber Kurfürst ben Sold-für die mit ihm verbündeten polnischen Quartianer über= nehme; endlich, gegenüber dem jett abgeschlossenen und ratificirten brandenburgischen Bündniß mit den Niederlanden, wurde eine Sicherstellung Schwedens in Betreff ber beiben preußtschen Häfen und zu= gleich die Theilnahme an den Zollerträgen von Pillau und Memel als unerläßlich hingestellt.

Weit freisich lagen diese Forberungen von den stolzen Aussichten ab, mit denen man vor einem halben Jahr in diese Verwickelungen eingetreten war. Zu verschiedenen Malen stand man im Begriff, die Verhandlungen abzubrechen. Aber inzwischen rückte Karl Gustav immer näher heran. Am 26. December (n. St.) stand er in Creutzburg, nur einige Stunden von Königsberg entsernt; ein paar Tage später bemächtigte de la Gardie sich Wehlau's und begann nun auch den Pregel entlang auf die Hauptstadt vorzudringen; ein Versuch Walded's, Wehlau wiederzugewinnen, zeigte sich unaussührbar; statt bessen schlau wiederzugewinnen, zeigte sich unaussührbar; statt bessen schlau die Gardie an, auch Tapiau zu besetzen und die Deime zu überschreiten; glückte ihm dies, so stand ihm der Weg nach Samland offen, und Königsberg konnte dann zu gleicher Zeit von drei Seiten her angegriffen werden \*).

Die Lage wurde von Tag zu Tag verzweifelter. Der Kurfürst befand sich einer überaus schwierigen Aufgabe gegenüber, die mit

<sup>1)</sup> So in dem Brief an den Kurfürsten dat. Creutburg 16. (26.) Dec. 1655 bei Rubawski hist. Polon. S. 218. Fikr das übrige die Berichte von Somenitz und Dobrzenski, welche die Berhandlungen führten.

<sup>2)</sup> Rauchbar S. 104.

Muth ergriffen worden war, aber in der Ausführung zeigten sich die Kräfte ihr doch nicht gewachsen.

Man kann sich bes Einbrucks nicht erwehren, daß die gesammte Führung der Angelegenheiten in diesen Wochen doch in hohem Grade eines einheitlichen Willens und der sesten Sicherheit eines klar vorsgesteckten Ziels entbehrt. Die militärische Anordnung, wonach man sich mit einer dem Feinde numerisch ungefähr gleich starken Armee ohne einen Versuch ernstlichen Widerstands in und bei Königsberg zusammendrängen ließ, wird man schwerlich eine glückliche nennen können. Der Zwitterzustand zwischen Krieg und Friedensverhandlung, den man aufrecht erhielt, brachte alle seine Vortheile den Schweden und alle Nachtheile der Sache des Kurfürsten.

Man wird sich die Verwirrung, die während dieser Wochen in Königsberg herrschte, groß genug vorstellen dürsen. Zwölf bis sunszehntausend Mann Truppen waren in der Stadt und der nächsten Umgedung einquartiert; ihre Verpslegung machte die außersordentlichsten Schwierigkeiten '); die Magistrate bestürmten den Kursfürsten, Frieden zu machen und der Stadt nicht zu allem übrigen auch noch das Schicksal einer Belagerung zu bereiten; die zahlreich in Königsberg anwesenden preußischen Landstände, die ihr Hab und Gut auf dem flachen Lande den Schweden preisgegeben sahen, schlossen sich ihnen an; die polnischen Magnaten, die sich und ihre Schäte nach Königsberg gerettet, agitirten im gleichen Sinn; die Bürgerschaft war in Gährung und man hielt für nöthig, Maßregeln gegen einen etwaigen Aufstand zu treffen '); man sprach von einem Complot, welches den Zweck gehabt hätte, die Magazine in Brand zu stecken und so den Kurfürsten zum Frieden zu nöthigen.

Vor allem aber, scheint es, stand auch der nominelle leitende General, der Feldzeugmeister Sparr auf der Seite derer, welche einen möglichst schleunigen Friedensschluß mit Schweden befürsworteten; einen erfolgreichen Kampf hielt er für unmöglich, je länger

<sup>1)</sup> So in einer Eingabe ber preußischen Städte beim Landtag in. Königsberg, im Mai 1656. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Rauchbar S. 103.

man zögere, um so schlimmere Bedingungen werde man schließlich eingehen müssen. Er suchte die Kurfürstin zu gewinnen, um auf ihren Gemal einzuwirken, und diese versehlte nicht, in diesem auch ihr genehmen Sinn "ihre Batterien spielen zu lassen").

Wir wiederholen nicht all die schweren Anklagen, womit Waldeck (in der Darstellung Rauchbar's) sowol einzelne Maßregeln seines alten Gegners als die gesammte Führung des Feldzugs überhäuft, fast scheint er ihm absichtliche Verstöße zur Last legen zu wollen, die er begangen, um den ihm doch unvermeidlich scheinenden Proceß desto schneller herbeizuführen. Das Material mangelt, um solche Anschuldigungen im einzelnen zu controliren.

Jedenfalls, die Friedenspartei war groß und laut; "Große und Kleine, die vom Degen und die von der Feder riefen: Friede, Friede mit Schweden!"")

Walbeck stand auf der anderen Seite. So wie er schon bei seiner Expedition gegen de la Gardie auf ein energisches Wagen gedrungen hatte, so hielt er auch jetzt die Lage noch nicht für so verzweiselt, daß man nöthig habe, die Schweden "gleichsam um Gnad und Pardon zu bitten"; er war unermüdlich, den Kurfürsten zu einer entschlossenen Kriegführung zu ermuthigen <sup>3</sup>). Die Freunde Polens im Rath des Kurfürsten, wie namentlich Hoverbeck, standen auf seiner Seite <sup>4</sup>).

Noch konnte auch der Kurfürst sich nicht entschließen, den schweren Schritt der Nachgiebigkeit zu thun. Seit den ersten Tagen des neuen Jahres befand sich der schwedische Kanzler Erich Oxenstjerna

<sup>1)</sup> Chenbas. S. 100. 105. Urt. u. Actenst. II. 78.

<sup>2)</sup> Rauchbar S. 105.

Balbect als benjenigen, ber vorzüglich zum Frieden mit Schweben gerathen. Die Angabe bei Pufendorf Frid. Wilh. V. S. 69, wonach Waldeck in dieser Zeit einmal Gelegenheit gehabt habe, ben König Karl Gustav persönlich gefangen zu nehmen, was er aber absichtlich und gegen ben bestimmten Besehl des Kurfürsten vernachlässigte, klingt an sich sehr unwahrscheinlich und ist mit dem gesammten übrigen Verhalten Waldeck's in dieser Zeit nicht zusammenzureimen. Vergl. Dropsen III. 2. 244. Rauchbar läßt die Sache ganz unerwähnt.

<sup>4)</sup> Des Noyers Lettres S. 95.

in Königsberg zur Unterhandlung '). Die Sonderainitätsfrage bildete den Hauptgegenstand berselben, in zweiter Reihe der Besitz von Ermland; auf diese beiden Bedingungen erklärte sich der Kurssürst zum Bündniß mit Schweden bereit. Auf beiden Seiten war man unerschütterlich. Nach den ersten Tagen bereits war Oxenstjerna nahe daran abzureisen und den Wassen die letzte Entscheidung zu überlassen; und inzwischen nahmen die Feindseligkeiten Tag für Tag, mit wechselndem Glück, ihren Fortgang, während Karl Gustav auf die Remonstrationen des Kurfürsten seine Truppen aus der nächsten Nähe von Königsberg gegen Friedland hin zurückzog.

Balb darauf kam Sparr, ber bisher mit einigen tausend Mann bei Marienburg gestanden hatte, nach Königsberg. Die Kriegsrath wurde berusen. Die Stimmen für schleunigen Friedensschluß waren bei weitem in der Mehrzahl. Bergeblich stellte Waldeck noch einmal alle seine Gründe für die Fortsetzung des Kampses zusammen: noch sei man im Stande, den Feind geraume Zeit aufzuhalten und Königsberg zu becken; schlimmsten Falls werde man ihn daburch am ersten zu erträglichen Bedingungen geneigt machen; er wies darauf hin, daß im Rücken der Schweden, in Polen, bereits neue Dinge sich wordereiteten.); er stellte vor, wie alle in den letzten Monaten angeknüpsten diplomatischen Verbindungen durch einen jetzt mit Schweden geschlossenen Frieden mit einem Male hinfällig und zerzrissen würden.

Die Ansicht Sparr's überwog, der den Abschluß eines Waffenstüllstands forderte zur Beendigung der Friedenstractaten. Das Mißgeschick fügte es, daß eben jetzt ein Streifzug, den der Oberst Brunell mit 600 Reitern von Königsberg aus gegen die Schweden unternahm, mit einer empfindlichen Niederlage und sogar mit Gefangennehmung des Führers endete <sup>5</sup>). Ein Schlag, der nicht

<sup>1)</sup> Urf. u. Actenft. 11. 74.

<sup>2)</sup> Ebend. II. 75. Rauchbar S. 102 behauptet, daß Sparr seinen Posten bei Marienburg gegen bestimmte Ordre des Kurfürsten aufgegeben habe.

<sup>3)</sup> Bergl. Rubawski hist. Polon. S. 220 ff.; des Noyers Lettres S. 61.

<sup>4)</sup> Rauchbar S. 105.

<sup>5)</sup> Pufenborf Carol. Gustav. II. §. 56. Rauchbar a. a. D. gebenkt

1 1

4 11

流

Ì

Ĺ

4

**.** 

5

Į

ļ

geeignet war, die schon so stark erschütterte Zuversicht in Königsberg wieder aufzurichten. Auch der Kurfürst widerstand jetzt nicht länger dem allgemeinen Drängen. Unter dem Schutz eines Waffenstillstands wurden die Verhandlungen mit Oxenstjerna zu Ende gebracht. Am 17. Januar 1656 wurde der Königsberger Vertrag unterzeichnet.

Dis zulost hatte Walbeck an seiner Meinung festgehalten, daß bei entschlossener Führung eine günstigere Wendung zu erreichen geswesen wäre, als die, welche man jetzt ergriff. Er weigerte sich, so arbittert war er über diesen Abschluß, dem schwedischen Friedensunters bündler Oxenstjerna die üblichen Hösslichkeiten zu erweisen. Um so mehr wandte sich der volle Ingrimm aller Friedensbedürstigen gegen ihn, als "einen schödlichen Menschen und Friedensstedurstigen gegen ihn, als "einen schödlichen Menschen und Friedensstörer", der allein den Kursürsten "auf unruhige, martialische Gedauken gegen den König geführt", er, der freilich in Preußen nichts zu verlieren habe; man müsse-ihm, ging die Rede in Königsberg, den Hals brechen, wenn er von seinen widrigen Maximen gegen die Krone Schweden nicht abstünde 1). Andere meinten wol, man solle ihm ein Monument errichten, mit der Ausschlich: Ruina totius Prussiae 2).

Er hat sich in seinem Urtheil nicht irren lassen. In den schärssten Ausdrücken faßte er dasselbe in einem kurz nach Abschluß des Friedens geschriebenen Aufsatz zusammen. Er sieht in den Borsgängen der letzten Wochen und Monate nur ein Gewebe von halben Entschlüssen, versehlten Maßregeln und in der Mitte abgebrochenen Thaten: "man wollte, so schließt er, in keiner Gesahr sein und hatte sich schon darein begeben; man wollte Polen treu bleiben und hatte

bieses Brunell'schen Streifzugs gleichfalls.; er behanptet, baß bie Schweben burch ihre im Gefolge Oxenstjerna's in Königsberg anwesenben Officiere im voraus von bemselben benachrichtigt und baber zu seinem Empfang gerüstet maren.

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 105 f. Schon während seiner Expedition gegen de la Gardie klagt Waldeck, daß die bei seinen Truppen vorkommenden Desertionen von der Bevölkerung begünstigt würden: "und weil besinde, daß die Amtsschreiber, Schulzen und benachbarten Ebelleute daran mit schuldig, als lasse ich morgen einen (?) hängen". Waldeck an den Kursürsten dat. Angerburg 5. Nov. 1655. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Bericht eines braunschweigischen Gefandten aus dem schwedischen Hauptquartier Schippenbeil dat. 9. (19.) Jan. 1656. (Archiv zu Hannover.)

ihm renoncirt; man wollte sich Sicherheit geben und steckte sich an allen Orten in Zweisel; man wollte ben Krieg los sein und wollte neuen Krieg ansangen; man wollte weniger Truppen haben und wollte die Feinde vermehren — in summa: man wollte, was man nicht wollte und that was man nicht zu thun gedachte "!).

Waldeck wird in seinem Urtbeil nicht allein gestanden haben, wenn auch vielleicht andere Räthe sich größere Zurückhaltung auf= legen mußten. Der Kurfürft selbst konnte sich bie schwere Nieder= lage nicht verbergen, welche dieser Königsberger Bertrag enthielt: die Lehnshoheit der Krone Schweden über das Herzogthum Preußen wurde anerkannt, allerdings mit einigen wesentlichen Milberungen im Vergleich mit bem bisherigen Verhältniß zu Polen; als wirklicher Gewinn wurde bem Kurfürsten das Bisthum Ermkand, gleich= falls als schwedisches Lehen, überlassen, wogegen er seine Stellung in dem königlichen Preußen und namentlich Marienburg aufgeben mußte; aber statt der alten vertragsmäßigen Lehnshilfe von hundert Reitern für Polen mußte er hier die Stellung von 1500 Mann für den Fall ferneren Arieges in Polen übernehmen, wogegen es vielmehr ein -Verbot als eine Concession war, wenn die dem Herzog von Preußen früher obliegende Verpflichtung der Haltung von vier Kriegsschiffen zum Schutz der Seeküste jetzt aufgehoben wurde; es wurde speciell noch überdies verfügt, daß der Kurfürst überhaupt keine Kriegsschiffe ohne Erlaubniß ber Krone Schweden halten dürfe; noch schlimmer war es, daß der den Polen einst mit so vieler Mühe abgerungene Alleinbesitz ber Seezölle verkoren ging; Schweden erlangte durch den Vertrag die Hälfte derselben, mit selbständiger Theilnahme an der Erhebung; und sowie es hierdurch einen Antheil an der Handelspolitik und an der wichtigsten Finanzquelle des Herzogthums erwarb, so gab ihm das Recht des freien Durchzugs und der Benutzung der Seehäfen für seine Kriegsflotte auch in militärischer Beziehung bie besten Garantien für die Abhängigkeit der preußischen Lande ").

<sup>1)</sup> Eigenhändiger Aufsatz Walbeck's ohne Ueberschrift und Datum. (Arolf. Archiv.)

<sup>2)</sup> Das Einzelne s. bei v. Mörner Kurbrandenb. Staatsverträge S. 195ff.

Doch wie unbefriedigent auch diese Resultate sein mochten, wie peinlich vielleicht das Gefühl, daß eine günstigere Wendung möglich gewesen wäre, es kam darauf an, nicht diesem nachzuhängen, sondern mit sestem Schritt in die neue Situation einzutreten, die jetzt gesgeben war. Und noch bot dieselbe doch Möglichkeiten der verschies densten Art dar.

## Die deutschen Projecte und der Marienburger Vertrag.

Denn so weit war es nun trotz allem noch nicht gekommen, daß Brandenburg völlig mit gebundenen Händen dem siegreichen Schwedenkönig gegenüberstand.

Der Königsberger Vertrag war ein Friedensschluß; er verspflichtete den Kurfürsten nicht über die angeführten Bedingungen hinauß; nur innerhalb der stipulirten Lehnspflicht band er ihn an die Sache Schwedens. Eine eigentliche Alliance mit dieser Macht war wol in Aussicht genommen und bei der persönlichen Zusammenstunft zwischen dem Kurfürsten und Karl Gustav, die kurz nach dem Frieden zu Bartenstein Statt fand, hatte man davon gesprochen; aber noch war sie keineswegs geschlossen. Und wenn der Königssberger Vertrag unter anderem verfügte, daß dem Kurfürsten zur Leistung des Lehnseives ein Jahr Frist gegeben sein sollte '), so schien darin das stillschweigende Zugeständniß zu liegen, daß durch weitere Verhandlungen dis dahin das Verhältniß vielleicht ein anderes wersden könne.

Seine Armee aber behielt ber Kurfürst jedenfalls unvermindert in der Hand, und somit war, innerhalb gewisser Grenzen, ihm die Freiheit der Action um so sicherer gewährt, als nun mit dem Frühzicht 1656 von allen Seiten her von Woche zu Woche näher und brohender die Gesahren gegen Schweden sich aufthürmten.

Mit demselben Ungestüm, womit vor einem halben Jahre die polnischen Stände Karl Gustav zugefallen waren, kehrten sie sich jetzt von ihm ab, nachdem sie bald zur Besinnung darüber gekommen

<sup>&#</sup>x27;) Erste Urkunde Art. 3. (Ebenbas. S. 195.)

waren, was die Herrschaft bes nordischen Solbatenkönigs für Polen Vom Süben her organisirte sich ber Abfall und Aufstant burch das ganze Land. Nun erst kam das Gefühl auch des kirchlichen Gegenfatzes wieder zum Bewußtsein und ward von ben fatholischen Geistlichen benutzt, ber eneuen Erhebung die Beihe des Rampfes für ben Glauben gegen bie keterischen Eindringlistge zu geben. . Aus seiner schlesischen Zuflucht kehrte ber noch eben völlig verlassene und hoffnungslose König Johann Casimir in sein Reich zurück und sah sich bald an der Spite einer Macht, wie er sie niemals ohne jene gewaltige vorausgegangene Erschütterung bem guten Willen der polnischen Stände hätte abringen können. Mit einem Male war Karl Gustav in eine auf allen Punkten sehr bedrohliche Defensive gebrängt. Offenbar, ber wirkliche Krieg begann jetzt erft, und indem nun auch das schon lange gefürchtete Zerwürfniß mit ben Russen in Littauen zu offenen Feindseligkeiten ausbrach, indem zugleich auch der Kaiser und die Niederlande ihrer bisherigen Unthätigkeit ein Ende machen und für die Rettung. Polens auftreten zu wollen schienen, so trat für Karl Gustav jetzt erft zu Tage, welche Mächte sein Unternehmen gegen sich hatte, nachdem es bisber nur alle Umstände des Glück und des günstig gewählten Augenblick für sich gehabt hatte.

Gegenüber all jenem tumuktuarischen Erhebungseiser in Polen, bessen Nachhaltigkeit sowol als bessen militärische Resultate freilich zweiselhaft waren, hatte er ben festen Rückhalt seines kriegerischen Genie's und einer trefslich geschulten, sieggewohnten Armee; gegen Gesahren von weiter her war die schwedische Diplomatie eine nicht minder trefsliche und auch schon manches schweren Sieges sich rühmende Wasse: aber jedenfalls war es in der jezigen Lage für Karl Gustav von der unmittelbarsten Wichtigkeit, welche Rolle bei dem weiteren Gang der Geschicke Brandenburg zu spielen gedachte.

Die ersten Wochen nach dem Königsberger Vertrag verliesen, ohne daß man in dem Rathe des Kurfürsten zu einem Entschluß über das weiter einzuhaltende Verfahren gelangte. Wir gehen nicht auf das Oetail. des diplomatischen Getriebes dieser bewegten Zeit ein. Indem wir unsere Bticke auf Waldeck zurückwenden, enthüllt

sich uns das Bild dieser merkwürdigen Uebergangsphase nach einer Seite hin, die kisher fast ganz anßer Acht gelassen worden ist.

<u>: -</u>

آ

Denn mitten aus dem Getümmel dieser preußisch=polnischen Verwickelungen heraus tritt uns hier nun noch einmal eine Aussicht auf die Pläne des vorigen Jahres, auf jene Projecte in Deutschland entgegen, von denen sich die brandenburgische Politik uur unwillig hatte ablenken lassen.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie im Rathe des Kurfürsten die Erinnerung daran sast unmittelbar wieder hervortrat, sobald der Abschluß des Königsberger Vertrags einen Moment der Ruhe und des Ueberblicks gewährte; keinen Augenblick säumte Waldeck, seine alten Pläne von neuem vorzunehmen und sie an der jetzigen Lage der Dinge zu prüfen.

Der Angriff gegen ben Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Reuburg, die Eroberung der Jülich'schen Lande war hierbei der natürliche Ausgangspunkt '). Noch war die Situation auf dem westlichen Kriegsschauplat im wesentlichen die nämliche wie im vorigen Jahre. Krieg zwischen Spanien und Frankreich bauerte fort, und mit Beforgniß hörte man in Königsberg auf die hin und wieder auftauchenden Gerüchte von einem bevorstehenden Frieden zwischen den beiben Mächten 1). Mancherlei Anzeichen ließen vermuthen, daß der Pfalzgraf nicht gesonnen war, die günstige Gelegenheit unbenutt zu laffen, welche ihm die Verwickelung Brandenburgs in die nordische Krisis zu gewähren schien; in ben Kreisen bes katholischen Fürstenbündnisses vom 15. December 1654. gaben -fich allerhand verbächtige Bewegungen kund 4), und gewiß war es nicht ohne Ursache, wenn eben jett das Gerücht immer kauter den Pfalzgrafen als Candidaten ber katholischen nicht sösterreichischen Partei neben bem Kurfürsten von Baiern für die künftige Raiserwahl nannte.

Grund genng für Brandenburg, den diplomatisch=militärischen

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 281 f.

<sup>. \*)</sup> De Lumbres an Brienne dat. Königsberg 3. Febr. 1656. Urk. u. Actenst. II. 79; vergl. S. 88. 90.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 262 f.

<sup>4)</sup> Urt. u. Actenft. II. 83.

Schauplatz im Westen nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Hierbei stellten die Beziehungen zu Frankreich sich wieder in ven Vordergrund.

Der französische Gesandte de Lumbres hatte während der letten Wonate sich in der Umgebung des Kurfürsten befunden. Die besträchtliche militärische Machtentfaltung, über die er jetzt nach Paris berichten konnte, machte das französische Cabinet geneigter, als es sich bisher gezeigt, in eine engere Verbindung mit Brandenburg zu treten. Höchst erwünscht wäre es Mazarin gewesen, einen Theil dieser ihm so vortheilhaft geschilderten Truppen in den Niederlanden bei dem für dieses Jahr beabsichtigten größeren Unternehmen derwenden zu können, und de Lumbres ward beauftragt, die Alliances verhandlungen ernstlich wieder auszunehmen.

Mit einem Male sah sich der Kurfürst auf diese Weise wieder in die Lage versetzt, daß man von allen Seiten her sich aufs eifrigste um seine Bundesgenossenschaft bemühte: ebenso wie dies mit den nachdrücklichsten Mahnungen und den besten Erbietungen von Polen her geschah, so wetteiserten nun auch die beiden befreundeten Mächte Schweden und Frankreich tarum, ihn zu sich herüberzuziehen.

Walbeck stand in der Mitte dieser Verhandlungen. Namentlich bei den französischen spürt man bei jedem Schritte seine Hand. Ein Succurs von 4000 Mann neu zu werbender Truppen wurde gleich zu Anfang den Franzosen in Aussicht gestellt <sup>2</sup>); noch im Februar wurde die Urkunde einer sechsjährigen Defensiv Alliance unterzeichnet <sup>3</sup>). Sie garantirt für Frankreich alle im westfälischen Frieden ihm abgetretenen Gebiete, für Brandenburg ganz allgemein seine Reichslande. Aber über den rein desensiven Charakter weist

<sup>1)</sup> Vergl. v. Ranke Französische Geschichte III. 170.

<sup>2)</sup> Urf. u. Actenst. II. 80.

<sup>3)</sup> Französisch-brandenburgische Alliance dat. Königsberg 24. Febr. 1656 bei Dumont Corps Univ. VI. 2. 129.; im Auszug v. Mörner S. 201. Sie ist brandenburgischer Seits von Schwerin und Hoverbeck unterzeichnet; die vorwiegende Thätigkeit Waldeck's bei der ganzen Verhandlung ergibt sich aus den Berichten de Lumbres'. Der von Mazarin empsohlene Zusapartikel, der sich Urk. u. Actenst. II. 92 f. sindet, ist in das ratissicirte Exemplar nicht ausgenommen worden.

sie schon selbst hinaus: etwa zu machende Eroberungen, so lautet ein Artikel des Vertrags, sollen, sofern nicht der eine oder andere-Contrahent specielle ältere Anrechte darauf hat, zu gleichen Theilen zwischen beiden getheilt werden <sup>1</sup>).

In der That war von Beginn dieser Unterhandlungen an weit mehr von Angriff als von Abwehr die Rede gewesen. Sobald Frankreich nur einiges Entgegenkommen zeigte, stand auch augensblick der Angrifsplan gegen den Neuburger und was sich weiter an ihn knüpsen mochte, wieder vor den Augen.

War es möglich, gegenüber den doch noch keineswegs beseitigten Gefahren im Norden zugleich auch an eine Action in den rheinischen Landen zu denken?

Eine Zeit lang wenigstens bachte man alles Ernstes baran. Walded berieth mit de Lumbres eingehend die etwa vorzunehmenden Operationen; er schlug dem französischen Diplomaten zuvörderst einen gemeinschaftlichen Angriff auf das Oberquartier Geldern oder auf die von einer spanischen Garnison besetzte Festung Jülich vor; de Lumbres glaubte zu bemerken, daß man in dem Cabinet des Kurfürsten nicht übel geneigt sei, auch das Bisthum Münster sich anzueignen, sobald etwa der Bischof Miene mache, auf die Seite des Pfalzgrasen zu treten; die vermuthliche Haltung des katholischscheinischen Bündnisses, sowie der Generalstaaten wurde erörtert, die Aussichten auf den Beistand der Braunschweiger, des Landgrasen von Hessen-Rassel, des Herzogs von Sachsen-Weimar in Erwägung gezogen 3). Als Grundbedingung für jede von Brandenburg zu

<sup>1)</sup> Art. 8: "Les conquêtes, qui en ce cas se feront dans les lieux où les parties n'auront autre droit que celui des armes, seront partagées entre elles également." Dumont S. 180. Ueber das Zustanbekommen dieses Artikels vergl. Urk. u. Actenst. II. 82.

<sup>2)</sup> Rauchbar S. 113 scheint anzubeuten, daß es jetzt der Kurfürst persönslich war, der das Unternehmen gegen den Pfalzgrafen wieder in Anregung brachte; diese seine Notiz stammt jedenfalls aus der Ueberschrift des weiterhin sogleich zu erwähnenden Actenstückes aus dem Arolsener Archiv; diese schließt indeß keineswegs aus, daß Waldeck, wie an sich natürlich ist, zuerst wieder auf die von ihm entworsenen Pläne zurückgriff; so wie er auch nach den Berichten de Lumbres' die Seele der darauf bezüglichen Berhandlungen war; vergl. Urk. u. Actenst. II. 86.

<sup>3)</sup> Rach be Lumbres' Berichten, ebeubaf. II. 81 ff.

stellende Leiftung aber hielt Waldeck die französische Unterstützung gegen den Pfalzgrafen und zur Eroberung der jülich'schen Lande sest.

In einigen Aufzeichnungen, worin Waldeck, nach seiner Art, Gründe und Gegengründe abwägend neben einander stellt, erkennt man noch deutlicher, wie eingehend in diesen Wochen zu Königsberg die Frage des "Vorhabens am Rhein" in Betracht gezogen wurde.).

Er verhehlt sich keine von den großen Schwierigkeiten, welche bas Unternehmen bot. Daß vor allem auf dem nördlichen Kriegs= schauplatz die Gefahr noch keineswegs vorüber war, lag auf der Hand; nur eine sehr günftige Wendung an dieser Stelle, am besten ein für keinen von beiden Theilen völlig sieghafter Friede zwischen Schweben und Polen 2), konnte überhaupt die Möglichkeit gewähren, sich mit dem größeren Theil der vorhandenen Kräfte in die rheini= schen Lande zu wenden. Zudem durfte man sicher sein, den Pfalzgrafen, auch abgesehen von feinen Verbindungen, nicht ungerüftet zu finden: vier bis fünftausend Mann geworbenes Bolt, sagt Walbeck, hat er auf ben Beinen, dazu gegen zwölftausend Mann auserlesene Landmiliz- unter guten Officieren, an Artillerie und Munition fehlt es ihm nicht, und aus dem kornreichen Lande werden die Magazine wolversehen sein. Die Eroberung der jülich'schen Lande durch Brandenburg wird das gesammte pfälzisch=bairische. Haus wegen seiner eventuellen Erbansprüche und ebenso bas Haus Sachsen gegen sich haben; vorzüglich steht der Widerspruch des Königs Karl Guftav zu erwarten 3) für die Linie Pfalz-Zweibrücken, sowol wie für die

<sup>1)</sup> Zwei Auffätze von Walbect's Hand; der eine: "Difficultäten und Remedia, so bei Aussührung des von Sr. Churf. Dohl. mir-gnäd. vorgestellten Borhabens zu beobachten, auf Sr. Churf. Dohl. gnäd. Befehl aufgesetzt", nur mit der Jahreszahl 1656 bezeichnet; der andere: "Difficultäten, so sich bei dem Borhaben am Rhein ereignen, und Remedia, damit ein solch wichtig Werk nicht in den Difficultäten allein angesehen und Frankreich chocquiret werde"; dat. 19. April 1656. (Arolf. Arch.)

<sup>2) &</sup>quot;Auf Frieden muß man arbeiten, aber babei ben Lauf bes Glückes bem, ber am meisten zu redoutiren, möglichst hindern helsen." Der Gesichtspunkt, ber nachmals auch für das Marienburger Bündniß geltend gemacht wurde:

<sup>3) &</sup>quot;Sonderlich weil wegen allerhand großer Desseinen 3. Kön. Maj. sich

Sulzbachsche, zumal da der Pfalzgraf von Sulzbach bei ihm in großem Ansehen steht. Selbstverständlich werden auch alle Ratho-lischen im Reich gegen eine solche neue Stärfung Brandenburgs sein; schon jetzt ist der Unwille bei ihnen allgemein, daß der Kursfürst sich nicht gescheut hat, das Bisthum Ermland von den Schwesden anzunehmen. Und bei all dem bleibt man nun überdies in der beständigen Gesahr, daß, wenn man im Vertrauen auf die Einigung mit Frankreich sich bloßgestellt, dieses plötzlich über Nacht seinen Frieden mit Spanien schließt und den Kurfürsten im Stich läßt.

Anderseits unterläßt aber Walded nicht, auch die Möglichkeit der Ausführung eingehend in Betracht zu ziehen. Zuvörderst allersdings muß der Verlauf der Dinge in Preußen und Polen abgeswartet werden; vor Ablauf des Sommers kann an ein Unternehmen an anderer Stelle nicht gedacht werden. Inzwischen muß man zur Erleichterung des Landes die Truppen nach Großpolen ins Onartier legen, und es taucht dabei zugleich wieder der alte Gedanke auf, bei der künftigen desinitiven Friedensregulirung womöglich ein Stück dieses Landes als Satissaction davonzutragen ). Zugleich aber müssen in den rheinischen Landen die schon begonnenen Werdungen beschleunigt werden: "unter dem Borwand des hiesigen Krieges"; Waldeck empsiehlt, den Protector Cromwell nicht nur um Geld zu diesem Zweck, sondern auch um die Erlaubniß von Werbungen in England und Schottland anzugehen"). Die Alliance mit den braunsschweigischen Herzögen erleichtert es, während des Sommers ein

solcher Prätenston sehr nützlich gebrauchen können"; wozu vergl. Urk. u. Actenst. II. 81 und oben S. 167 n.

<sup>1)</sup> Bergl. auch Rauchbar S. 110.

<sup>2)</sup> S. hierzu namentlich die in dieser Zeit durch Wicquefort gegebene Rachricht Urk. u. Actenst. II. 90.

<sup>\*) &</sup>quot;Wann in Großpolen folche Satisfaction wollte gegeben werden, bectte folches Pommern und die Mark."

<sup>4)</sup> So war ber Resident Schlezer in London schon im Februar angewiesen worden, den Protector bahin zu disponiren, "daß er mit Sr. Churf. Dchl. ein großes Dessein vorzunehmen und zu solchem Ende sowol Geld als andere Requisite beizutragen geruhen möchte". Waldeck an Schlezer dat. Königsberg 28. Febr. 1656. (Arols. Arch.)

Corps im Halberstädtischen zusammenzuziehen 1); ein anderes muß in der Mark gesammelt werden; auf diese Weise wird man rasch zur Hand sein können, damit nicht etwa bei dem ersten aufsteigen= ben Verbacht ber Pfalzgraf sich auf die clevischen Lande wirft und die dort gesammelten Streitkräfte in plötzlichem Anlauf und ber Uebermacht auseinander jagt. Mittlerweile kommt alles auf strengste Bewahrung des Geheimnisses an. Den Pfalzgrafen, räth Walbeck, muß man womöglich burch Anknüpfung neuer Verhands lungen sicher machen; ebenso kann man durch ben Residenten Staveren bem spanischen Statthalterhof in Brüssel die gleiche friedliche Absicht kund geben; im Reich müßte man, um ben katholischen Kurfürsten und Fürsten jeden Verbacht zu benehmen, sie um ihre Vermittelung bei dem Pfalzgrafen angehen "und mit vielen Fragen und Vorschlägen zu der Beruhigung bes Werkes zielend, sie sicher machen ". Anderseits aber, um die Evangelischen im Reich für sich zu gewinnen, müßte man bei bem jetzt versammelten Deputationstag in Frankfurt sich mit ihnen zu einem möglichst energischen Auftreten für die protestantischen Interessen vereinigen, so daß sie unvermerkt selbst in eine aggressive Stimmung gerathen 2). Laufen bann die Dinge so, daß man hier in Preußen freie Hand bekommt — "benn eine freie Seite vor allen Dingen zu machen erforbert wird" — und baß Schweden das Unternehmen, wenn nicht begünstigt, so doch geschehen läßt und ben Kurfürsten in Preußen sicherstellt: bann wird man, etwa im August, mit möglichster Schnelligkeit, theils auf dem Seeweg durch den Sund, theils zu Land über Halberstadt den größten Theil der Truppen nach den rheinischen Landen dirigiren, die Franzosen machen eine entgegenkommenbe Bewegung, die Vereinigung

<sup>1) &</sup>quot;Und damit ein Anfang von Artillerie vorhanden sei, hätte man in den Garnisonen brunten im Lande etliche Kanonen in Bereitschaft zu halten und dem Corpori bei Halberstadt unter dem Vorwand doppelten Vorspanns doppelte Pferde hinzusenden und etliche Regimentsstücke mit dem Fußvolk zu schicken. Auf solche Weise kann man ohne große Ombrage zu allem gelangen."

<sup>2) &</sup>quot;Auf solche Weise hätte man Zeit, die Evangelischen wegen ihres Intersessen mit Reich so sprechen zu machen, daß sie geengagirt und selbst Anleitung zu dieses Werkes Aussührung geben würden."

mit ihnen findet Statt und das noch näher festzustellende gemeinsame Unternehmen wird ins Werk gesetzt.

Die gewissenhafte Abwägung nach beiben Seiten hin, welche Walbeck in diesen Gutachten anstellt, läßt kaum erkennen, nach welcher Seite seine eigene Ueberzeugung sich in diesem Moment neigte. In der That mußten hier die Ereignisse selbst entscheiden. Freilich war das französische Sabinet über den Abschluß des Vertrags vom 24. Februar sehr erfreut, beeilte sich ihn zu ratissieren (12. April 1656) und drängte um vorläusige Ueberlassung einiger Truppen; aber sür Vrandendurg konnte dies Vündniß offendar nicht anders gemeint sein, als mit dem Vorbehalt, daß die Verhältnisse in Preußen sich entweder zum Frieden anließen oder die Möglichkeit einer gesicherten und dauernden Neutralität gewährten; und inzwischen hielt der Kurfürst seine Ratissication noch zurück.

Für den Frieden aber sowol wie für die Behauptung der Neutralität wurden die Aussichten immer schlimmer. Unmittelbar nach ber persönlichen Begegnung mit bem Kurfürsten in Bartenstein hatte der König Karl Gustav seinen kühnen Winterfeldzug nach Polen hinein angetreten. Noch hoffte er die von allen Seiten heranbrauseube Bewegung bämmen zu können. Unter steten Kämpfen burchzog er noch einmal das ganze westliche Polen bis nach Jaroslaw binauf. Aber ben immer wachsenben Aufstand zu bämpfen gelang ihm nicht mehr; balb im Anfang schon trennten sich auch die bis bahin treuen polnischen Reichstruppen, die sogenannten Quartianer, von ihm und traten zu Johann Casimir über; unter den höchsten Gefahren, immer ber stärksten Uebermacht gegenüber, burch eine im Landsturm aufgebotene, religiös fanatisirte Bevölkerung hindurch mußte er ben Rückzug antreten. Mit ber äußersten Mühe erreichte er. Warschau wieder, traf die nöthigen Maßregeln zu dessen Ver= theibigung und eilte nach Preußen zurück, dort die beiben Angelegen= beiten zu betreiben, auf die es ihm jetzt vornehmlich ankam: die Belage-

<sup>1)</sup> Ueber die gleichzeitigen Bemühungen Mazarin's, auch Schweben selbst von dem Ariege gegen Polen loszubringen und seine Aräfte zum Kampf gegen Spanien und den Kaiser zu gewinnen f. Geizer-Carlson IV. 148.

rung von Danzig und die Gewinnung des Kurfürsten von Brandenburg. Seine Armee war beträchtlich zusammengeschmolzen, aber noch behauptete er doch eine Anzahl sester Plätze in Polen dis nach Krakau hinauf; in Großpolen und in Preußen war er noch Meister; vereinigte sich jetzt mit ihm die unversehrte Krast der brandenburgischen Armee, so konnte es noch gelingen, das wankende Glück wieder auszurichten, aber ohne diese Bereinigung wurde allerdings die Lage der Schweden von Tag zu Tag bedenklicher.

Und wurde es nicht die des Kurfürsten zugleich mit der ihrigen? Wie die Dinge lagen, wurde es immer deutlicher, daß die nächsten Entscheidungen auch für Brandenburg nicht am Rhein, sondern an der Weichsel lagen.

Aber schwieriger als in irgend einem bisherigen Moment dieser Verwickelungen war jetzt für ben Kurfürsten die zu treffende Wahl.

An polnischen Versprechungen und Lockungen sehlte es nicht '). Johann Casimir hatte anfangs für den Beitritt des Kurfürsten die Souverainität von Preußen bieten lassen; er erklärte jetzt sogar mit seiner Neutralität zufrieden sein zu wollen.

Mit den Schweden schwebten seit Wochen die Unterhandlungen; mit der unerschütterlichen Zuversichtlichkeit, die ihnen die Gewohnheit des Sieges verlieh und mit der sie es verstanden, auch in schlimmer Lage schwankenden Freunden zu imponiren, legten die schwedischen Diplomaten neue polnische Theilungspläne vor, bei denen Brandens burg in Großpolen große Erwerbungen zufallen sollten.

Aber wie, wenn man doch gemeinsam mit Schweben unterlag? Dann war an die Erhaltung des Herzogthums Preußen kaum noch zu denken. Oder wenn man Schweden allein ließ und dieses dennoch sich endlich zum Sieg durchkämpste? Dann wiederholte sich die Situation wie sie vor dem Königsberger Vertrag gewesen war, und sicherlich, dann hatte man von Schweden nicht minder das äußerste zu gewärtigen. Oder wenn man neutral blieb und Polen glückte es, mit Hilfe der ihm jetzt verbündeten Kosaken und Tartaren die

<sup>1)</sup> Einen polnischen Bestechungsversuch bei Walbeck erwähnt Rauchbar S. 113, wozu auch vergl. des Noyers Lettres S. 137.

Schwebenmacht völlig nieberzuwerfen? Dann war das Herzogthum dem siegestrunkenen Uebermuth der Polen und ihrer Barbarenhorden preisgegeben, und was galt ihnen dann eine Neutralität, die schon jetzt in polnischen Kreisen geradezu als Felonie bezeichnet wurde?

Hart stießen in dem Rathe des Kurfürsten die Meinungen auf einander über den zu fassenden Entschluß. Bei den mit leidensschaftlicher Erregtheit geführten Debatten stellte sich bald heraus, daß die ansehulichsten Stimmen durchaus gegen eine nähere Bersbindung mit Schweden waren. Mit Eiser machten namentlich Hoverbeck, Somnitz, Friedrich von Iena alle Gründe des Gewissens und der Politik geltend, die den Bruch mit Polen widerriethen. Noch hielten sie es für möglich, daß der Kurfürst seine Stelle alsbewassenter Vermittler zwischen den beiden kämpsenden Mächten beshaupten könne; auf die Herstellung des Friedens zwischen ihnen seien alle Bemühungen zu richten ').

Ihnen allen entgegen hielt Walbeck die Ansicht aufrecht, daß unter den jetzigen Umständen die Ergreifung der schwedischen Partei der einzig mögliche Ausweg sei. Auch ihm würde, wie aus dem ganzen Zusammenhang seiner politischen Absichten und Wünsche hers vorgeht, der Frieden im Norden bei weitem die erwünschteste Wensdung gewesen sein; sein überwiegendes Interesse lag am Rhein und in den Fragen der deutschen Reichspolitik; aber er erkannte, daß dieser Frieden für den Augenblick noch eine Unmöglichkeit und daß die Neutralität derzenige Weg sei, der zugleich die geringste Sichersheit und die wenigsten günstigen Chancen auf Gewinn bot.

Und diese letztere Rücksicht ist nun doch, neben vielen anderen Erwägungen 2), bei Waldeck sowohl als bei dem Kurfürsten person-

<sup>1)</sup> S. die aussührliche Analpse dieser Erörterungen bei Pufenborf Frid. Wilh. VI. §. 15 ff. Schwerin war eben damals für kurze Zeit nach der Mark gereist, wo seine Frau gestorben war. Rauchbar S. 109. Ueber das zweidentige Benehmen, welches Waldeck dem Feldzeugmeister Sparr bei dieser Gelegensheit vorwirft s. ebendas. S. 114. 118.

Bie namentlich die rein militärischen und ökonomischen der Schwierigkeit, die zahlreiche Armee während eines vielleicht langen Neutralitätszustandes allein aus den Mitteln des schon erschöpften Herzogthums Preußen zu erhalten; dazu der Gesichtspunkt der nothwendigen kriegerischen Schulung der Armee u. a. m.

lich von großem Gewicht gewesen. Mit den Gedanken der Sicherung und Abwehr verband sich boch immer zugleich ein ganz energisches Begehren nach Erwerb und Vergrößerung; wenn irgend möglich, nicht mit leeren Händen aus diesen Verwickelungen hervorzugeben, bieser Wunsch brängt sich immer von Neuem vor. Für Walbeck schien jetzt die Situation bazu angethan, namentlich die alten Plane in Betreff Großpolens und der "Correspondenzlinie" wieder in die Hand zu nehmen, wie sie kurz vor Beginn des Krieges besprochen worden waren '). Die augenblickliche Bedrängniß Schwebens mußte bazu bienen, ben König Karl Gustav für Concessionen in bieser Richtung zu stimmen, und sowie Walbeck unablässig ben Blick auf die westlichen Verhältnisse gerichtet behielt, so schien ihm die Gelegenheit zugleich außerorbentlich günstig, um von dem König auch Zugeständnisse nach dieser Seite hin zu erpressen: wenn Karl Gustav zu einem Berzicht auf die jülich=clevischen Ansprüche bes Hauses Zweibrücken zu bewegen war, wenn er vielleicht gar ben brandenburgischen Eroberungsabsichten an jener Stelle seine Begünstigung zusagte, so hatte man boppelten Gewinn, und ein wesentliches Bedenken bei ben fünftig wieder aufzunehmenden "Projecten am Rhein" war hinweggeräumt.

Durchschlagend wurde nun, daß Walded in diesen Gesichtspunkten sich, wie schon früher vor der Stettiner Conferenz, mit dem Kurstürsten selbst begegnete. In den letzten Tagen des April fanden die entscheidenden Berathungen Statt. Nur wenige von den gesheimen Räthen wurden zu denselben zugezogen: Walded, Hoverbed, Somnitz, Iena und der Generalfriegscommissar Claus Ernst von Platen. Noch einmal faßten die Gegner alle ihre Gründe gegen die Verbindung mit den Schweden und gegen "Antretung so eines gefährlichen Krieges" zusammen. Walded stand mit seiner entgegen-

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 312 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 328 ff. Daß ber Berbacht schwebischer Bestechung gegen Walbeck sich erhob, wie be Lumbres am 20. April berichtet (Urk. u. Actenst. II. 94. 104), ist nach bem Stil ber Zeit fast selbstverständlich; ob er begründet, muß man bahingestellt sein lassen; jedenfalls bedarf das jetzige Berfahren Walbecks bieses Erklärungsgrundes nicht, um verständlich zu sein.

gesetzen Ansicht allein. Aber der Kurfürst entschied sich für ihn. Er beauftragte grade Friedrich von Jena, der am eifrigsten dagegen gesprochen, eine Instruction im Sinne der Waldeckschen Anträge auszuarbeiten, was dieser nicht ohne einen Marginalprotest that. Am 29. April wurde dieselbe verlesen und von dem Kurfürsten gesbilligt '). Waldeck selbst ward beauftragt, die Verhandlung mit dem schwedischen Reichstanzler Erich Oxenstjerna zu führen, Platen und Oobrzenski ihm als Genossen dabei zugesellt ').

Die Instruction nimmt ihren Ausgang natürlich auch jetzt noch von dem Wunsche des Kurfürsten, womöglich als neutraler Vermittler ben Frieden zwischen Polen und Schweden herzustellen; erft gebrängt sollen die Gesandten sich auf Verhandlungen über eine engere Vereinigung mit ben Schweben einlassen. Aber jene Position ernstlich zu vertheidigen war der Kurfürst jetzt schon nicht mehr ge= Dagegen forberte er als schwedisches Zugeständniß für seinen Beitritt die Souverainifät von Preußen, den Verzicht des Königs Karl Gustav für sich und seine Nachfolger auf die Zwei= brückener Erbschaftsansprüche in Jülich-Cleve und seine künftige Unterstützung zur Erlangung des ungetheilten Besitzes dieser Lande. Außerbem aber — und barauf lag jetzt das Hauptgewicht — nahm er als seine Satisfaction für die in dem bevorstehenden Krieg zu bringenden Opfer den größeren Theil von Großpolen in Anspruch, "bas Stück, wie ber Kurfürst eigenhändig in der Instruction erläuterte, welches sich von Crossen bis an Warschau und wieder bis an Neibenburg ober Ortelsburg erstreckt, damit Wir eine lineam communicationis zwischen Unseren märkischen und preußischen Ländern

<sup>4)</sup> Am Rande des Conceptes der Instruction zu den Marienburger Berschandlungen bemerkt Jena: "Und ist mit dieser Instruction außer J. Exc. dem Herrn Grafen von Waldeck keiner von den Herren Räthen einig gewesen, sondern alle dawider geredet. Welches ich um Nachrichts willen hiebei verzeichnet." (Berl. Arch.) Rauchbar S. 118 bemerkt, daß Jena einen Berweis sür dieses Berschren erhielt. Hier mag der Ansang zu jener Erbitterung zwischen Waldeck und Jena liegen, wovon oben S. 301 n. 2.

<sup>3)</sup> Instruction dat. Königsberg 1. Mai 1656. (Berl. Arch.) Dobrzenski batte schon mahrend des Aprils Präliminarverhandlungen mit Oxenstjerna zu Elbing geführt.

1

haben können"') — den größten Theil also, wie man sieht, des nachmaligen "Sübpreußen" von 1793.

Am 3. Mai eröffneten Walbeck und Platen zu Frauenburg die Berhandlungen mit dem Kanzler Orenstjerna. Die Friedensversuche lehnte bieser von vorn herein als unnügen Zeitverlust ab. Walded alles hervorhob, um die Gefährlichkeit der Lage möglichst zu Tage treten zu lassen und daburch den Werth der brandenburgischen Bundesgenossenschaft in den Augen des schwedischen Kanzlers möglichst zu erhöhen, war Orenstjerna beflissen, die Situation im günstigsten Licht zu zeigen. Trefflich kam ihm zu Statten, als einige Tage nach Beginn ber Verhandlungen die Nachricht von dem glänzenden Sieg bei Gnesen eintraf, den eben jett die Schweben über den polnischen General Czarnecki davon trugen und ber sie wieder militärisch zu Herren von Großpolen machte \*). Der Einbruck, daß diese Schwebenmacht, trot aller Verluste in den letzten Monaten, boch noch keineswegs von den Polen ohne weiteres über ben Haufen zu rennen war, machte sich auch bei ben brandenburgischen Unterhändlern geltend 3).

Dieses Gefühl steigerte sich, als sie dem König Karl Gustav persönlich gegenübertraten. Von Mitte Mai an wurden die Vershandlungen nach Marienburg verlegt, wo der König, mit den Beslagerungsarbeiten vor Danzig beschäftigt, sich direct an ihnen bestheiligen konnte.

Himmenden Abbruch der Stettiner Berhandlungen (oben S. 338) persönlich mit Karl Gustav zusammen. Seine siegessichere Zuverssicht versehlte ihren Eindruck auf Waldeck nicht. Zwei verwandte Naturen begegnen und sinden sich hier, in diesem Zweidrückener Pfalzgrafen, der jetzt die Krone Schwedens trägt, und in dem west-

<sup>1)</sup> Nebeninstruction mit eigenhändigen Zusätzen des Kursürsten dat. Königsberg 2. Mai 1656. (Berl. Arch.) Eventuell waren die Gesandten bevollmächtigt Posen und Kalisch auszugeben.

<sup>2)</sup> Geijer=Carlson IV. 137 f.; am 27. April / 7. Mai 1656.

Berichte aus Frauenburg und bann aus Marienburg von Walbeck und Platen; außerdem zahlreiche eigenhändige Privatbriefe Waldeck's an den Kursfürsten ("aux mains propres de S. Alt. El.")., (Berl. Arch.)

Fälischen Reichsgrafen, ber auf die Leitung der brandenburgischen Politik einen vorwiegenden Einfluß übt: all ihr Thun unter große Gesichtspunkte, auf einen Hintergrund bedeutender allgemeiner Persspectiven zu stellen, und dabei das Größte für möglich halten — dieser Zug eignet ihnen beiden in gleicher Weise; und so wie Waldeck bei all diesen polnischen Verwickelungen niemals seine deutschen Pläne aus den Augen verlor, so begegnete er bei Karl Gustav verswandten Gedanken. Während man über das Nöthigste und Nächste für das einzugehende Vündniß berieth, schweisten die Gedanken der beiden Männer zugleich weit über den jezigen Augenblick hinaus zu einem künstigen, wo es möglich sein werde, die Verhältnisse des deutschen Reichs einer gründlichen Umgestaltung zu unterwersen; es ist unter ihnen wol von einer großen allgemeinen Säcularisation der Kirchengüter in Deutschland die Rede gewesen ').

Wie hätte man sich da nicht auch über die gegenwärtigen Aufsaben einigen sollen? War Waldeck schon als eifriger Befürworter der schwedischen Alliance nach Marienburg gekommen, so befestigte er sich jetzt immer mehr in seiner Ansicht. Seine Briefe an den Kurfürsten wiederholen immer von neuem die Versicherung, daß aus der Vereinigung mit den Schweden jetzt allein Rettung und Slück für die Zukunft zu hoffen sei.

Nicht geringe Wirkung übte hierbei auf ihn natürlich ber Umstand, daß für die gewünschten polnischen Erwerbungen sich die Stimmung jetzt auf schwedischer Seite entgegenkommender zeigte als je zuvor. Karl Gustav und sein Kanzler sprachen nicht anders als von der gemeinschaft-lichen Theilung Bolens: an Land und Leuten in Polen solle dem Kursfürsten völlig Genüge geschehen; es war ersichtlich, daß man fast nur um der üblichen Verhandlungsmethode willen zögerte, sogleich auf seine Wünsche in Großpolen in ihrem ganzen Umfang einzugehen; man sprach von der künstigen Gnadenabsindung Johann Casimir's bereits, als ob derselbe zum zweiten Mal aus seinem Lande hinausgejagt sei ');

<sup>1)</sup> Urt. u. Actenft. II. 99.

<sup>2)</sup> Balbeck an ben Kurfürsten dat. im schwedischen Lager beim Höfft 25. Mai 1656; eigenh.: "E. Th. D. zu gefallen wollte er [Karl Gustav] König Casimiro auf allen Fall etwas zu sein und seiner Gemahlin Lebtag einräumen".

von einer Restituirung besselben auf den polnischen Thron dürse keine Rede sein; Schweden könne, so sagte Karl Gustav zu Walded, keinen König in Polen dulden, der der Spielball der Parteien und der auswärtigen Mächte sei; Friede mit ihm sei uur möglich, wenn er "absoluter König" sei; dazu aber wolle er ihn nicht machen, da wolle er "lieder für sich arbeiten". Aber allerdings verhehlte der König zugleich nicht, daß zu all dem die Mitwirfung Brandenburgs unentbehrlich sei, die Vereinigung der kurfürstlichen Armee mit der schwedischen sei unerläßlich, "sonst wären E. Ch. D. gewiß und vielleicht er mit verloren".

In einem Punkte nur zeigte Karl Gustav sich unzugänglich. Zur Ausstellung eines formellen Verzichts für das Zweibrückener Haus auf die jülich sclevische Erbschaft war er nicht zu bewegen. Die Bedenken, die er dagegen vorbrachte, machten indeß auf Waldeck doch den Eindruck, daß es ihm dabei mehr auf den Ehrenpunkt als auf einen ernstlichen Vorbehalt ankam '); mündlich gab er die Erstlärung ab, "er wolle sich in das, was zwischen E. Churf. Ochl. und dem Herzog von Neuburg vorgehen möchte, nicht mischen ".

Und gegenüber den großen Erwerbungsaussichten in Polen, war Walded's Meinung, könne man es dabei wol vorläusig bewenden lassen. "Die eine Woiwodschaft Posen, schreibt er, hat über siedzig Städte — was wird das übrige austragen!" Er sah, wenn diese Machterweiterung hier gelang, die Zeit kommen, wo man, mit Frankreich und vielleicht mit den Niederlanden verständigt, zur Noth auch ohne den guten Willen Schwedens die rheinischen Angelegens heiten werde in Ordnung bringen können <sup>2</sup>).

So ganz ohne Anstoß indeß sollte doch die Angelegenheit nicht

<sup>1)</sup> Waldeck an ben Kurstürsten dat. Marienburg 21. Mai 1656; eigenh.: Sespräch mit dem König: "er wollte (sagt K. G.) solches gerne thun, wenn E. Ch. D. Nutzen und J. Maj. keine Schand davon hätten; aber er wäre nicht der älteste vom Haus... und alle Welt würde urtheilen, daß er aus Furcht eine solche Action gethan hätte, so nicht in seinen Kräften stünde".

<sup>2)</sup> Relation von Walbeck und Platen dat. Marienburg 20. **Mai 1656:** der Kurfürst könne "mit Frankreich und den Staaten dergestalt sich setzen, daß von den Schweden E. Churf. Dol. derends nichts sonderlich zu befahren haben werden".

zu Ende kommen. Walded war von Königsberg abgereist, nachdem er mit dem Kursürsten persönlich sich völlig über den einzuschlagensden Weg verständigt hatte; in diesem Sinne war seine Instruction abgesaßt, die ihn zum Abschluß des schwedischen Bündnisses unter gewissen Bedingungen ermächtigte. Er mußte daher nicht wenig betroffen sein, als ihm plötlich inmitten der Verhandlungen kurz nach einander zwei von dem Kursürsten unterzeichnete Schreiben überbracht wurden, welche alles wieder in Frage stellen zu wollen schienen ').

Offenbar hatten die Gegner Waldeck's, die bei den neulichen Berathungen unterlegen waren, seine Abwesenheit benutzt, um noch einmal den Kurfürsten zu bestürmen, und es war ihnen gelungen, diesen in dem bereits gefaßten Entschluß wieder wanken zu machen.

Walbed war, bem Sinne seiner Instruction folgend, auf die neuen kühnen Eroberungs und Theilungspläne Karl Gustav's einsgegangen; sein Bestreben war gewesen, Brandenburg die möglich vortheilhafteste Witwirkung dabei zu sichern. Jetzt kehrten in Königssberg plötzlich die alten überwunden geglaubten Bedenken sich wieder vor: daß der König so weit gehen wolle, habe man nicht geglaubt; diese völlige Austheilung Polens, wie sie jetzt als Ziel hingestellt werde, sei eine Sache der Unmöglichkeit; der Kaiser, die Niederlande, die Russen, die Kosaken, die Tartaren, die ganze katholische Welt würde dagegen auftreten. Welche Mittel habe Schweden, dem zu begegnen? Man müsse ein gemäßigteres Programm aufstellen, welches "billig und auch möglich sei"; der Kurfürst verlangt eine geheime schriftliche Erklärung des Königs, "daß die Sache nicht so weitläusig, sondern intra terminos possibilitatis gehalten werden

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Walbeck und Platen dat. Königsberg 21. Mai und 26. Mai 1656; bei beiben sowol bas Concept als bas ausgesertigte Exemplar von der Hand Schwerin's, der eben jetzt (Urk. u. Actenst. II. 98) aus der Mark zurückgekehrt war. Die gefährlichsten Gegner Walbeck's bei dieser Gelegen- heit waren aber wol Jena und Hoverbeck. Walbeck empsiehlt sogar gelegentlich dem Kursürsten, er möge während seiner Abwesenheit "niemand außer dem Herrn von Schwerin von der Sache etwas vorzubringen gestatten" (Walbeck an den Kurfürsten dat. Mariendurg 9. Juni 1656; eigenh.).

١

solle". Ja selbst vor dem Gedanken einer besinitiven Gebietsserwerbung in Großpolen schien man jetzt wieder zurückschrecken zu wollen: "Wir wollen auch hierin der ganzen Welt weisen, daß es Uns mehr um Wiedererlangung des Friedens, denn um neue Conquesten zu thun, und wollen ims daran begnügen, daß Uns etwa 3 oder 4 Millionen Ath. erlegt und bis zu selbiger vollkommener Bezahlung Großpolen zu einer wirklichen Hypothek gegeben und einsgeräumt werde".

Das war eine völlig andere Sprache, als sie noch vor einem Monat in der Walteck mitgegebenen Instruction geredet worden war. Gleichwol hatte die Situation sich inzwischen nicht wesentlich zum Nachtheil Schwedens verändert. Aber offenbar war es den Gegnern des schwedischen Bündnisses geglückt, den Kurfürsten durch ihre Vorhaltungen zu schrecken und einzuschüchtern, und der Ausdruck dieser Stimmung sind jene von Schwerin verfaßten Briefe.

Man wird hier recht beutlich gewahr, wie bedeutend der persönliche Antheil war, welchen Walded an der energischen, vorwärtssbrängenden Führung der brandenburgischen Politik in dieser Zeit zukommt. Wie wir jetzt den Gang der Dinge überblicken, läßt sich kaum in Abrede stellen, daß in diesem Momente, sowol der Opposition seiner Gegner als der Unschlässiseit des Kurfürsten gegensüber, Waldeck die einzig richtige Schätzung der Lage vertrat, und der weitere Verlauf hat sein Urtheil gerechtsertigt. Es war in der That von der äußersten Gesahr, jetzt auch nur noch einen Augenblick länger zu schwanken und von neuem eine halbe Stellung einzusnehmen; jene Briese aber bedeuten in Wirklichkeit nichts anderes als den ersten Ansatzu einer neuen Politik des Einlenkens, zu einem neuen Versuche der Neutralität. Es muß dahinstehen, wohin dieser Weg jetzt den Kurfürsten geführt haben würde, wenn er ihm gefolgt wäre — zu der Schlacht von Warschau sehr wahrscheinlich nicht.

Hier aber setzte nun Waldeck seine ganze Energie ein. Er fühlte sich durch die in seinem Rücken gesponnenen Machinationen, benen der Kurfürst nachgegeben hatte, persönlich betroffen und beleidigt. In höchst gereiztem Tone schrieb er von Marienburg zurück; er protestirt gegen das Verfahren, daß man ihn sich hier kraft seiner Instruction gegen die Schweben engagiren lasse und mittlersweile daheim ganz entgegengesetzte Resolutionen fasse; es sei ihm wol bekannt, daß das schwedische Bündniß Gegner habe, die durch keine Gründe dafür gewonnen werden könnten; wolle der Kursürstihnen solgen, so müsse er bitten von diesen Berhandlungen entbunden zu werden; "denn an die Instruction gebunden zu sein und dann von den Feinden der Sache und meiner Person das Werk censuriren zu lassen, kann nur zu meiner großen Consussion gerreichen". Er beschwört den Kursürsten, sest zu bleiben: "Gott, der Regierer aller Dinge, sühre die Sache; denn Menschenvernunft nach ist es unmöglich, daß E. Churs. Dall. reüssiren können, wenn nur Verwirrungen anstatt heilsamer Consilien beigebracht werden").

Und diese Remonstration versehlte doch ihre Wirkung nicht. Walded sandte zugleich seinen Secretär Meinders nach Königsberg, um dem Kurfürsten persönlich nochmals die Situation vorzustellen. So gelang es ihm, die Gegner auch diesmal aus dem Felde zu schlagen. Die Conserenzen in Mariendurg nahmen in dem dissberigen Sinne ihren Fortgang. Die Forderung des jülichsclevischen Berzichts ließ man jetzt brandendurgischer Seits fallen '). Die Frage der Souverainität des Herzogthums Prenßen war von Ansang an dei diesen Verhandlungen nicht sehr scharf betont worden; man kam jetzt nicht mehr darauf zurück, und der Kurfürst begnügte sich mit einigen erläuternden Artikeln in Vetress des bisherigen Lehnssvertrages '). In den nächsten beiden Wochen wurden die Hauptsvertrages ').

<sup>1)</sup> Walbeck an den Kurfürsten dat. Marienburg 28. Mai 1656; eigenh. In Pufendorf's und allen folgenden Darstellungen ist die Bedeutung dieses Zwischenfalls ganz verwischt ober übersehen.

Parl Gustav hatte zuletzt vorgeschlagen, daß beide Contrahenten sich gegensseitig eine Bersicherung ausstellen sollten, in der jülichsclevischen Angelegenheit nichts via facti vorzunehmen; statt eine solche Berbindlichkeit auf sich zu nehmen, schreibt Waldeck, müsse man lieber die ganze Sache auf sich bernhen lassen, weil darunter leicht etwas sein möchte, so E. Churs. Doll. vorhabende Intention contrariiren könnte"; dat. Marienburg 12. Juni 1656. Der desinitive Beschluß, die Sache für jetzt fallen zu lassen, wurde bei der Conserenz in Balga am 17. Juni gesaßt.

<sup>3)</sup> S. die barauf bezügliche Specialconvention bei v. Mörner Kurbrandenb. Staatsvertr. S. 208.

artikel des Vertrags ohne besondere Schwierigkeit sestgestellt. Mit dem ausgearbeiteten Entwurf begaben sich dann Waldeck und Platen nach Balga, wo sie mit dem Kurfürsten zusammentrasen (16. Juni). Sat für Sat wurde hier unter Zuziehung zweier Hauptwidersacher, Schwerin's und Jena's, der Vertrag noch einmal durchgegangen '); es ist nicht gesagt, ob es Waldeck gelang, die Gegner jetzt zu überzeugen, aber sie widersprachen nicht länger; bis auf einige Nebenpunkte, die noch zur Verhandlung gestellt wurden, erhielt der Entwurf die Zustimmung des Kursürsten. Am Abend ves 17. Juni reisten Waldeck und Platen nach Marienburg zurück, den Abschluß zu vollziehen ').

Eine Woche später, am 25. Juni, waren die letzten Hindernisse beseitigt und es erfolgte die Unterzeichnung des schwedischen Alliance-vertrags.

Drei Tage barauf erschien ber König Karl Gustav als Gast bes Kursürsten in Preußisch-Holland ); in zweitägigem sestlichem Beisammensein wurden die nöthigen Berabredungen für die nächste Zukunst getroffen; man kam überein, daß der Kursürst persönlich seine Truppen in's Feld führen sollte; die bei der Zusammenkunst in Bartenstein (oben S. 363) begründeten freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Fürsten wurden hier erneuert und sesten geknüpst ).

In fünf einzelnen Instrumenten wurde das neue Bundesverhältniß zwischen Brandenburg und Schweden geregelt, welches

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 118.

<sup>2)</sup> Als eine ernstliche Drohung, die Verhandlungen noch jetzt abzubrechen, (Drohsen S. 269), ist wol diese Reise nicht zu nehmen; über alle Hauptpunkte war man in diesen Tagen bereits ziemlich einig; der polnische Gesandte Maidel, der eben jetzt bei dem Kurfürsten erschien, um einen letzten Versuch für Johann Casimir bei ihm zu machen, traf in Balga an demselben Abend (17. Juni) ein, wo Waldeck mit dem Auftrag zum Abschluß nach Marienburg zurückreiste. (Der Kurfürst an Waldeck und Platen dat. Balga 18. Juni 1656.)

<sup>\*)</sup> Am 28. und 29. Juni, nach Unterzeichnung des Bertrags, nicht am 18. und 19. vor berselben, wie Dropsen S. 269 angibt.

<sup>4)</sup> d'Avangour an Majarin dat. 7. Juli 1656. "Jamais on n'a oui tant de protestations d'amitié, de sincerité, de zêle, ni vu plus de caresses, d'embrassades et de baisers." Url. u. Actenst. II. 103.

das Resultat der Marienburger Berhandlungen war 1). Das wesentsliche der Uebereinkunft war, daß der Kurfürst jett die schwedischen Eroberungen im westlichen und nördlichen Polen formell anerkannte und sich zu ihrer Bertheidigung mitverpslichtete, sowie Karl Gustav sich zur Bertheidigung der alten und neuen brandenburgischen Besitzungen in Preußen und Polen verband; für den jetzt bevorstehenden Feldzug sagte der Kurfürst die Mitwirkung seiner gesammten Armee zu; in einer Reihe von Bestimmungen war die militärische Selbsständigkeit des brandenburgischen Truppencorps gewahrt. Dagegen cedirt nun der König dem Kursürsten von seinen disherigen Ersoberungen in Polen die Woiwobschaften Posen und Kalisch mit Aussnahme eines kleinen Districtes, die Woiwobschaften Lenchcz und Sieradz, nehst dem angrenzenden Lande Wielun, in ganzem Umfang; all diese Lande gelöst von allem bisherigen Zusammenhang, zu freiem souverainen Besitz.

Somit ist benn Brandenburg zu der Theilungs= und Eroberungs= politik zurückgekehrt, welche schon balb nach Beginn bieser Ber= wickelungen Walbeck als die zu ergreifende Rolle bezeichnet hatte. Ich kann mich nicht überzeugen, daß jenes Motiv des beschwichtigen= ben Dazwischentretens zwischen bie kämpfenden Parteien, das Motiv ber zu erhaltenden Balance zwischen ihnen, das Motiv des "opus hic erat arbitro" in ber That ben vorwiegend bestimmenden Einfluß auf die jetzigen Entscheidungen geübt hat, den die brandenburgische Diplo= matie und Publicistik bamals und später (und sie gewiß im Dienste ihres Zweckes mit gutem Recht) jenem Gesichtspunkt beizulegen pflegt, und ben auch die Geschichtsschreibung von Pufendorf an acceptirt und festgehalten hat. Als ein mitwirkendes Motiv, als eine Ansicht von der Lage der Dinge wird man dies gelten lassen bürfen 2). Aber viel zu wenig pflegt betont zu werden, daß baneben boch in der brandenburgischen Politik jener Tage ein ganz energisch aggressives Element lebt, ein starkes begehrliches Umsichblicken und Umsichgreifen nach ben Seiten hin, wo in ber jetigen Bilbung die Schwäche und Unfertigkeit dieses Staatswesens liegt. Mit sicherem

<sup>1)</sup> v. Mörner S. 201 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 368 n. 2.

Instinct werden diese Stellen ersaßt. Wir sahen, wie dies die Politik im Westen bestimmte. Nicht minder stark wird sie hier im Norden davon geleitet, wenn gleich der erst von dürstiger Arast gestützte Wille sich zumeist noch schücktern hinter die Formen der Diplomatie versteden muß. Jetzt war es das thatsächliche Bershältniß, daß die brandenburgische Armee sich marschsertig machte, im Bunde mit den Schweben nach Polen hinein aufzubrechen, der gesammelten Heeresmacht des Königs Iohann Casimir entgegenzutreten und den Preis der vier Woiwobschaften erobern zu helsen, den der Kurfürst für seine jetzige politische Entscheidung gesordert hatte.

Ob es gelingen werbe, im Laufe der Dinge diesen Preis fest= zuhalten und diesen großpolnischen Besitz zu behaupten, wer mochte es voraussagen? Aber ber Sinn ber brandenburgischen Politik war jett jedenfalls barauf gerichtet. Recht eigentlich als Waldeck's Wert konnte das nun zu Stande gekommene schwedische Bündniß betrachtet werben. Der Kurfürst glaubte, ihm für die hierbei geleisteten Dienste eine ansehnliche Belohnung schuldig zu sein; wenige Tage nach Ab= schluß bes Vertrags ließ er ein Document aufsetzen, worin Walbeck in Anerkennung vornehmlich seiner in Marienburg geleisteten und im Hinblick auf noch ferner zu leistenbe Dienste zum Statthalter der neuen großpolnischen Provinz ernannt und ihm die Orte Meseritz, Paradeis und Blesen in der Woiwodschaft Posen erb= und eigen= thümlich verschrieben wurden '). Auch andere Räthe wurden mit Schenkungen ober Versprechungen bedacht, welche ihr Interesse an den Bestand der jetzt geschlossenen Verbindung und an das Glück ber bevorstehenden Unternehmungen fesseln zu sollen schienen \*).

<sup>1)</sup> Concept der Berleihungsurfunde dat. Königsberg 2. Juli 1656, mit der Randbemertung von Schwerin: "dieses haben S. Churf. Dohl. selbst besohlen also aussetzen zu lassen". (Berl. Arch.) Rauch bar S. 119. Bon Karl Gustav erhielt Walded turz darauf eine goldene Kette im Werth von 3000 Kth. und eine Anweisung auf 100,000 Kth., welche letztere aber nie ausgezahlt worden sind. Ebendas. S. 121.

<sup>2)</sup> So erhielt Friedrich v. Jena durch Schenkungsurkunde dat. Königsberg 8. Juli 1656 die in Preußen gelegenen Gilter des Woiwoden von Ploczk, Joh. Casimir Krasinski, welche confiscirt wurden, weil derselbe gegen seinen ausgestellten Revers sich wieder auf die polnische Seite geschlagen hatte. (Berl. Arch.)

## Im Bunde mit Schweben.

"Bellum Brandeburgicum" — mit dieser Ueberschrift beszeichnet ein zeitgenössischer polnischer Geschichtsschreiber den jetzt beginnenden Abschnitt des nordischen Krieges und deutet damit die Wichtigkeit an, die man dem Eintritt des neuen Kämpfers auf den Kampfplatz beimaß <sup>1</sup>).

Und für Brandenburg war der polnische Krieg nun eine Thatsache, mit dem ganzen Ernst der Gefahren, mit der ganzen Größe der Aussichten, die er bot.

Wenig konnten in der That die Friedensverhandlungen bedeuten, welche noch jett nach dem Marienburger Bündniß und vor Eröffnung der Feindseligkeiten der Kurfürst mit dem Polenkönig Johann Casimir pflog und welche bann noch bis zum letzten Augenblick der französische Gesandte de Lumbres fortsetzte. Am 1. Juli war Warschau in die Hände der Polen gefallen; mit bem Zuzug von Kosaken und Tartaren verstärkt, stellte ihre Armee eine imposante Uebermacht auch gegenüber ben vereinigten Räften bes Kurfürsten und bes Königs Karl Gustav bar; und schon hatte ber polnische General Czarnecki mit verheerenden Streifzügen selbst nach der Neumark und nach Hinterpommern hinein sich vorgewagt 2). Was wollte es sagen, meun man jetzt bem triumphirenben Polenkönig Frieden bot auf Grund von Vorschlägen, deren Ausführung, selbst im Falle des guten Willens, unter ben jetigen Umständen eine Sache der Unmöglichkeit war? 3) Das biplomatische Handwerk hat eben seinen Handwerks= brauch, und auch seinen Handwerksformalismus, in diesem Jahr-

<sup>1)</sup> Aubawsti S. 252.

<sup>2)</sup> Dropsen S. 265 und Schlacht von Warschau S. 92 nennt hierbei immer einen polnischen General "Zamech", was boch offenbar nur ein Schreibsehler ber Hanbschriften für ben bekannten General Czarnecki ift.

Desandte Maidel und dann de Lumbres an Johann Casimir überbrachte, und beren Inhalt nur von dem letzteren, Urk. u. Actenst. II. 105, angedeutet wird; in diesseitigen Archivalien sindet sich nichts näheres darüber. Ganz richtige Bemerkungen über diese Borschläge, deren Bedeutung Dropsen S. 271 wol übersschätzt, macht dos Noyors Lettres S. 247.

hundert der Diplomatie; vor allem sucht es für alle Fälle, auch bei unzweiselhaftem Bruch, den Faden zu retten, an dem es später wieder anknüpfen kann; man darf es nicht allzu gewichtig nehmen, wenn es sich mit seinem Thun überall eindrängt, auch mitten in die vollendeten Thatsachen.

Eine solche aber war nun ber Krieg gegen Polen.

Vier Wochen nach der Zusammenkunft des Kurfürsten mit dem König Karl Gustav standen die vereinigten Heere der polnischen Hauptarmee bei Warschau gegenüber.

Die denkwürdige dreitägige Schlacht erfolgte (28. bis 30. Juli), in welcher die junge brandenburgische Armee mit der Bluttaufe zusgleich sich die stolzesten Lorberen erkämpfte.

Eine Schilderung derselben liegt außerhalb der Schranken unserer Aufgabe. Auf dem linken, von dem Kurfürsten besehligten Flügel nahm Waldeck als General-Lieutenant der Reiterei an den Kümpfen der drei Tage vielthätigen Antheil; ebenso sein jüngerer Bruder Wolrad, der als Generalmajor mit seiner Abtheilung unter dem speciellen Commando Sparr's im Centrum stand und besonders am zweiten und dritten Tage an den entscheidendsten Punkten der Schlacht ehren- voll betheiligt war ').

<sup>1)</sup> Für das Einzelne verweise ich auf die ausführliche-Abhandlung Dropsens die Schlacht von Warschau (Leipzig 1863); zu ben bort aufgeführten Quellen kommt jett noch die Darstellung von Rauchbar S. 122 ff., die indeß nichts von Belang hingubringt. — Nur eine Bemerkung in Betreff einer von Dropsen benutzten Quelle. Im Archiv zu Arolsen sindet sich ein eigenhändiger Brief des Grafen Wolrad von Waldeck an eine Dame seiner Berwandtschaft, am 31. Juli geschrieben. Er beginnt: "Meinem Bersprechen gemäß continuire ich mit meiner Relation, muß E. Lb. in ber Kürze erzählen, wie es mit dem Treffen und darauf erfolgter herrlicher unserseitens erlangter Bictorie zugangen." Dann folgt, mit unbedeutenden fast nur sprachlichen und formellen Barianten, Wort für Wort der Bericht (Relation III), welchen Dropsen a. a. D. S. 20 nach zwei alten Drucken beschreibt und S. 124 ff. ganz abgebruckt hat (ohne bie Nigema'schen Zusätze). Hierauf ganz kurz ber Schluß bes Briefes: "Ich tann wegen Gil nicht mehr schreiben, bitte E. 26. wollen meine Tochter grüßen und in der Hoffnung E. Ed. bald zu sehen, verbleibe ze." Dieser Privatbrief des Grafen Wolrad ist also das Original jenes gedruckten Berichtes; die umgekehrte Möglichkeit, so daß etwa Wolrad sich eines bereits am 31. Juli im Lager umlaufenden, von anderer Hand verfaßten Berichts für seinen Brief

Ein großer augenblicklicher Erfolg war diese Schlacht von Warschau; aber auch nur ein solcher. Kaum jemals ist ein so vollsständiger Sieg, vor den Thoren der seindlichen Hauptstadt erfochten, die alsbald in die Hände der Sieger siel, von so geringen Folgen für den weiteren Gang der Ereignisse gewesen.

Der Gebanke, mit gesammter Kraft ben flüchtigen Feind nach bem oberen Bolen hinein zu verfolgen und seine Niederlage zu vollenden, mußte bald aufgegeben werden. Wenn der Kurfürst vieleleicht einen Augenblick im Bollgefühl des Sieges der Meinung war, sich dem Wunsche Karl Gustav's in dieser Beziehung anzuschließen 1), so mußten vielfältige Erwägungen sowol ihn als den König selbst bald von dem Plane zurückbringen. Für Schweden begann eben jett die Gesahr von russischer Seite her ein sehr ernstes Antlitz zu zeigen; mit einer mächtigen Armee drang der Czar Alexei selbst in die schwach besetze Provinz Livland ein, gegen Ende August war er

j

•

ľ

•

ţ

bedient hatte, wird durch die Bergleichung beider Stude ausgeschloffen; aus ben Abweichungen beiber von einander ergibt sich deutlich, daß der Bericht III eine für ben Druck zurecht gemachte Redaction bes Briefes ist, mit sprachlichen unb orthographischen Berichtigungen, mit regelrechter Erganzung ber Titulaturen, mit Uebertragung bes "ich, mein, mein Bruber" 2c. in die entsprechenden Namen. Bon sonstigen Barianten erwähne ich nur, daß in dem Bericht III bei Dropsen S. 126 (3. 3 v. o.) "viel starcke Esquadronen" zu lesen ist statt "viel Stück Esquadropen". Wir haben also in biesem Bericht die persönliche Auffassung und Darstellung bes Grafen Wolrab von bem Theil ber Schlacht, ben er selbst übersehen konnte. — Hierbei ist noch ein Punkt zu berichtigen. Dropsen fubstituirt überall, wo in dem Bericht und in anderen Quellen der "General-Major" Walbeck genannt wird, ben Namen Josias Walbeck, so wie bieselbe Berwechselung auch schon Pufenborf Frid. Wilh. VI. §. 37 und Carol. Gustav. III. §. 25 macht; es ist aber an allen biefen Stellen ber Name Wolrab's herpustellen, bes jungeren Brubers unseres Georg Friedrich (vergl. oben S. 9 f.), bem die bort verzeichneten militärischen Berbienste revindicirt werden müssen, und welcher einige Monate später an ben Blattern ftarb (29. Januar 1657). Jostas Walbeck ist ein Better ber beiden genannten; er hat an der Schlacht wahrscheinlich auch schon Theil genommen, aber in untergeorbneter Stellung; er tritt später mehrfach auf, so namentlich in bem Gefecht bei Dirschan (2. Sept. 1657), wo er ben Rang eines Oberstlieutenants hat; er überkam wahrscheinlich nach Wolrab's Tobe zum Theil bas Commando ber von biesem bisher geführten Truppen.

<sup>1)</sup> So behauptet Rauchbar S. 130, ber zugleich ein Gutachten Walbect's mittheilt, worin biefer sich gegen ben Plan erklärt.

Herr bes Landes bis auf Riga, dessen Belagerung begonnen wurde. Auf der Rhede vor Danzig lag eine starke niederländische Flotte unter Admiral Opdam, entschlossen die Selbständigkeit dieser Stadt gegen alle serneren Angrisse des Schwedenkönigs zu schützen. Schon kamen bennruhigende Nachrichten über die Absichten Dänemarks, auch sein Schwert wieder in das Gewirr der nordischen Berwickelungen mit hineinzuwersen. Und aus Schweden selbst traf die Kunde ein von so bedenklichen inneren Bewegungen, daß im Rathe des Königs die Frage erwogen wurde, ob es nöthig oder möglich, daß er selbst sich dorthin begebe <sup>1</sup>).

All dieses Anlaß genug, sich vorläufig mit dem defensiven Resultat der Schlacht von Warschau zu begnügen und von weiterem Vorwagen abzustehen.

Aber auch ber Kurfürst hatte die gegründetste Ursache zur Vor-Er hatte zu aller Zeit auf bas bestimmteste betont, sich burch sein Bündniß mit Schweben der Feindseligkeit gegen die Moscowiter nicht theilhaft machen zu wollen — wer konnte sagen, wie weit der Czar diese Absicht respectiren werde, wenn er erst die schwedischen Ostseeprovinzen völlig überwältigt hatte? Und nicht lange, so traf in der That eine russische Gesandtschaft in Königs= berg ein, welche in ziemlich hochfahrenbem Tone ben Kurfürsten aufforberte, sich von Schweden loszufagen und das Herzogthum Preußen, als eine Dependenz von Littauen, fortan als ein Lehen des Czaren Selbst die niederländische Flotte vor Danzig konnte anzuerkennen. nicht ohne alle Besorgniß gesehen werden; die holländischen Mynheers betrachteten den kostbaren Hafen von Pillau gerade ebenso lüsternen Auges, nur etwas verschämter, wie die Schweden; oft schon hatten sie die Neigung blicken lassen, gegen eine Verpfändung besselben bem Kurfürsten zu den größten Diensten bereit zu sein; "ihr ganzes Absehen ist heimlich barauf gerichtet, daß E. Churf. Ochl., wenn Sie in wahrer Noth sein werden, ihnen selbst endlich die Pillau antragen muffen"; so schreibt Weiman aus bem Haag \*). Es galt

<sup>1)</sup> Geizer-Carlson IV. 163.

<sup>2)</sup> Weiman an ben Kurfürsten dat. Haag 13. Oct. 1656 (Berl. Arch.). Bergl. auch des Noyers Lettres S. 284 und Urk. u. Actenst. V. 782.

wol auf der Hut zu sein, um nicht in die von jenen gewünschte äußerste Noth zu gerathen und ihnen Muth zu kühneren Gebanken zu machen.

Bor allem aber: die polnische Armee war geschlagen, zerstreut, aber nichts weniger als vernichtet. Schon wenige Wochen nach der Warschauer Schlacht stand Iohann Casimir wieder an der Spize einer sehr beträchtlichen Heeresmacht und rüstete sich zu neuem Borsdringen. Und von Warschau sliehend hatte der littauische Obersselbherr Gonsiewski sich mit seiner Armee und einem Theil der versbündeten Tartaren von dem König getrennt und sich nach Littauen geworsen; in Verdindung mit dem Landesausgebot der benachbarten polnischen Woiwobschaften bedrohte er die Grenzen des Herzogthums Preußen, und man hatte alle Noth, sich der streisenden Tartarenzüge zu erwehren.

Walbeck mochte es bedauern, daß die durch einen so großen Erfolg eingeweihte Wassenberschaft mit den Schweden zunächst so wenig nachhaltige Vortheile brachte. Aber die Erfordernisse der Lage verhehlte er sich nicht; er widersprach ebenso dem Plane eines versolgenden Vordringens nach Polen hinein, wie dem Wunsche Karl Gustav's, nachdem jenes ausgegeben, nun mit gesammter Krast an die Belagerung von Danzig zu gehen. Sein Vorschlag war, möglichst rasch die von dem Generalmasor Derklinger in den Marken gewordenen neuen Regimenter heranzuziehen, mit ihnen und mit dem Groß der Armee eine Aufstellung längs der preußischen Grenze zwischen Bug, Narew und Memel zu nehmen, die Verdindung mit der schwedischen Armee zu erhalten und so zugleich das Herzogthum zu becken und die Armee sich so lange erholen und verstärten zu lassen, die Seit sein werde, einen neuen gemeinschaftlichen Schlag gegen den heranrückenden Feind zu thun ').

Bevor es zu dieser rückgängigen Bewegung kam, wurde Walbeck beorbert, einen Streifzug in die dem Kurfürsten durch den Marien=

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 130 f. Nach besselben Angabe S. 132 scheint es, baß Sparr bas Unternehmen gegen Danzig begünstigte und auch der Kursürst dasikr war, bis Karl Gustav selbst, von Waldeck bewogen, es aufgab.

burger Tractat zugewiesenen Boiwobschaften zu unternehmen, wobei er womöglich die Städte Lenchez und Kalisch besetzen und zugleich den von der Neumark her erwarteten und in derselben Richtung besorderten Derstinger mit seinen Regimentern aufnehmen sollte '). Der Zug, sür welchen ihm eine Frist von acht Tagen bestimmt war, geslang nur zum Theil; Derstinger war auf seinem Marsche noch nicht so weit gediehen, um sich mit Waldeck vereinigen zu können; die nach Kalisch gelang es ihm nicht vorzudringen; nur Lenchez wurde besetzt, als der erste Posten in dem beanspruchten neuen Gediet. Bald darauf wurde der geheime Rath Georg von Bonin dorthin gesandt, um die formelle Besitznahme der Woiwodschaften zu vollzziehen ("dresser l'état de S. Alt. Elect. dans ce pays").

Inzwischen hatte bereits ber Rückzug ber schwedischen und brandenburgischen Armee von der mittleren Weichsel gegen das königliche und das Herzogthum Preußen hin begonnen. Noch hinter die Linie, die er vorgeschlagen, zurück, innerhalb des Herzogthums selbst bei Johannisburg (so daß dieses die Mitte seiner Aufstellung bildete) erhielt Walbeck Befehl sich mit seinem nicht sehr starken Corps aus meist jungen Truppen und ohne Artillerie aufzustellen und bort die Grenzen gegen Gonsiewski zu hüten, während Sparr die Grenze gegen Littauen und Samogitien längs der Memel besetzte, und zwischen beiben in der Gegend von Lyck der Oberst Wallenrobt mit einer Abtheilung Infanterie und einer Anzahl Geschütze schon früher seine Aufstellung genommen hatte. Bon schwedischer Seite standen zur Unterstützung Fürst Radziwil und der Generalmajor Israel Ribberhjelm mit einigen Regimentern am Narew postirt; und weiterhin sollte General Stenbock mit einem größeren Corps längs der preußisch=polnischen Grenze operiren, um je nach ben

<sup>1)</sup> Derflinger hatte zugleich Befehl, unterwegs einige Truppen in das hisher von den Schweden besetzte Posen zu wersen, was aber erst später ausgeführt wurde. Bonin an Weiman dat. Colberg 9. Nov. 1656 (Düsseld. Arch.). Bergl. auch die Letters of intelligence dat. 12. Sept. bei Thurloe Statepapers V. 382.

<sup>2)</sup> Rauchbar S. 131 f. Die Besetzung erfolgte nur mit etwa 200 Mann; vorläufig blieb baneben auch die bisherige schwedische Garnison.

<sup>\*)</sup> Bonin an Weiman a. a. D.

Umständen entweder hier einzugreifen oder auch nach Livland zu ziehen und Riga zu entsetzen.

In den ersten Tagen des September hatte Walded die ansgewiesenen Stellungen eingenommen. Die nächsten Wochen versgingen, ohne daß es zu einer Action kam. Aber mit Beginn des October sammelte Gonsiewski seine Littauer und Tartaren zu einem energischen Stoß gegen die preußische Grenze hin. Radziwil und Ridderhjelm (Major Israel, wie er in den Quellen gewöhnlich gesnamt wird) zogen sich auf die Kunde seines Anmarsches auf Waldeck zurück, um mit diesem vereint zu operiren; aber Oberst Wallenrodt, welchen Waldeck Besehl hatte im Fall der Noth an sich zu ziehen, weigerte sich dem Folge zu leisten, zeigte eine von Königsberg ershaltene Contreordre vor und schickte nur einige Geschütze mit geringer Munition und ein paar hundert Mann Truppen als Aushilse 1).

So erwartete man den Feind an der preußischen Grenze. Ihm entgegenzuziehen, wie zuerst beabsichtigt wurde, und ihm den Uebergang über den Narew streitig zu machen, zeigte sich bei dem Waaß der vorhandenen Kräfte nicht gerathen. Waldeck nahm seine Aufstellung bei dem Dorfe Propto, an den kleinen Fluß Lyck gelehnt, im Rücken die Brücke, welche hier über denselben führte.

Am 8. October zog Gonsiewski mit weit überlegenen Kräften, namentlich mit sehr starker Reiterei gegen diese Stellung heran. Noch im letten Moment hatte Wallenrobt sich entschieden, doch die gesorderte Vereinigung zu bewerkstelligen; er erschien an eben diesem Worgen persönlich in Waldeck's Lager. Aber seine Truppen waren noch mehrere Stunden weit entsernt; ehe dieselben noch von der Stadt Leck her, wo sie Halt gemacht hatten, zur Stelle sein konnten, erfolgte der Angriff der Tartaren und Littauer. In starken Massen

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 141; und hierzu die Notiz S. 150: "ingleichen war Obrist Ballenrod zu Walbeck zu stoßen contramandirt, und hatte der Feind von diesem allem ans Königsberg (alwo des Litthauischen Unterseldherrn Gemahlin, Frau Gousewsky, in Sr. Churf. Dohl. Gartenhaus logirte und große Familiarität am Hose hatte) bessere Kundschaft als S. hochgräss. Exc." — "Six pièces de canon avec un canonier [sic] et deux régiments" gibt Walbeck in dem unten noch zu nennenden Brief an Weiman diesen Succurs von Wallenrodt an.

warfen sie sich auf die Hauptstellung Walbed's bei der Brücke von Proxio, wo namentlich die schwedischen Truppen postirt wurden; hier stand das Gefecht. Aber man hatte, da es an Reiterei mangelte, ben Fluß nicht an allen Punkten genügend besetzen und überwachen können; an einer Stelle gelang es einer starken Tartarenabtheilung ihn zu überschreiten; sie warf sich in ben Rücken ber Walbeck'schen Aufstellung und zugleich auf die Linie, von woher man des Wallenrobt'schen Succurses gewärtig war. Die Abtheilung brandenburgischer Truppen, welche Walbeck ben Tartaren entgegenschickte, hielt nicht Stand; um nicht abgeschnitten und im Rücken gefaßt zu werben, beschloß Walbeck, mitten unter bem Gefecht seine Hauptmacht über die Brücke zurückzuziehen. Der größte Theil der Gruppen kam glück= lich herüber, und wacker kämpfend hielten die in der Arrieregarde postirten schwedischen Regimenter ben nachbrängenden Feind zurück. Aber immer massenhafter stürmte nun dieser gegen die Brücke vor, und suchte zugleich an anderen Punkten überzusetzen. Die schwe= bischen Regimenter in der Nachhut waren in der äußersten Gefahr abgeschnitten zu werden. Sie zu retten stellte Walbeck sich an die Spite von drei eben herüber gekommenen brandenburgischen Regi= mentern und versuchte burch einen kräftigen Vorstoß über die Brücke hinüber Radziwil und die Seinigen zu begagiren. Es mißlang voll= ständig; diese drei Regimenter waren von den jüngsten neugeworbenen Truppen; sie waren nicht mehr zum Stehen, geschweige benn zu einem Angriff zu bringen; Walbeck selbst gerieth bei dem Bersuch, sie vorwärts zu führen, mitten in das Getümmel der vordringenden Feinde und entging mit genauer Noth der Gefangennehmung. biesem letten mißglückten Angriff ("cette action lâche de mes gens" sagt Walbeck) war ber Ausgang bes Treffens entschieben. halben lösten sich die Reihen zu wilder Flucht auf; nur die schwe= bischen Truppen jenseits der Brücke wehrten sich so lange als möglich tapfer gegen die nun von allen Seiten auf sie einstürmende Uebermacht; endlich war auch ihr Widerstand gebrochen. Radziwil und Ridderhjelm, nebst vielen anderen schwedischen Offizieren und ber Mehrzahl ihrer Truppen wurden gefangen; die wenigen branden= burgischen Geschütze, die Waldeck gehabt hatte, gingen sämmtlich verloren; viele Fahnen und Standarten, sowie der größte Theil des Gepäcks sielen in die Hände der Sieger; nur die Gier, womit die Tartaren über das letztere hersielen, verminderte den Umsang der Niederlage und die Zahk der Gesangenen auf brandenburgischer Seite '). Waldeck raffte, so viel er von den Flüchtigen sammeln konnte, zusammen und zog sich auf Angerburg zurück ').

Die nächsten Folgen dieses verlorenen Tressens waren sehr empfindlich. Weit und breit ergossen sich nun Polen und wilde Tartarenhausen über die jetzt offenliegenden südlichen Grenzdistricte von Preußen, brennend, mordend und schaarenweis Gefangene aus den Ortschaften mit sich fortschleppend; im ersten Moment fürchtete Waldeck, daß der Feind sogar auf Königsberg durchzubrechen suchen werde und beeilte sich den Paß bei Lötzen zu besetzen.).

So rasch wie möglich formirte er seine aufgelösten Truppen neu und zog alle in der Nähe stehenden Streitkräfte an sich. Eben jetzt führte ihm sein Bruder Wolrad zwei frische Regimenter Instanterie und vier Reiterregimenter zu. Endlich kam auch Derflinger mit seinen in der Mark geworbenen stattlichen Truppen heran und stieß zu ihm. Andere trasen von den Werbeplätzen im Clevischen her in Preußen ein 1). Waldeck brannte vor Eiser, wieder vorgehen zu können und die Scharte von Protso auszuwetzen.

<sup>1)</sup> Walbeck an Weiman: "notre bagage, où toute la foule donna dessus, sauva tellement nos gens que je croy n'avoir pas perdu deux cent cavalliers." Bergl. Url. u. Actenst. II. 110.

<sup>2)</sup> Ueber dieses Gesecht am Lyck, oder bei Prosto (Prosten), oder auch bei Johannisdurg, wie es in den Acten zuweilen, nicht recht zutressend, genannt wird, ist am aussichrlichsten Rauchbar S. 142 ff.; außerdem benutzte ich einen Bericht Walded's darüber an Weiman im Saag dat. Stradaunen 20. Oct. 1656 (Weiman's Journale im Düsseld. Arch.), sowie die Acten des bald darauf niedergesetzen Kriegsgerichts, von denen ein Theil in Berlin und ein anderer im Archiv zu Arolsen sich besindet. Die Zahlenangaben bei des Noyers S. 260 sind wol etwas start aufgetragen, sowie er auch die falsche Nachricht hat von der Gesangennehmung Walded's und S. 266 von der seines Bruders.

<sup>\*)</sup> Rauchbar S. 152. Baczko V. 205.

<sup>4)</sup> Bericht eines englischen Agenten in Elbing an den Residenten Bradshaw in Hamburg dat. 17. Oct. 1656 — "a strong recruit of thirteen companies of horse, all very stout sellows, coming out of Westphalia," welche in diesen Tagen bei Elbing passirten. Thurloe Statepapers V. 478.

Aber ein strenger Befehl bes Kurfürsten band ihn, nicht wieder zum Angriff zu schreiten, bevor ber zu seinem Succurs beorderte General Stenbock sich mit ihm vereinigt haben werbe '). Auffallenb lange hatte dieser schwedische Heerführer gezögert, sich mit seinem Corps nach ber bedrohten Stelle hin zu wenden und dem Bundes= genossen seines Königs die erforderliche Hilfe zu leisten; auch in anderen als brandenburgischen Kreisen war man der Meinung, daß Stenbock-bas Unglück bei- Protto hätte verhindern können und daß er seine Instructionen übel befolgt habe \*). Wir lassen es unent= schieden, ob Nachlässigkeit ober wirkliche-militärische Unmöglichkeit ober irgend welche Art von Hintergebanken ber Grund biefes Zögerns Es wird verschiedenes zufammengewirkt haben. war. bedurfte es auch jetzt noch sehr energischer Mahnungen, um Stenbock an seine Pflicht zu erinnern. Endlich erschien er bei Rastenburg, nicht weit von Walbeck's Hauptaufstellung bei Lötzen. Dieser eilte zu ihm Kriegsrath zu halten; noch immer zögerte der Schwede, sich auf einen neuen Angriff einzulassen; ber Kurfürst ließ ihm broben, man werde ihn dann allein stehen lassen- und sich zurückziehen 3).

Endlich fügte er sich, und ber Ausbruch wurde beschlossen. Man rückte gegen Led und Oletsto vor; wo man den Feind zu sinden hoffte, nicht ohne stete Bedenklichkeiten Stenbocks, der sich nicht zu weit in dieser Richtung vorwagen wollte, für den Fall daß inzwischen, wie er sürchtete, irgend ein Unglück auf dem andern Kriegsschauplatz an der Weichsel seine Anwesenheit dort nöthig machen sollte. Aber einmal im Marsche ließ ihn nun Waldest nicht mehr los. Der Feind zog sich in Sile zurück; fast wider seinen Willen ward Stenbock genöthigt, mit Waldest gemeinsam ihm bis über die littauische

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Walbeck dat. Königsberg 14. Oct. 1656. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> b'Avaugour an Mazarin dat. 13. Oct. 1656 bei Geizer-Carlson IV. 174; wo übrigens die Auffassung als ob Stenbock "die Fliehenden sammelte" und gegen den Feind führte, doch sehr schwedisch gefärbt ist und durchaus nicht dem wirklichen Sachverhalt entspricht.

<sup>3)</sup> Der Kursürst an Walbeck dat. Königsberg 18. Oct. 1656: Walbeck soll Stenbock bebeuten, "basern er weiter cunctiren würde, mit Euch auf den Feind loszugehen, Ihr beordert wäret, von ihm weg und an den Memelstrom zu gehen". (Berl. Arch.) Rauchbar S. 152.

Grenze zu folgen!). Enblich am 22. October holte man Gonsiewski, von dem inzwischen die Tartaren sich wieder getrennt hatten, bei Philippowo ein. Und in dem nun erfolgenden Treffen wetteiserten die beiden verbündeten Truppentheile um den Preis der Tapferkeit. Gonsiewski erlitt die vollständigste Niederlage und wurde mit schweren Verluston weit von der preußischen Grenze zurückgeworfen; die Wiederseroberung vieler bei Prosko verlorener. Standarten und die Vefreiung vieler Gefangenen, unter andern auch Radziwil's, war nicht minder ein willsommener Preis des Sieges?).

Die augenblicklich bringenbste Gefahr war hiermit glücklich absgemandt; für die nächste Zeit stand ein ernster Angriff von dieser Seite her nicht zu erwarten. Stenbock beeilte sich wieder zurückszugehen, um den etwaigen Entscheidungen an der Weichsel näher zu sein.

Aber die allgemeine Lage blieb auch so noch bedenklich genug. An einer Stelle hatte man die eindringenden Polen mit blutigen Köpfen zurückgeworfen; mit Gonsiewski wurde bald nach dem Treffen bei Philippowo ein dreimonatlicher Waffenstillstand abgeschlossen <sup>3</sup>); aber damit war nur ein Feind beseitigt, und es war mit den Kräften, die man besaß, eine sast unmögliche Ausgabe, die langsgebehnte preußische Grenze an allen Orten zu hüten, jenseits deren überall das zahlreiche insurgirte polnische Abelsausgebot jede undeswachte Stelle benutzte, um mit Raub und Brand hindurchzubrechen und hier verjagt, gleich darauf dort wiederzukommen, "Fliegen gleich, sagt einmal Schwerin, die man mit der Hand aufjagt und die doch

Dierfür besonders die Berichte Walded's an den Kursürsten dat. Stradannen 19. Oct., Oletsto 20. 21. Oct. 1656. Noch am 21. Oct., am Tage vor dem Treffen bei Philippowo, wollte Stenbock wieder zurückgehen und eine Stellung zwischen Johannisburg und Rhein einnehmen, um nur eine etwaige Bereinigung Gonstewski's mit Johann Castmir zu hindern. Allerdings ein sehr bedenkliches Berfahren.

<sup>.2)</sup> Pufendorf Çarol. Gustav. III. §. 31. Rauchbar S. 152 f. Walbeck an ben Kurfürsten dat. Oletsto 23. Oct. 1656. (Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> Rubawsti S. 271; freilich sehr gegen die Meinung des polnischen Hofes: "sine Regis Senatusque consilio, privata anctoritate, quis crederet?" Bergl. auch Rauchbar S. 163.

augenblicks wieber da sind". Das Land litt unsäglich'); die öffentsliche Meinung und die Stände begannen wieder ebenso stürmisch den Frieden mit Polen zu fordern, wie sie ein Jahr früher die Abkunft mit den Schweden gefordert hatten; und die Kurfürstin stellte sich auch jetzt auf die Seite der Friedenswürssche").

Und boch lag die Aussicht auf eigen ersprießlichen Abschluß noch sehr sern. Auf dem anderen Kriegsschauplatz in Großpolen, Pomerellen und längs der Weichsel standen die Dinge noch schlimmer. Unaushaltsam drangen die Polen hier vor. Bon Bertheidigung der vier großpolnischen Woiwodschaften, welche Brandendurg zugesagt waren, konnte nicht mehr die Rede sein. Kalisch mußte sich zuerst ergeben, nachdem ein schwedischsbrandenburgisches Entsatzorps mit schwerem Berlust zurückgeschlagen worden war 3). Ansang October erschien Iohann Casimir vor dem mit einer schwedischsbrandens burgischen Garnison besetzten, nur dürstig besestigten Lenchcz — "un mechant trou de ville, qui ne valait pas la peine de la rosuser au roi de Pologne" — es vermochte sich nicht zu halten; balb mußte die Stadt, drei Tage später auch das Schloß capituliren; die ganze Besatung wurde kriegsgesangen 4). Es mar der einzige Posten, den der Lursürst in diesen Landen inne gehabt hatte 5).

Und weiter brang Johann Casimir unaushaltsam nach der unteren Weichsel vor, während zur Seite seines Zuges polnische Streifzüge verheerend selbst die Neumark und Hinterpommern heim- suchten. Am 15. November hielt er triumphirend seinen Einzug in Danzig.

Eine höchst wunderliche Lage der Dinge. Was in der jetzigen Bedrängniß der Stellung des Schwedenkönigs noch einen gewissen

<sup>1)</sup> Einzelheiten bei Baczto V. 206.

<sup>2)</sup> Uxk. u. Actenst. II. -110.

<sup>\*)</sup> Rubawsti S. 276.

<sup>4)</sup> Nach einem Bericht von Georg v. Bonin, ber in Lenchcz anwesenb war (vergl. oben S. 390) an Weiman dat. Colberg 9. Nov. 1656. (Düffelb. Arch.)

b) Später, im December 1656, finden wir aber brandenburgische Garnisonen wieder in mehreren großpolnischen Orten, wie in Posen, Kosten, Meserit; s. w. Mörner Kurbrand. Staatsvertr. S. 216; es ist nicht genau zu constatiren, wann sie dahin gekommen waren.

Halt gab, das war neben seiner doch noch ungebrochenen Armee und neben dem brandenburgischen Bündniß vorzugsweise die Reihe sester Plätze, die er auf polnkschem Gebiet von Preußen dis nach Galizien hinauf in der Hand hatte, vor allem das wichtige Arakau, welches der heldenmüthige General Würtz bereits ein Jahr lang gegen alse Angrisse vertheidigte. Und so. war es anderseits süx Iohann Casimir ein Umstand von der entscheidendsten Wichtigkeit geworden, daß an der Nordgreuze seines Reichs die deutsche Seestadt Danzig allen Angrissen getrott und Pier-an den Mündungen der Weichsel ihm einen sessen Stützpunkt gerettet hatte, der nun ergrissen wurde und bessen Erhaltung man polnischer Seits nicht anstand dankbar als den Angelpunkt der Rettung Polens anzuerkennen 1).

So daß in der That jetzt, in sektsamer Verschiebung, jeder der beiden Gegner seine beste Stärke auf der natürlichen und ursprüngslichen Operationsbasis des anderen hatte: Johann Casimir in Danzig, Karl Gustav in Krakåu.

Aber für's erste erschien boch Krakau nur wie ein verlorener Posten, den der Schwedenkönig schwerlich je dazu gelangen würde noch einmal nutdar zu machen. Seit dem Einzug Iohanu Casimir's in Dunzig hielten Biele die Tage der schwedischen Invasion für gezählt. Sie wären es vielleicht gewesen, wenn den Polen und ihrer Kriegführung nicht allzusehr alle die Borzüge planmäßigen Zusammenshangs, einheitlicher Leitung und einer wahrhaft wirksamen und dauershaften militärischen Organisation gemangelt hätten, welche die Stärke des Schwedenkönigs ihnen gegenüber, auch bei der entschiedensten numerischen Unterlegenheit ausmachten.

<sup>1)</sup> Lengnich VII. 173.

Polen, gegenüber ihrer jetzigen günstigen Lage, macht des Noyers Lettres S. 264. 269. 283. — Charafteristisch für die Stimmung siegestrunkenen Uebermuths, wie er jetzt bei der polnischen Partei und namentlich auch in Danzig herrschte, ist das interessante historische Lied, welches Mosdach Wiadomości do Dziejów Polskich z Archiwum Prowincyi Szlaskiej (Nachrichten zur polnischen Geschichte aus dem schessischen Provincialarchiv) Ostrów I860 S. 348 sf. mittheilt; es ist ein Spottlied auf Karl Gustav, wahrscheinlich in Danzig zur Feier von

## Der Bertrag von Labiau.

Wie selten ist es, daß eine auf ein gemeinsames triegerisches Ziel gerichtete Waffengemeinschaft zweier Mächte von sonst versschiedenen Interessen sich lange in ungestörter Einigkeit zu erhalten vermag. Selbst gemeinschaftlich errungene Erfolge wirken oft trennend statt bindend. Am sichersten aber und am schnellsten trennt gemeins sam erlittenes Mißgeschick.

Das schwebisch-brandenburgische Bündniß hatte in den Monaten nach der Schlacht von Warschau an Festigkeit nicht eben gewonnen. Noch war für Brandendurg die Lage der Dinge keineswegs dazu angethan, um den Gedanken einer Trennung von Schweden ernstlich austommen zu lassen, obwol es an Anregung dazu nicht sehlte. Bielmehr ließ der Kursürst in dieser Zeit sich eisrig angelegen sein, dem König Karl Gustav diplomatisch nach allen Seiten hin aufs deste zu Hilse zu kommen. Durch eine Gesandtschaft Kleist's nach Kopenhagen suche er der bereits von weitem drohenden Schilderhebung Dänesmarks entgegenzuarbeiten '). Am kaiserlichen Hose wirkte Dobrzenski in ähnlichem Sinne '). An den Czaren Alexei wurde Eulenburg abgeschickt, um zwischen Schweden und Kußland zu vermitteln '). Und den Bemühungen Brandenburgs vorzüglich getang es, zu Elbing einen vorläusigen Bertrag zwischen den Niederlanden und Schweden zu Stände zu bringen, wodurch der Gesahr eines Ausbruchs der

Johann Casimir's Einzug verfaßt; auch ber Kursürst und ber "junge Walbed" sind barin nicht vergessen.

<sup>1)</sup> Instruction für Ewald v. Kleist dat. Königsberg 5. Juli 1656; also noch vor der Schlacht von Warschau; und eine andere ihm nachgeschickte dat. Warschau 7. August 1656. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Instruction für Dobrzenski dat. Königsberg 7. Juli 1656. (Ebenbas.)

<sup>3)</sup> Instruction sür Joh. Casimir von Eulenburg dat. 29. August 1656. (Ebenbas.) Bald darauf zeigt der Kursürst dem König Karl Gustav an, daß er durch seinen Gesandten das "insperatum bonum" erreicht habe, den Czaren zur Anshebung der Belagerung von Riga und zu einem zweimonatlichen Wassenstillsstand zu bewegen, während dessen unter brandenburgischer Bermittelung über den Frieden verhandelt werden solle. (dat. Regiomonti 17. Det. 1656.) (Ebendas.) Bergl. Urk. u. Actenst. II. 113.

Feindseligkeiten zwischen diesen beiden Mächten für's erste vorsgebeugt war ').

Aber bas Scheitern der auf das Marienburger Bündniß ge= setzten Hoffnungen und das vielfältige Mißgeschick ber Monate nach ber Schlacht von Warschau übte namentlich am brandenburgischen Hofe eine entschieden abkühlonde Wirkung. Die Stimmen machten sich wieder bemerklich, die schon ehedem der schwedischen Verbindung widersprochen hatten, und jene Weisheit wird nicht verfehlt haben sich vorzubrängen, welche immer bas Unberechenbarste voraus= gesehen zu haben meint und dasselbe nachträglich zu Gunften ihrer nicht befolgten Rathschläge zu beuten pflegt. Wo waren nun die stolzen Hoffnungen geblieben, mit benen man in diefen Krieg ge= gangen war? Was hatte man erlangt von den verheißenen vier Woiwobschaften — kaum erwehrte man sich der polnischen Ueber= macht an den Grenzen des eigenen-Gebietes. Die Gedanken an Reutralität, an Abfindung mit Polen regten sich wieder und würden noch viel entschiedener hervorgetreten sein, wenn der siegestrunkene Uebermuth der Gegner nicht jede Aussicht auf ein ersprießliches Abkommen für den Augenblick benommen hätte. Biele Stimmen erhoben sich schon, die ein Abkommen um jeden Preis anriethen; aber noch war der Kurfürst fest entschlossen, wenigstens Ermland nicht wieder herauszugeben und nicht ohne die Anerkennung der preußischen Souverainität aus dem Kampfe hervorzugehen !):

Für das künftige Zugeständniß der letzteren von Seiten Polens war es zuvörderst wesentlich, daß der Kurfürst sich bereits im factischen Besitz derfelben befand. Dieses Zugeständniß den Schweden abzu-ringen, mußte jetzt vor allem das Bemühen der brandenburgischen Politik sein.

Während der Herbstmonate, während die allgemeine militärische Lage sich von Woche zu Woche verschlimmerte, mit mehrfachen

<sup>1)</sup> Elbinger Bertrag dat. 1/11. Sept. 1656; gebruck bei Pufenborf Carol. Gustav. Anhang S. 11 ff.; Dumont VI. 2. 147 ff.

<sup>2)</sup> S. hierfür besonders die Berichte von de Lumbres vom October 1656; Urk. u. Actenst. II. 109 ff.

Unterbrechungen, wurde die Unterhandlung geführt '). Daß sie von Seiten des Kurfürsten in die Hände Schwerin's und Iena's gesegt wurde, die er als die Hauptgegner des schwedischen Bündnisses kannte, mußte Karl Gustav zeigen, daß diese in Marienburg glücklich überwundene Partei jest am Hose zu Königsberg wieder größeren Einsluß zu gewinnen begann; er konnte sich nicht verhehlen, daß, wie jest die Dinge lagen und bei der Borherrschaft dieser Partei in der Umgebung des Kurfürsten, die Auflösung des schwedischen Lehns-verbandes bereits fast als ein einleitender Schritt gelten mußte, womit Brandenburg sich für die Möglichkeit noch entschiedenerer Trennung von Weg bahnen zu wollen schien.

Mit allen Kräften wehrten sich der König und seine Räthe anfangs gegen das gefahrdrohende neue Zugeständniß. Es entging ihnen nicht, daß bei der jetzigen Lage der Dinge der Kurfürst doch vorläusig noch sehr geringe Aussicht hatte, zu einem günstigen Abstommen mit den Polen zu gelangen; bei allen Friedensversuchen zeigte Iohann Sasimir gerade gegen den brandenburgischen "Basallen" sich em hochsahrendsten. Für's erste konnte man wol noch hoffen, ihn hieran sestzuhalten.

Aber war, von einer andern Seite her angesehen, es nicht vielleicht gerade der unheilbarste Bruch mit Polen, wenn setzt der Aursürst zu dem Bisthum Ermland auch noch die preußische Souperainität aus den Händen Schwedens annahm? Ich kann nicht sagen; ob dieser Gesichtspunkt im Rathe Karl Gustav's von Einsluß gewesen ist, um ihn allmälig für die Wänsche des Kursürsten günsstiger zu stimmen. Als nach einem ersten fruchtlos abgelausenen Versuch Schwerin's (15. Sept. ss.) er mit Iena gemeinsam in den ersten Tagen des October nach Frauendurg zurücksehrte, wo die Verhandlungen geführt wurden, sand er die Stimmung für die Gewährung der Souverainität schon viel günstiger.

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen beginnen Mitte September in Frauenburg, zunächst mit Schwerin allein; dann Instruction für Schwerin und Jena dat. Königsberg 1. Oct. 1656. (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Schwerin an ben Kurfürsten dat. Frauenburg 5. Oct. 1656 (eigenh.):

Aber, sektsam, nun war gerade er es, der vor dieser sich er= öffnenden günstigen Aussicht fast zurückschreckte. Schwerin war in so entschiedener Weise Gegner der schwedischen Bundesgenossenschaft, daß er schon vor Antritt dieser Sendung mehrfach auf diese Be= benklichkeit eines solchen neuen Uebereinkommens mit Karl Gustav hingewiesen hatte: was immer zu seinen Gunsten gesagt werben mochte, es erschwerte in seinen Augen nur die von ihm gewünschte Lostösung aus den Banden der schwedischen Politik. So kam er auch jetzt auf dieses Bedenken zurück. Noch einmal empfahl er dem Kurfürsten wol zu überlegen, daß die Annahme der Souverainität aus den Händen Karl Gustav's seine Lage den Polen gegenüber beträchtlich schwieriger mache, wenn es einmal bazu kommen werde, "andere Resolution zu fassen", b. h. Friede und Freundschaft mit Polen zu suchen: alle bisherigen Verträge mit den Schweden würden sich mit der Nothwendigkeit entschuldigen lassen — "dieser allein wird einem freien Willen und genommenem Vorsatz zugeschrieben werben"1).

Der Kurfürst blieb, diesem abermaligen Einlenken Schwerin's gegenüber, bei seiner Meinung sest. Die Verhandlung in Frauenburg wurde fortgesetzt, während zugleich schwedische Unterhändler am Hose des Kurfürsten die Sache betrieben. Noch manche andere Schwierigkeit tauchte neben der Souverainitätsfrage und in ihrem Gesolge auf; die Frage der Pillauer und Memeler Seezölle, deren Alleinbesitz jetzt der Kurfürst forderte, und manches andere verzögerte den Abschluß. Zugleich aber spielten auch die gleichzeitigen Vorzgänge auf dem Kriegsschauplatz wirksam herein, die Niederlage Waldeck's bei Propso und die Säumniß Stendock's dabei, wie nicht

<sup>&</sup>quot;Ich verhoffe, E. Churf. Doll. werben wegen ber Souverainität gute Satisfaction erkangen und hat sich ber Reichstanzler heute schon viel besser erwiesen."

<sup>&#</sup>x27;) Ebendas. — Dropsen S. 306 citirt diese Stelle nicht genan. Auch ist der Zusammenhang, in welchen bort jenes Bedenken Schwerins gebracht wird, wie das obige zeigt, wol nicht ganz richtig. Daß Schwerin schon früher seine Bedenklichkeiten gegen die Annahme der Souverainität aus der Hand der Schweden geäußert, sagt er selbst in dem citirten Brief, und jetzt kommt er auf diesselben zurück, als- er die ersten Spuren von Geneigtheit zur Gewährung bei den Schweden wahrnimmt.

minder die Fortschritte Johann Casimir's in Pomerellen. Zu wieders holten Malen waren die Verhandlungen dem Scheitern nahe. Der Einzug Iohann Casimir's in Danzig übte den letzten Druck auf- das Widerstreben der Schweden; fünf Tage später wurde der Vertrag von Labiau (20. Nov. 1656) unterzeichnet, welcher endlich die Souverainität des Herzogthums Preußen nebst Ermland zum ersten Male officiell aussprach. Auch in den meisten übrigen Stücken ers langte der Kurfürst sast alle seine Forderungen ').

Dagegen ist nun bemerkenswerth, daß beide Berdündete jetzt von den umfassenen Theilungs- und Eroberungsplänen des Mariensburger Bündnisses einen Schritt zurücktraten. Der Kurfürst bielt auch jetzt noch daran sest, womöglich die vier Woiwodschaften ganz oder zum Theil für sich zu begehren; aber zugleich erklärte er sich in den geheimen Artikeln des Vertrags bereit, auf dieselben zu verzichten, sosern sich künftig das Zustandekommen des Friedens daran stoßen sollte. Und ebenso geht anderseits auch Schweden mit seinen Eroberungsansprüchen jetzt um ein beträchtliches zurück: das Stück polnischen Landes, für dessen Behauptung sich der Kurfürst dem Schwedenkönig jetzt verpslichtete, ist nur ein kleiner Theil dessen, wosür er in dem Marienburger Vertrag sich verdindlich gemacht hatte; das mittlere und obere Polen schien Karl Gustav jetzt selber ausgeben zu wollen <sup>2</sup>).

So daß also dieser Labiauer Bertrag- für Schweden sowol wie für Brandenburg in Bezug auf die beiderseitigen Eroberungspläne ein Zurückgehen auf, einen engeren Kreis, auf ein leichter erreichbar scheinendes Ziel bedeutete. Für dieses Ziel aber verbanden sich beide Mächte nun aufs neue zu fester Waffengemeinschaft, ja, wie man jetzt sagte, zu einem ewigen Bündniß.

bingungen bes Labiauer Vertrags zu ersehen, die hier nicht aufgesührt werden. — Versagt blieb dem Kurfürsten bekanntlich auch hier noch das Recht, Kriegsschiffe auf der Ostsee zu halten; vergl. oben S. 362.

<sup>4)</sup> Bergl. die Aufzählung der schwedischen Eroberungslande im Marienburger Bündniß (v. Mörner S. 202) und die in dem Ladianer Vertrag (ebendas. S. 214 f.).

Walbeck hafte, mit seinen misitärischen Aufgaben vollauf besichäftigt, an den Verhandlungen, welche zu diesem Ergebniß führten, keinen unmittelbaren Antheil gehabt. So sehr er die schwedische Anerkennung ver Souverainität von Preußen jedenfalls willsommen hieß, so konnte er den von zwei seiner entschiedensten politischen Gegner verhandelten Vertrag in anderen Stücken gewiß nur als eine Niederlage der von ihm vertretenen Richtung betrachten; namentslich das eventuelle Aufgeben der vier großpolnischen Woiwodschaften mußte für ihn in mehr als einer Beziehung ein empfindlicher Schlag sein; die Tendenzen, welche er noch bei den Marienburger Tractaten erfolgreich zurückgeschlagen hatte '), hatten den unbefriedigenden Gang der Ereignisse seitdem und mehr vielleicht noch Waldecks persönliche Abwesenheit vom Hose glücklich benutzt, um sich wieder mehr als bisher zur Geltung zu bringen ').

Ueberhaupt nun aber war es diese Zeit, die letzten Monate des Jahres 1656, wo der bisher allen Schwierigkeiten gegenüber glücklich behauptete vorwiegende Einfluß Waldeck's im Rathe des Kurfürsten zuerst in empfindlicher Weise erschütkert wurde.

Zunächst natürlich unterließen die Gegner nicht, ihn für die mangelhaften Erfolge der von ihm angerathenen Politik überhaupt bis zu einem gewissen Grade verantwortlich zu machen. Dann aber gab die Niederlage Waldeck's am Lyck directen Anlaß gegen ihn aufzutreten. Eine lange Reihe für ihn höchst peinlicher Erörterungen und Untersuchungen knüpfte sich an dieses verlorene Treffen. Ein Kriegsgericht wurde niedergesetzt ich wurde aufgefordert, seine Klage gegen die Officiere einzureichen, welche an jenem Tage nicht ihre Schuldigkeit gethan; aber ebenso vernahm man auch die Ausssagen dieser über den commandirenden General. Herüber und

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 379 f.

<sup>2)</sup> Mit großer Inruchaltung fpricht er sich über ben Bertrag aus in einem Gutachten, welches Rauchbar S. 161 benutt hat.

Die Mitglieber besselben waren Flirst Rabziwil, ber Feldzengmeister v. Sparr, Generallieutenant Bawyr, Hofmarschall v. Rochow, Generalcommissar v. Platen und der geh. Rath Matthäus v. Wesenbeck. (Acten des Kriegsgerichts. Berl. Arch.)

und hinüber flogen die Beschuldigungen. Man wird es, ohne für Waldeck parteiisch zu scheinen, als einigermaßen entkastend für ihn betrachten dürfen, wenn sein persönlicher Gegner Sparr der eigentsliche Leiter des kriegsrechtlichen Versahrens war, und man zum Nachweis einer persönlichen Verschuldung auf Seiten Waldeck's dach nicht gelangen konnte. Der Proces verlief, so weit er ihn persönslich betraf, resultatlos im Sande; der Forderung Waldeck's, die Acten desselben einem unparteitschen auswärtigen Kriegsgericht zur Entscheidung zu übergeben, wurde keine Folge gegeben ').

Wie immer aber, jenes unglückliche Treffen und die daran gestnüpften Untersuchungen waren den Segnern Waldeck's zur erswänschten Veranlassung geworden, um zum ersten Male das persfönliche Vertrauen des Kurfürsten zu ihm zu erschüttern und seine Stellung zu untergraben. Ihre Bemühungen waren schon jetzt nicht ganz ohne Erfolg geblieben; es war zwischen dem Kurfürsten und Waldeck persönlich zu ärgerlichen Auseinandersetzungen gekommen; mancherlei Anzeichen lassen erkennen, daß in Betreff seiner ein anderer Ton in der Umgebung des Kurfürsten üblich wurde; die Gegner durften sich ungescheuter als bisher hervorwägen.

Aber auch bei Waldeck ließen diese Vorgänge ihren Stachel zurück. Der "irreparable Affront" von Seiten Sparr's bei jener Untersuchung und das "verweigerte unparteiische Kriegsrecht"") blieben unvergessen, und es lag nicht in seiner Art, durch Laviren und Diplomatisiren das verlorene Terrain langsam wiederzugewinnen; er wird seiner Gereiztheit ziemlich unverhaltenen Lauf gelassen haben,

<sup>1)</sup> Aussihrliches bei Rauchbar S. 154 ff. Außerdem die triegsgerichtlichen Acten in den Archiven zu Berlin und Arolsen. Ohne mir über die rein militärischen Fragen ein Urtheil zuzutrauen, kann ich allerdings behaupten, daß die Lectlire dieser Acten mir durchaus den Eindruck hinterlassen hat, daß die persönsliche Animosität Sparr's gegen Waldeck bei dem Versahren eine nicht geringe Rolle spielte, und daß die gegen diesen, als General und als Soldat, erhobenen Anklagen wenig stichhaltig erscheinen.

<sup>2)</sup> Aus einem eigenhändigen Aufsatz Walded's: "Ursachen, warnm ben Abschied zu Königsberg begehret" dat. 18. Juli 1657. (Arols. Arch.) Ueber andere militärische Differenzen mit Sparr und Därflinger nach dem Berstrag von Labiau s. Ranchbar S. 162 ff.

wie dieselbe selbst in seinen Briefen an den Kurfürsteusbisweilen sehr ungescheut hervortritt.

Jedenfalls war für den Gang der Geschäfte diese jetzt immer offener sich kund gebende Spaktung wenig ersprießlich. Heftiger als je standen die Parteien gegen einander; der lähmende Einfluß ihres Habers machte sich aufs peinlichste fühlbar. Seit einiger Zeit. schreibt Georg von Bonin im März 1657 an die verwittwete Prinzessin von Oranien im Haag, ist die Verwirrung und Uneinigkeit an diesem Hofe in stetem Zunehmen; früher habe das Uebergewicht Walded's, der im Rath und im Felde das Beste gethan, die Zer= würfnisse niedergehalten; seit dem Unglück bei Lyck aber sei es ge= kommen, daß seine Gegner sich mit Macht hervordrängten, ihm alle Schuld beilegten und ihn bei bem Kurfürsten zu discreditiren suchten; jett nun mache sich jeder mit seinen Rathschlägen breit und "do là est venue cette confusion au conseil"). Der Kurfürst aber, fügt er hinzu, sei seitdem ganz mißtrauisch geworden und verlasse sich auf keinen seiner Räthe mehr völlig !). Bonin war ein Mann von wenig scharf ausgeprägter Parteistellung 3); man wird seiner Schilberung einige Unbefangenheit zutrauen dürfen.

Bei all dem indessen gab der jetzige Stand der Dinge der Stellung Waldeck's immerhin noch eine gewisse Festigkeit. Ein neues

Let embarras de conseil s'est commencé, depuis que M. le Comte de Waldeck a eu le mauvais rencontre avec les Polonais, où une bonne partie de nos armées fut défaite. Car ce seigneur ayant fait jusque là plus que pas un autre, tant aux affaires de la guerre que du conseil, n'a pas admis des contrarietés si grandes et si enormes. Mais après ce mauvais coup ses adversaires ne manquèrent point à le relever etc. (Weiman's Tagebuch. Düsselb. Arch.)

<sup>2) &</sup>quot;A quoi sert beaucoup un bruit qu'on sème: qu'il y a eu des remises en lettres de change; aucuns disent de l'Empereur, d'autres du Pape, et personne ne sçait ce que cet argent est devenu." (Ebenbas.)

<sup>3)</sup> Jebenfalls kein entschiebener Anhänger Walbeck's und seiner Politik; eher bikeste man ihn nach ber Aeußerung bei Dropsen S. 297 für einen Anhänger ber entgegengesetzten-Richtung halten; wozu auch vergl. die Angabe über ihn bei Pufenborf Carol. Gust. IV. §. 10, der ihn geradezu als Polenfreund neben Hoverbeck aufzählt.

Waffenbäschniß mit Schweben war geschlossen, und Karl Gustav war weit entfernt, den endlichen Sieg schon verloren zu geben. Für's nächste wenigstens blieb man darauf angewiesen, sich mit ihm zu verständigen, und hierfür war Waldeck nach wie vor die geeignetste Person.

## Noch einmal Groffpolen.

Der Vertrag von Labiau sprach sich über das Berhältniß, in welches die beiden verbündeten Fürsten zu einander treten sollten, ziemlich unzweideutig aus. Das thatsächliche Verhältniß aber war, daß keiner von beiden ernstlich gesonnen war, die in demselben bezeichnete Linie einzuhalten, und daß man auf der einen Seite ebenso darauf dachte, noch einige Schritte hinter jene Grenze zurückzuweichen, wie man auf der anderen entschlossen war, sie in der entgegensgesetzen Richtung zu überschreiten.

Aurfürsten von Schweben abzuziehen und einem friedlichen Abkommen mit Polen vorzuarbeiten, immer mehr an Boden. Bereits ließ sich mit ziemlicher Bestimmtheit voraussehen, daß sowol Dänemark als der Kaiser demnächst die Maske abwersen und offen gegen Schweden auftreten würden. Sollte man diesen Sturm auch über sich ergehen lassen? Es war für die Situation sehr bezeichnend, wenn jetzt kaum drei Wochen nach Abschluß des Labiauer Vertrags die beiden Käthe, die denselben zu Stande gebracht, Schwerin und Iena, abermals zu Karl Gustav nach Mariendurg gesandt wurden, mit einer Mission, deren Inhalt es eigentlich war, den König womöglich selbst zu überzeugen, daß die in Labiau getroffenen Verabredungen unaussührbar seinen Plänen zurückzutreten <sup>1</sup>). Die beiden Gesandten unterließen

<sup>&#</sup>x27;) Memorial für Schwerin und Jena dat, Labiau 13. Dec. 1656. (Berl. Arch.) Das Concept hierfür sowol wie eine babei liegende Auszeichnung über die Macht und die Interessen der einzelnen in Betracht kommenden europäischen Staaten (s. Pufendorf Frid. Wilh. VI. §. 50) sind von der Hand Hover-

nicht, die Gefahr der Lage so dringend als möglich darzustellen; sie sprachen aus, daß sie auch nur die dauernde Gewinnung von polnisch Preußen für Schweden als sehr unwahrscheinlich betrachteten.

Die Antwort Karl Gustav's waren neue große kriegerische Entwürfe.

Seit längerer Zeit schon trug er sich mit dem Plane, einen neuen-Kampfgenossen auf den Schauplatz zu rufen; jetzt war es ihm gekungen, sich mit demselben zu einigen.

Vom Beginn der polnischen Verwickelung an hatte Fürst Georg Rakoczh von Siebenbürgen dem Kampfe mit gespanntem Interesse zugesehen '). Beutelustig und anspruchsvoll ') hatte er alsbald ben Gedanken erfaßt, entweder selbst die polnische Krone aus diesen Wirren für sich herauszuholen ober bei einer Theilung ein ansehn= liches Stück des Landes davonzutragen. Die Verständigung zwischen ihm und Karl Gustav war nicht ganz leicht gewesen; eben jetzt aber, Anfang. December 1656, war sie gelungen. Nun kam ben Schweben bas bis jetzt gegen alle Angriffe behauptete Krakau zu Statten: sein Besitz lockte ben Siebenbürgen besonders, es sollte ihm der Hauptstützpunkt werden für das ganze sübliche Polen, Galizien, Bolhpnien, Podolien und andere Landschaften, die er als seinen Eroberungsantheil forberte und die ihm jetzt von Karl Gustav zu= gesagt wurden 3). Zugleich wurde in eben dieser Zeit mit ben Rosaken angeknüpft, die, immer zwischen den Parteien her und hin schwankend, sich jetzt geneigt erklärten, sich mit Rakoczh und den Schweden zu verbinden, wenn ihnen bei der beabsichtigten Auftheisung die östlichen an ihre heimische Ukraine grenzenden polnischen Woiwobschaften zugesagt würden. Karl Gustav rechnete barauf, auch bie Tartaren, die seit einiger Zeit sich vom Kampfe zurückgezogen

bed's, ber überhaupt jetzt wieber mehr in ben Borbergrund tritt und entschieben bie Aussöhnung mit Polen befürwortet.

<sup>1)</sup> Mémoires du chevalier de Terlon S. 7 ff.

<sup>2)</sup> Rafoczy an ben schwebischen General Würtz dat. 7. März 1656: L'Orient et l'Occident ont les yeux ouverts pour voir de quel costé nous pancherons. Terson S. 10.

<sup>\*)</sup> Geijer-Carlfon IV. 179. des Noyers Lettres S. 291.

hatten, von neuem, jetzt auf seiner Seite, in denselben hereinzuziehen. Selbst mit der Pforte trat er in Unterhandlung und rechnete auf ihren Beistand ').

So stellte eine machtvolle Erneuerung des Kampfes sich in Aussicht. Noch hatte man keine Vorstellung davon, auf wie schwachen Füßen die Macht dieses Rakoczh stand, den, auf geringes Verdienst hin, der Protector Cromwell seiner besonderen Sympathie würdigte.). Als in dem Lager Karl Gustad's die Nachricht eintraf, daß er mit Beginn des neuen Jahres die Grenze überschritten und in Polen vorrücke, war es entschieden, daß noch einmal ein Zug in das obere Polen gewagt, die Verdindung mit Rakoczh und den Kosaken hers gestellt und dann, so hosste man mit Bestimmtheit, den Dingen eine neue Wendung gegeben werden solle.

Wie stellte man sich am brandenburgischen Hofe zu diesem neuen schwedischen Anlauf?

Daß ihm die Friedenspartei keine sonderliche Reigung entgegensbrachte, war selbstwerständlich. Schwerin und Iena hatten bei ihrer Sendung im December wenig ausgerichtet; der König hatte sich sos gar Anfangs geweigert, Schwerin, den er als feinen besonders gesfährlichen Gegner betrachtete, zu empfangen, hatte sich aber bald eines bessern besonnen 3). Einige Wochen später sand eine persönsliche Zusammenkunft zwischen dem Kurfürsten und Karl Gustav in Preußisch-Holland Statt (25. Januar) 4); der König erklärte sich

<sup>1)</sup> Außer Pufenborf Carol. Gust. III. 73. IV. 23. s. besonders das insteressante "Memoire secrot", welches Karl Gustav in Constantinopel übersreichen ließ, bei Theiner Monuments historiques de Russie (Rome 1859) S. 30. Dasselbe Actenstlick schickt einige Zeit später der brandenburgische Gesandte Kittelmann am österreichischen Hof in Prag an den Kursürsten (3. Oct. 1657): man behaupte dasselbe direct aus Constantinopel erhalten zu haben und glaube an seine Aechtheit "wie an das Evangelium". Kittelmann ist geneigt es für eine Fälschung zu halten.

<sup>2)</sup> v. Ranke Englische Geschichte III. 546; wol nach den Berichten Schlezer's, ber wenigstens biese Notiz auch hat.

<sup>3)</sup> Relation von Schwerin und Jena dat. Pr. Holland 20. Dec. 1656. (Berl. Arch.)

<sup>4)</sup> Bufenborf Carol. Gust. IV. §. 3. Rauchbar S. 165.

mit dem Wunsche, die Friedensverhandlungen einzuleiten, durchaus einverstanden; noch aber seien die Polen von geeigneten Vorschlägen allzuweit entsernt; inzwischen gedenke er seine Wassen noch einmal nach dem oberen Polen hinauf zu tragen und hoffe dadurch den König Johann Casimir zu angemesseneren Bedingungen zu disponiren.

Wenigstens das Zugeständniß hatte jetzt Karl Gustav gemacht, daß er sich zu Verhandlungen bereit finden ließ, bei denen zunächst von brandenburgischer und schwedischer Seite eine Basis für künstige Friedenstractaten aufgestellt werden sollte.

Anfang Februar 1657 kehrten Schwerin und Jena abermals nach Marienburg zurück. Aufs eindringlichste wiesen sie auf die immer wachsenben Gefahren ringsum hin; an bem balbigen Losbrechen Dänemarks war kaum mehr zu zweifeln; die Verbindung des Kaisers mit den Polen wurde immer wahrscheinlicher, die Be= wegungen der Russen immer drohender. Und namentlich wurde die Lage des Kurfürsten in Preußen immer bedrängter. Während längs der Weichsel hin Karl Gustav schon im December den Kampf mit Glück und Erfolg wieber aufgenommen hatte, blieb die Südgrenze bes preußischen Herzogthums ganz ungenügend gebeckt. Gben jetzt erlitt man bort einen schweren Verlust. Gemeinfam mit bem littauischen General Sapieha hatte Gonsiewski die Festung Enkoczin am Narew, die bis dahin der wichtigste Stützpunkt der Schweben in diesen Gegenden gewesen war, angegriffen; der eilig gesandte Entfat kam zu spät; nach helbenmüthiger Vertheidigung hatte ber schwedische Commandant sich mit der Besatzung und mit der einbringenben feinblichen Sturmcolonne in die Luft gesprengt. war gleichsam "eine Vormauer von Preußen") gewesen; nach seinem Fall band sich Gonfiewski nicht länger an den früher mit dem Kur= fürsten abgeschlossenen Waffenstillstand; mit allen Schrecknissen ber Verheerung brachen die Littauer über die fast entblößten Grenzen des Herzogthums herein, weithin gingen ihre Streifzüge, so weit, daß von den Thürmen von Königsberg man die rauchenden Dörfer sah, die sie in Brand gesteckt hatten.

ľ

<sup>1)</sup> Rauchbar S. 167.

Unter solchen Umständen war es in der That eine nicht geringe Zumuthung, wenn Karl Gustav die Hilse des Kurfürsten für seinen beabsichtigten neuen Eroberungszug nach Polen hinein in Anspruch nahm. Waldeck, der von den aufregenden Eindrücken dieser Wochen — eben starb auch sein Bruder Wolrad — aufs Krankenlager gesworfen worden war 1), wurde von diesem hinweg den beiden Gessandten nach Marienburg nachgeschickt, um auch seinerseits dem König die geeigneten Vorstellungen zu machen 2).

Wie hätte Karl Gustav sich von seinen Plänen abbringen lassen sollen? Es war ihm offenbar nicht unerwünscht, daß die Versmittelungsversuche, die der französische Gesandte d'Avaugour eben jetzt bei Ivhann Casimir in Danzig gemacht hatte, völlig gescheitert waren. Zudem konnte er Waldeck, als dieser erschien, neue von Rakoczh und den Kosakon eingelausene Briese vorzeigen, welche die besten Hoffnungen eröffneten, und endlich war eben jetzt der Polenskänig kurz nach dem Scheitern jener französischen Verhandlungen mit der Armee von Danzig aufgebrochen und hatte den Weg nach dem oberen Polen eingeschlagen — ein deutliches Zeichen, daß auch ver den Krieg wolse.

Es wird Karl Gustav nicht allzu schwer geworden sein, Wasbeck, auch wenn er vielleicht jetzt in seiner Ansicht schwankte, wenigstens sür die Stellung eines brandenburgischen Hilfscorps zu der neuen Schedition zu gewinnen 3). Der König versprach, seinen Bruder Abolf Johann und den General Stenbock mit genügenden Truppen zurückzulassen und ihnen den Schutz Preußens aufzutragen; übrigens würden ohnedies die Polen durch den Sinfall Kakoczh's genöthigt werden, alse ihre Streitkräfte nach dem Süden zu ziehen, und zum Ueberstuß solle der Kurfürst jetzt, nachdem Gonsiewski sich wieder aus Preußen zurückgezogen, all seine bereiten Truppen sammeln und

<sup>1)</sup> Ebendas. S. 167 f. "nicht fo sehr wegen natürlicher Schwäche des Leibes, als vielmehr wegen des bei Ihro überhand genommenen Brast und Chagrins".

<sup>2)</sup> Instruction für Walbeck an Karl Gustav. o. D. Das Concept von Hoverbeck. Walbeck kam am 6/16. Febr. nach Marienburg.

<sup>3)</sup> Bergl. die Angabe bei Pufendorf Carol. Gust. IV. §. 10. "Quae Waldeccio mire satisfaciebant" etc.

schleunig die polnischen Grenzlandschaften in Littauen und Samogitien auf ein paar Meilen weit mit Feuer und Schwert verwüsten, so daß es dem Feinde auf lange unmöglich gemacht würde, von daher gegen Preußen vorzudringen. Nach wenigen Tagen-kehrte Waldeck zu dem Kurfürsten zurück. Es wurde beschlossen, mit einigen tausend Manu sich der Expedition des Königs anzuschließen.; Waldeck selbst wurde mit der Führung des Hilfscorps beauftragt 1).

Noch einmal also sollte ein Einsatz auf das Glück Karl Gustad's gewagt werden. Natürlich nicht um Karl Gustad's und seines Glücks willen — sollte aber, wie es jetzt den Anschein hatte, noch einmal um das ganze Polen gekämpst werden, so erwachte auch der Ansspruch des Kürsürsten auß neue: der Hindlick auf die vier großpolnischen Woiwodschaften stellte sich wieder in den Gesichtstreis; es war unerläßlich, daß Brandenburg zur Stelle war, seine Anssprüche wahrzunehmen.

Die großpolnischen Ständs hatten schon seit einiger Zeit als ganz selbständiger politischer Körper ihre Unterhandlungen mit Brandenburg, namentlich mit den Behörden der angrenzenden Neusmark geführt.); sie hatten jett eben vor kurzem dem Kurfürsten unter der Hand andeuten lassen, daß es ihnen unter Umständen nicht unwillkommen sein würde, unter brandenburgische Hoheit zu kommen; einige wichtige Posten im Lande, wie besonders Posen, waren von den Truppen des Kurfürsten besetzt.

Dieser Sachlage entsprach die Instruction, mit welcher Waldeck zur Vereinigung mit dem König beordert wurde ). Sein eigentliches Operationsobject sollen die vier Woiwodschaften sein. Er soll mit dem König nur so weit zusammengehen, als er die militärische Verbindung mit denselben dabei aufrecht erhalten kann: Rückt der

<sup>1)</sup> Die Stärke besselben gibt Geizer-Carlson IV. 189 auf etwa 3000 Mann an; ein Dragoner- und vier Reiterregimenter, wie Pufendorf Carol. Gust. IV, §. 11 angibt; vergl. Mémoires de Terlon S. 53; während Karl Gustab selbst nicht mehr als etwa 4000 M. in's Feld zu flihren hatte

<sup>2)</sup> v. Mörner Kurbrandenb. Staatsvertr. S. 216.

<sup>9)</sup> Leiber ist sie handschriftlich nicht mehr aufzusinden gewesen; den Inhalt gibt Rauchbar. S. 170 f. Vermuthlich war sie von Waldeck selbst aufgesetzt.

König, um Rakoczy aufzusuchen, weiter nach dem oberen Polen vor, so soll er sich von ihm trennen, soll mit einigen inzwischen aus der Mark heraubeorderten neugewordenen Truppen "ein klein absonders lich Corps formiren", sich mit demselben in Großpolen sestschen und "wie ein General-Gouverneur gedachte Woiwodschaften administriren". Die Instruction enthielt Weisungen, wie Walded sich hierbei "in Religions», geistlichen und weltlichen Sachen, sowie in Civil- und Criminalgerichten" verhalten, wie weit er die Privilegien der Stände bestätigen, wie er freiwillige Ergebung aufnehmen, widerstreitende Elemente zwingen, vor allem die Stände dazu bewegen solle, eine Armee von 6000 Mann aufzubringen und zu unterhalten.

Man sieht: doch nur für den schlimmeren Fall hatte die brandenburgische Politik in dem Vertrag zu Ladiau die von Beginn des Krieges an in's Auge gesaßte Erwerbung von Großpolen in die Schanze geschlagen. Jest sollte Waldeck, als Hauptvertreter der auf dieses Object gerichteten Politik, noch einmal einen Wurf für diesen Preis wagen. Es war leicht zu sehen, daß es der letzte sein mußte; mißlang er, so war damit voraussichtlich das Ansehen dieses Winisters so gründlich erschüttert, daß er für lange Zeit nicht mehr hossen durste, mit seinen Gesichtspunkten durchzudringen.

Inzwischen hatte Karl Gustav alle Vorbereitungen für seinen Zug getrossen. Es war das dritte Mal, daß er sich auschickte, Polen von einem Ende zum anderen zu durchziehen. In der Nähe von Thorn stieß Waldeck zu ihm (21. März). Als man die vor Lowicz vorgedrungen, berief der König einen Kriegsrath, um über den serner zu nehmenden Weg zu berathen. Man hatte von Rakoczh, und in welcher Richtung man ihn aufzusuchen habe, nur schwankende Nackrichten; alles aber kam darauf an, die Verdindung mit ihm so rasch wie möglich zu bewerkstelligen. Der Vorschlag des Königs war, auf dem kürzesten Wege auf Krasau loszugehen, in dessen Rühe man am wahrscheinlichsten auf den Siebenbürgen tressen Webe. Die Mehrzahl der berusenen Offiziere stimmte bei. Für Waldeck entstand hierbei allerdings das Bedenken, daß er auf diese Weise zunächst seine Mission in Großpolen bei Seite stellen mußte; vor

allem aber mußte es doch darauf ankommen, die Expedition überschaupt sicher stellen zu helfen, und dafür war die Vereinigung mit der Armee Rakoczh's die erste Bedingung. Daher fügte auch Waldeck sich dem Schluß des Kriegsraths und setzte in Verbindung mit dem König den Zug nach dem oberen Polen fort ').

Kurz darauf traf endlich sichere Rachricht über Rakoczh ein. Sinige Meilen unterhalb Krakau hatte er die Weichsel überschritten und rückte der verbündeten Armee zur Vereinigung entgegen. Das polnische Heer, von dem man befürchtet hatte, daß es sich in den Weg wersen werde, wich zur Seite aus, indem es sich bei Casimierz über die Weichsel zurückzog; der Verbindung der beiden Heere stand nichts mehr im Wege.

So ging ber Marsch in ber eingeschlagenen Richtung weiter. Unterwegs erhielt man Kunde, daß die Stadt Petrikau, einige Stunben rechts von der Hauptmarschlinie, von einer polnischen Garnison besetzt sei. Eine von Waldeck geführte Recognvöcirung fand die Gelegenheit günstig, sich ber Stadt zu bemächtigen. Sie gehörte zu der Woiwodschaft Sieradz, also zu dem dem Kurfürsten zuständigen Eine Umlagerung von zwei Tagen, zu welcher Walveck Gebiet. betachirt wurde, reichte hin, ben polnischen Commandanten zur Capitulation zu bringen. Walbeck besetzte vie Stadt mit einer kleinen Abtheilung und installirte einen kurfürstlichen Commissar, ber von hier aus mit ben Ständen der Woiwobschaft in Berbindung treten und sie zur Huldigung bewegen sollte. Zugleich wurde von hier aus ein Generalausschreiben an sämmtliche großpolnische Stäube erlassen, worin sie zum Anschluß an Brandenburg aufgeforbert murben 2).

Es würde Waldeck erwünscht gewesen sein, die Unternehmungen

<sup>1)</sup> Walbed an ben Kurfürsten dat. Hauptquartier Sichlin 28. März 1657. (Berl. Arch.) Ranchbar S. 172 f. Diese und die ferneren Abweichungen Walbed's von seiner ursprünglichen Instruction werben in mehreren Resolutionen des Kurfürsten nachträglich gutgeheißen.

<sup>2).</sup> Walbed an ben Kurfürsten dat. Pietrkow 3. April 1657. (Berl. Arch.) Rauchbar S. 174. — Schon im Mai wurde freisich ber Ort von ben Polen wieber genommen.

nach Großpolen hin jetzt fortzuseten und die anscheinende Geneigtheit der Stände in den vier Woiwobschaften schnell zu benutzen. Milistärisch aber war es unmöglich, jetzt den König mit seinem schwachen Corps allein zu lassen, bevor die Bereinigung mit Rasoczh gewonnen war. Nach manchen Führlichkeiten endlich erfolgte dieselbe (11. April); einige. Meilen von Sendomir, bei dem Schlosse Chrzistopora besgrüßten sich unter glänzendem militärischen Gepränze die beiden versbündeten Fürsten; nicht einen ernstlichen Versuch hatten die Polen gewagt, die Bereinigung zu hindern.

Wenn nur der Erfolg einigermaßen bem Wagniß entsprach, welches man bafür eingesetzt hatte. Welch wunderliche Gendssenschaft fügte sich hier zusammen. Zu den Schweden Karl Gustan's, zu Walded's brandenburgischen Reitern gesellte sich nun die bunt zu= sammengewürfelte Masse dieses Rakoczh'schen Heeres, etwa 50 bis 60,000 Mann ftark: Ungaru, siebenbürgensche Szekler, Molkauer, Walachen, Kofaken; unter ben besten Officieren Rakoczy's werben einige Türken: namhaft gemacht '). Aber nur zu balb zeigte sich, daß dieser siebenbürgische Fürst nicht ber Mann war, diese Massen militärisch zusammenzuhalten und zu leiten. In dem ganzen Verlauf des nun folgenden Feldzugs stellte sich das Verhältniß so, daß die schlecht disciplinirten und schlecht geführten Heerhaufen Rakoczh's vielmehr des Schutzes der kleinen schwedisch=brandenburgischen Armee bedürftig erschienen, als daß sie ihn jener gewährten; der Contrast ber Unfähigkeit des siebenbürgischen Fürsten mit der Gespreiztheit seiner Ansprüche trat grell zu Tage, und die auf seine Genossenschaft gesetzten Hoffnungen begannen schon fast von dem Tage der Bereinigung mit ihm an fraglich zu werben.

Der Plan Karl Gustav's war gewesen, daß Rakoczy im oberen und mittleren Polen eine Anzahl sester Hauptplätze occupirte, von denen aus er dann selbständig weiter operiren konnte. Krakau sollte der eine dieser Plätze sein; der König wax erbötig, dasselbe dem Fürsten zu übergeben, um so mehr als er lebhaft wünschte, seine eigenen unter General Würtz dort stehenden Streitkräfte, etwa

<sup>1)</sup> Pufenborf Carol. Gust. IV. §. 14.

2500 Mann alter schwedischer Kerntruppen, zu seiner eigenen Berstärkung an sich zu ziehen. Aber Rakoczh-zauderte so lange, die nöthige Besatung nach dem wichtigen Posten abzuschicken, den er bequemer fand, sich durch die Schweden vertheidigen zu lassen, daß darüber die Gelegenheit verloren ging, Würtz mit keinen Eruppen herauszuziehen; er sand den Weg durch polnische Uebermacht so verslegt, daß er davon abstehen mußte.

Als anderen für Rakoczh zu gewinnenden festen Stützpunkt entschloß man sich jetzt, die Festung Brzesc (Litewsk) zu erobern, am mittleren Bug günstig gelegen, um von. da aus die Lande aus oberen Bug und die Verbindung mit den Kosaken der Ukraine sowie mit Siebenbürgen zu behaupten:

Walded glaubte auch diesem Unternehmen sich nicht entziehen zu dürfen; ohnehin war nicht daran zu benken, daß er mit seinem kleinen Sovps sich allein auf den Weg nach Großpolen wagen durfte. Vielmehr bat Karl Gustav dringend, daß ver Kurfürst einen Theil seiner in Preußen zurückgehaltenen Truppen zu dem Sorps Stensbod's stoßen lassen möchte, der jetzt Besehl erhielt, sich zur Unterstützung des Königs nach der mittleren Weichsel hin in Vewegung zu setzen; von dort aus, so wurde versprochen, solle dann mit gemeinsamen Krästen auch für die Interessen, solle dann mit gemeinsamen Krästen auch für die Interessen, der sür diplomatische Bortommnisse Walded auf dieser Expedition beigesellt war, wurde mit Aufträgen dieses Sinnes nach Königsberz zurückzesandt.

Inzwischen erfolgte die Eroberung von Brzesc. Waldest commandirte neben dem schwedischen General Jacob de la Gardie die aus einigen ungarischen und deutschen Regimentern gebildete Avantgarde, welche die Stadt augriff und nach kurzer Beschießung zur Uebergabe brachte (23. Mai) <sup>3</sup>). Sie wurde Rakoczh übergeben, der sreilich geringe Hossung erweckte, daß er im Stande sein werde, den wichtigen Posten gegen einen ernstlichen Augriff zu vertheidigen, geschweige denn von hier aus selbständig weiter zu operiren <sup>3</sup>). Karl

<sup>1)</sup> Randbar S: 179.

<sup>2)</sup> Cbenda f. S. 180.

<sup>3)</sup> Balbed berichtet bem Kurfürsten (dat. Oftrozonie 24. Mai. 1657),

Gustav nid das brandenburgische Hilfscorps wandten sich nach der Weichsel zurück; ber Plan war, zunächst bei Warschau den Feind auszusuchen und weiterhin dann nach Großpolen vorzubringen und dieses für den Anrfürsten zu besetzen.

So wenigstens die Ansicht von der Lage der Dinge, von den ferneren Möglichkeiten und Aufgaben, wie man sie schwedischer Seits so lange als möglich officiell festzuhalten suchte. In Wirkichkeit war dieselbe bereits völlig verändert.

Benn man, wie es in der damaligen Gestaltung der politischen Berhältnisse wol angezeigt lag, die europäischen Hauptmächte als in zwei große Heerlager getheilt betrachtet, je nachdem die einzelnen die Förderung ihrer Interessen im Bunde mit Spanien-Habsburg oder im Anschluß an die gegen dieses kämpsende Macht Frankreichs suchten: so kann man sagen, daß jetzt im Frühjahr und Sommer 1657 von beiden Lagern aus mit verstärkter Anstrengung angreisend vorgegangen wurde; aber die beiden Angrissslinien richteten sich nicht wider einander, sondern kämpsten an weit entlegenen Punkten des Schlachtseldes; erst auf einem ziemlichen Umweg wirkten ihre Erfolge auf einander ein.

Denn in dieser Zeit nahm vorerst der Kampf der wider Spanien verbündeten Mächte einen neuen Anlauf. So eben warf Cromwell sich mit ganzer Gewalt in denselben hinein: die Kunde des Sieges bei Tenerissa drang in diesen Wochen durch Europa, und bald darauf landeten englische Truppen in den spanischen Niederlanden, um mit den Franzosen verbündet hier dem habsburgischen Gesammtsfeind bald die schweren Schläge von Mardyke und Dünkirchen zu bereiten.

In demselben Moment aber ging auch aus dem habsburgischen Lager ein Angriff hervor. Eben jetzt kam das lang verhandelte Bündniß zwischen Oesterreich und Polen endlich zu Stande (27. Mai 1657), und Oesterreich schickte sich an, als Gegner des Schweben-

baß, wenn er sich entschließe mehr Truppen nachzuschicken, man leicht in die Lage kommen könne, Brzesc für sich in die Hand zu bekommen; ein Gedanke, den der Kurfürst als ganz unthunlich ablehnt (dat. Königsberg 5. Juni 1657). (Berk. Arch:)

königs und seiner Verbündeten seine Waffen nach Polen hineinzustragen. Und gleichzeitig begann auch König Friedrich von Dänesmark den lang vorbereiteten Krieg. Zwei neue Gegner bedrohten mit einem Male von entgegengesetzten Seiten her die schon wankende Macht des schwedischen Eroberers.

Im ferneren Verlauf der Dinge ist es nun allerdings wol für die Sache Karl Gustav's von dem entscheidendsten Einfluß geworden, daß jener neue Anlauf seiner französischen und englischen Freunde auf dem westlichen Kriegsschauplatz der Ansang zu dem Ende der spanischen Widerstandssähigkeit wurde: für den Augenblick aber hatte er sich seiner neuen Gegner allein zu erwehren.

Von diesen aber erschien ihm nun Dänemark als derjenige, bessen er sich zuerst erledigen müsse. Lange genug hatte die Gesahr eines neuen dänischen Krieges drohend am Horizont gestanden; der Kurfürst hatte durch seinen Gesandten Ewald von Kleist in Kopenshagen alles thun lassen, um den König Friedrich vom Ausbruch zurückzuhalten; zugleich aber hatte Karl Gustav die bündigsten Berssicherungen gegeben, daß für den Fall eines dänischen Angrisss die ausreichendsten Vorkehrungen in Schweden und in den deutschen Provinzen getrossen seinen und daß er nicht daran denke, deswegen den Kriegsschauplat in Preußen und Polen zu verlassen.

Trothem war nun eben dies die Wendung, für welche er sich jetzt entschied. Er schlug die Macht des dänischen Gegners nicht eben hoch an; in ein paar Monaten, so sprach er aus, gedachte er ihn "zur Raison zu bringen"; aber er hätte gefährlich werden

<sup>1)</sup> Schon seit ben ersten Wochen bes Jahres 1657 wurde diese Eventualität befürchtet und besprochen. Als im Februar Schwerin bei Karl Gustav in Marienburg war (oben S. 409), hielt er ihm dieselbe vor; worauf der König entgegnete: "wenn ich das thue, so mag mein Vetter frei sagen, daß ich unredlich und seichtsertig bei ihm handle; ich will ehrlich bei dem Chursürsten aushalten". Relation dat. Marienburg 21. Febr. 1657. (Verl. Arch.) Dagegen nimmt bereits einen Monat später der englische Resident in Elding es als eine ausgemachte Sache an, daß, sobald die Vereinigung mit Rasoczy hergestellt sein werde, "the king is to returne to Thorn and to goe with his army against the king of Dennemarke". Brief an Bradshaw in Hamburg dat. Elbing 27. März 1657 bei Thursoe Statepapers V. 120.

können, wenn man ihm zu lange freie Hand ließ. Ein gewisser Ueberdruß an der ewig entscheidungslosen, zersplitterten, immer an vielen Stellen zugleich flackernden Weise dieses polnischen Arieges mochte dazu kommen. Der Feldzug nach Dänemark versprach milistärische Aufgaben, wie sie seinem Genie willkommener waren; schon als die Aussicht noch ferner war, hatte er wol fast seinen Generalen, die dort verwandt werden sollten, das Vergnügen beneidet und bestlagt, "daß er nicht selbst die Lust in Dänemark mitmachen sollte").

Wir möchten nicht sagen, von welchem Motiv Karl Gustav am entscheibenbsten bei seinem Entschluß bestimmt wurde; vielleicht mischte sich doch auch schon ein Gefühl davon ein, daß nicht nur die polnischen Eroberungsaussichten in größerem Maßstab vereitelt, sonbern auch selbst der Erwerb von polnisch Preußen, woran man disher für alle Fälle sestgehalten, sehr problematisch zu werden ansting, während ein glücklicher dänischer Krieg doch noch manche günstige Verheißung in sich trug.

Mitte Juni, während so eben von Oberschlesien her die Oesterreicher unter Hatfeld einbrangen, war es beschlossen und erklärt, daß Karl Gustav persönlich mit dem größeren Theil seiner Armee nach Dänemark aufzubrechen gedachte. In dieser Zeit wurde bas bis bahin mit Rakoczh vereinigte Corps von demselben zurückgezogen; dem Fürsten wurde der Rath ertheilt, sich so schleunig als möglich gegen seine Grenze hin zurückzuziehen — es war der Anfang zu bem jämmerlichen Ende, welches binnen kurzem diese siebenbürgische Invasion nach Polen nehmen sollte. Um dieselbe Zeit zog der Kurfürst seine bei der schwedischen Armee befindlichen Hilfstruppen von dieser zurück; die Eile, womit Karl Gustav alles zu seinem Zug nach Holstein rüstete, ließ ihm nicht einmal Zeit, noch zulett dem Wunsche des Kurfürsten gemäß einen Streifzug nach Großpolen hinein zu unterstützen, um bas von ben Polen belagerte Posen zu entsetzen 3). Eine ganz geringe Macht nur ließ der Schwedenkönig

<sup>1)</sup> Aeußerung des Königs gegen Schwerin in obiger Relation dat. 21. Febr. 1657.

<sup>2)</sup> Bergl. Pufenborf Carol. Gustav. IV. §. 68.

<sup>3)</sup> Rauchbar S. 184. Relation Dobrzenski's v. D. (Anf. Juli) von

unter bem Commando seines Brubers in Preußen zurück; die Garnison in Krakau war abgeschnitten und mußte als aufgegeben gelten.
So setzte sich Karl Gustav in den ersten Tagen des Juli in Bewegung, diesen Schauplatz seiner Thaten zu verlassen, den er nicht
wieder betreten sollte.

Noch in den letten Tagen war Walded im Auftrag des Kursfürsten bei ihm, aufs dringlichste zum Abschluß des Friedens mit Polen zu rathen — die Gedanken des Königs waren bereits aussschließlich auf den neuen Feldzug gerichtet, und über ihn hinaus sah er doch schon im Geiste den Tag siegreicher Rücktehr nach Preußen winken; durch vorzeitigen Frieden ihn sich selbst zu verwirken, das lag nicht in seinem Sinn; die Friedensfrage, als eine für Brandenburg und Schweden gemeinsame, blieb unerledigt.

Aber für Brandenburg wurde sie nun die Frage des Tages, und bald sollte noch weiteres sich baran anknüpfen.

## Politischer Umschwung.

"Jedes Bündniß bleibt so lange bestehen, als die Ursache seiner Schließung besteht, die Furcht vor Schaben nämlich oder die Hossenung auf Gewinn; wird diese für den einen oder den andern der verbündeten Staaten hinweggenommen, so tritt er wieder in seine Freiheit ein und das Band, welches beide an einander knüpste, ist von selbst aufgelöst. Man kann einem Staate nicht Trug oder Untreue vorwersen, weil er von seinem Wort zurückritt, sobald Furcht oder Hossenung ihn nicht mehr bindet. Wenn ein Staat daher klagt, daß er betrogen worden sei, so hat er dabei nicht die Trene seines Berbündeten, sondern nur seine eigene Thorheit anzuklagen, indem er sein Heil auf einen anderen gebaut hat, der seiner selbst Herr und dem das Interesse seiner Herrschaft oberstes Geset ist."

In diese ehernen Sätze faßte zwei Jahrzehnte nach den hier

einer Senbung an Karl Gustav, am Tag vor seinem Aufbruch; er berichtet von einem in feiner Gegenwart gehaltenen Kriegsrath, wobei alle Officiere sich gegen die Füglichkeit einer Diversion nach Posen aussprachen. (Berl. Arch.)

geschilderten Ereignissen der große niederländische Denker des sieb= zehnten Jahrhunderts seine Ansicht von der Natur internationaler Verträge zusammen ').

Sie ergab sich ihm aus seiner Grundanschauung über bie Natur des Staates und des Rechts überhaupt. Aber wer wollte bei einem Blick auf die diplomatische Geschichte jener Zeit verkennen, wie sehr einer solchen Ansicht die Wirklichkeit der politischen Praxis bestätigend entgegenkam? Spinoza hatte, als er dies schrieb, wol in erster Reihe die niederländische Politik seiner Zeit im Auge, die Staatskunst seines Freundes Johann de Witt, der daran zu Grunde gegangen war, daß er in einem einzigen Falle, aber, verhängnißvoll, einem Ludwig XIV. gegenüber, die Strenge jenes Grundsatzes aus den Augen gelassen hatte. Aber an allen anderen Stellen bot sich die gleiche Beobachtung. Nie wurden Bundnisse rascher geschlossen und schroffer gelöst, nie war das Gesetz politischer Selbstsucht im beschränktesten Sinne allmächtiger, als in jenem dynastischen und diplomatischen Zeitalter, wo die religiösen Interessen ihren Einfluß auf die Politik zu verlieren begannen und ein Spstem höherer, wolverstandener nationaler Interessen noch kaum in den primitivsten Ansätzen in dem Bewußtsein Einzelner vorhanden war. Wie einsam steht in dieser Beziehung Cromwell mit seiner in den wichtigsten Momenten noch ganz von den religiösen Impulsen bes herrschten auswärtigen Politik unter ben Zeitgenossen ba.

Anderthalb schicksalsreiche Jahre hindurch hatte das Bündniß zwischen Brandenburg und Schweden bestanden. Die "Furcht vor Schaden" hatte es geknüpft und die "Hoffnung auf Gewinn" es zusammengehalten. Jetzt trieben die Furcht vor größerem Schaden und die geschwundene Aussicht auf gemeinsamen Gewinn es wieder aus einander.

Wir schilbern nicht die einzelnen Stadien dieses langsamen Auflösungsprocesses. Mit dem Scheitern des letzten Feldzugs, mit dem Eintritt Desterreichs und Dänemarks in den Kampf, mit dem

¹) Spinoza tractatus politicus, cap. III. §. 14. (Opera ed. Grecus). S. 444.)

Abzug Karl Gustav's nach Holstein entschied sich eine neue Wendung der Dinge. Wenige Monate später schloß der von dem Schwedenstönig preisgegebene brandenburgische Bundesgenosse den Welauer Souverainitätsvertrag mit Polen; er schloß ihn, der nun wenigstens den einen wichtigsten gehofften Gewinn sicher stellte, unter der Versmittelung Oesterreichs. Nicht lange, so solgten dem Bündnisse mit Polen die mit Dänemark und Oesterreich; in langsamen Uebersgängen, unter endlosen Schwankungen bereitete sich die Situation vor, vermöge deren binnen Jahressrist der Kursürst an der Spitze der gegen Schweden vereinigten Mächte stand und seinen glänzenden Feldzug nach Dänemark unternahm. Bon Beginn der Wendung an stellte sich, wenn auch zunächst noch in weiter Ferne, die Aussicht hin auf einen anderen Bortheil, der an die Stelle des in Polen geshofften treten sollte, die Aussicht auf den Erwerd von schwedisch Pommern, auf den endlichen Gewinn der Obermündungen ').

Dieser jetzt sich vorbereitende politische Umschwung mußte nothwendig auch einen Wechsel der im Rathe des Kurfürsten obenan stehenden Persönlichkeiten und der dominirenden Partei zur Folge haben.

Wir sahen bereits, wie schwankend in der letzten Zeit die Stellung Waldeck's geworden war '). Er hatte im Verlauf dieses letzten Jahres sich völlig mit derjenigen Richtung der branden-burgischen Politik identificirt, welche in der Verbindung mit Schweden ihren Leitstern hatte. Er hatte es durchgesetzt, daß in jenem Feldzug mit Rakoczy noch einmal ein Satz auf diese Karte gewagt

*:* :

~ · •

٠ ئــُـ

مد. مد:

<sup>1)</sup> So sibergab ber spanische Gesandte Gamarra im Haag bereits am 8. Inni 1657 ber verwittweten Prinzessen von Oranien ein Memoire, worin er sie aufsorbert, bei ihrem Schwiegersohn für die Berständigung mit Desterreich zu wirken, als beren Preis die Erwerbung Pommerns, "son legitime patrimoine" in Aussicht gestellt wird. Schwerin schreibt darauf an Weiman nach dem Haag zursich (28. Juni), daß es augenblicklich noch nicht thunlich sei, hierauf zu antworten. (Weiman's Tagebuch. Disselb. Arch.) Ebenso kehrt dies an anderen Stellen wieder, namentlich in den Relationen Kittelmann's aus Prag im Sommer und Herbst 1657. (Berl. Arch.) Bergl. Urk. u. Actenst. II. 128.

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 403 ff.

wurde. Er war verloren gegangen. Als Walded im Mai zu dem Kurfürsten zurückehrte, als er statt der gehofften Sicherstellung von Großpolen nur das Resultat einer versehlten Campagne und die Sewißheit zurückrachte, daß Karl Gustav im Begriff stebe, den dänischen Krieg für den polnischen zu tauschen: da lag es auf der Hand, daß seine bisherige Stellung nicht länger haltbar war.

Denn weder war er gemeint, seine Hand dem Dienste einer politischen Richtung zu leihen, die er bisher glücklich zurückgedrängt; noch wären die Gegner, auch wenn er es gewollt, der Meinung geswesen, ihn, so viel an ihnen, in seiner bisherigen Wirksamkeit länger zu belassen.

Unmittelbar nach seiner Rücksehr an den Hof begann eine Reihe intimster Rathsverhandlungen, in welchen neben den allgemeinen auch diese persönliche Angelegenheit zum Austrag gebracht wurde '). Waldeck widersprach dem gemachten Borschlag einer Neutralität nicht unbedingt; aber mit allem Nachdruck betonte er zugleich die Bundespssicht gegen Schweden und die Verderblichkeit eines Separatfriedens mit Polen; als äußerstes, wozu man schreiten dürse, schlug er vor, eine Suspension des schwedischen Bündnisses auszusprechen, in beswaffneter Neutralität sich in die Mitte zu stellen "und Einen sowohl wie den Anderen als Freund zu tractiren".

Mit Vorschlägen dieser Art war schon nicht mehr durchzusbringen. Die Separatverhandlung mit Polen war bereits in vollem Gange; der österreichische Gesandte Lisola vermittelte; es handelte sich vorzüglich darum, jetzt auch auf polnischer Seite die Anerkennung der Souverainität von Preußen durchzusehen. Man hat, wie es scheint, eine Zeit lang daran gedacht, Waldeck durch Verheißung persönlicher Vortheile auf die österreichischspolnische Partei herüberzuziehen; im Namen seines Königs und im Namen Iohann Casimir's stellte Lisola ihm bedeutende "Offerten an Würden, Chargen und Gelbsummen", wenn er sich entschlösse, fortan in der gewünschten Richtung zu gehen?). Er lehnte dies ab. Als die Gegner hierauf

<sup>1)</sup> S. barüber ausführlich Rauchbar S. 188 ff.

<sup>2)</sup> Chenbas. S. 190.

die Forderung erhoben, daß er sich, um nicht-mit seiner allein widers strebenden Ansicht die Einigkeit des geheimen Raths zu stören, für einige Zeit der Theilnahme an den Sitzungen enthalten möge, reichte er seine Demission ein ').

Er motivirte bieselbe burch ben Hinweis auf die isolirte Stelslung, die er seit einiger Zeit unter den Räthen des Kurfürsten einsnehme; gestissentlich werde in allen Stücken seinen Ansichten entsgegengearbeitet, man bringe dem Kurfürsten allerlei "verkleinerliche Dinge" gegen seine Person vor, man deute alle seine Schritte falsch und gestatte ihm nicht einmal das gebührende Gehör; auch in der Armee herrschten "Factionen" und die Mehrzahl der "Generals» personen" sei ihm seindlich gesinnt; ja im ganzen Lande verbreite man die Ansicht, als trüge er die Hauptschuld an der Dauer des verheerenden Krieges, "als wäre ich ihres Unglücks eine Ursach". Ueberdies aber nehme die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten einen Gang, welcher "gegen alle Kriegs» und Staatsmaximen verssahre"; er dürse nach Gewissen und Shre dazu nicht stillschweigen.

War es allein die Frage der Erhaltung oder Auflösung des schwedischen Bündnisses, welche Waldeck zu einem solchen Ausdruck und zu einem solchen Entschluß bewegen konnte?

Man würde ihm Unrecht thun, wenn man persönliche Vorliebe für den König Karl Gustav oder auch nur die Empfindlichkeit über das Schwinden seines Einflusses als vornehmste Triebseder seines Handelns in diesem Falle betrachten wollte 3).

Wir haben Walbeck kennen gelernt als einen Staatsmann, der vor allem in dem großen Parteigegensatz, welcher die allgemeine Politik beherrschte, seine feste Stellung genommen hatte: in der Feindseligkeit gegen das Haus Habsburg, gegen seine europäische und deutsche Politik sast sich seine politische Grundstimmung zusammen. Wir sahen, welch scharfen Ausbruck dies in der

<sup>1)</sup> Ursachen warum ben Abschieb zu Königsberg begehrt. dat. 18. Juli 1657. (Eigenh. Arols. Arch.) Bergl. oben S. 404.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 361.

<sup>\*)</sup> So was Terlon Mémoires I. 110 über die Motive von Walbeck's "disgrace" sagt.

Anwendung auf die Reichsverhältnisse gewann, welch aggressive Bedeutung die deutsche Frage in seiner Fassung erhielt. Der Einstritt in die nordischen Verwickelungen hatte die für jene gezogenen Areise aus einander gerissen; aber trot allem war und blieb für Waldeck der Hindlick auf die deutschen Angelegenheiten, auf die von ihm entworsenen Projecte deutscher Politik das Motiv, welches sein Interesse dei weitem am meisten sesselte. Bei jeder Gelegenheit hatte er auch während des jetzigen Arieges die Augen wieder nach dieser Seite gerichtet.

Die näheren persönlichen Beziehungen, in die er jetzt zu Karl Gustav getreten war, hatten ihm Gelegenheit gegeben, mit diesem seine Ansichten auszutauschen über die Erfordernisse der deutschen Reichspolitik, über Maßregeln, die man gemeinsam ergreisen könne, wenn die Zeit dazu gekommen sein werde '). Die beiden Männer begegneten sich ebenso in dem Radicalismus ihrer Entwürse, wie in der seindseligen Wendung gegen das Habsburg.

Was immer sonst trennend zwischen beibe Mächte sich stellen mochte, in dieser einen Gemeinsamkeit des politischen Hauptgegners erblickte Waldeck den verpflichtendsten Grund des Zusammenhaltens zwischen Brandenburg und Schweden. Der Gesichtspunkt protestanstischer Parteipolitik gesellte sich rechtfertigend und verstärkend hinzu; derselbe Gesichtspunkt, unter welchem auch Cromwell allen Bedenken zu Trop an Schweden und Karl Gustav sesthielt.

Jetzt aber war die Lage so, daß Trennung von Schweben und baldige, eventuell nothgedrungene Bereinigung mit den Gegnern gleichbedeutend waren: "wer nicht mit mir ist, ist gegen mich" hatte Karl Gustav dem brandenburgischen Gesandten Dobrzenski beim Abschied gesagt.

Die Aussicht, jetzt den Kurfürsten mit Desterreich sich versständigen zu sehen, bedeutete für Waldeck das Scheitern aller seiner Pläne. Mit einer solchen Wendung war eine neue politische Basis genommen, auf der er für sich selbst keinen Plat sah. Nicht sowol die Abkehr von Schweben, als die dann unausbleibliche Genossen-

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 377.

schaft Desterreichs und was daran sich knüpfte, war für ihn der Stein des Anstoßes, über den nicht hinwegzukommen war 1).

Und in welchem Augenblick sollte ein solcher Wechsel vor sich gehen! Am 2. April 1657 war Kaiser Ferdinand III. gestorben. Das Reich war erledigt; wenn je, so schien jetzt der Moment gestommen zu sein, die alten Pläne von 1654 wieder aufzunehmen. Was konnte erreicht werden, wenn man jetzt die polnischen Angelegensheiten in Schnelligkeit wol oder übel zur Ordnung brachte und dann mit gesammter Kraft sich auf die Neuordnung der deutschen Vershältnisse warf.

Rein Zweifel, daß darauf die Wünsche Waldect's sich von dem Moment an richteten, wo der Tod des Kaisers bekannt wurde. Bor den Möglichkeiten und vor den Nothwendigkeiten, die auf jenem Felde ihm jetzt sich darstellten, trat ihm alles andere in zweite Reihe zurück.

Wäre es möglich gewesen, in diese Wege jetzt wieder einzulenken? Begreislich, daß am Hose zu Königsberg bald nach dem Tode des Kaisers doch auch diese Shance in Erwägung gezogen worden war. Dem Kurfürsten persönlich traten alsbald die alten Pläne wieder vor die Seele; er wünschte in den ersten Wochen lebhast die baldige Rückehr Karl Gustav's von seinem polnischen Feldzug, um sich mit ihm zu verständigen; "ich erwarte, schreibt er ihm eigenhändig, mit Verlangen Ew. Maj. Annäherung; denn it o die rechte Zeit geboren ist"). Und der in Königsberg anwesende schwedische Diplomat Graf Schlippenbach empfing in diesen Wochen dort noch durchaus den Eindruck, daß der Kurfürst sehr geneigt sei,

1

<sup>1)</sup> Bergl. bas Gutachten Walbect's bei Rauchbar S. 189: man bürfe es nicht bahin kommen lassen, "baß man hernach gezwungen sein müßte, mit ben Feinden der Protestirenden, welche sowohl die Conservation des Staates als Erlangung der Seligkeit in Ausrottung der Evangelischen gründeten, am Joch zu ziehen und also sich selbst zu bekriegen".

<sup>2)</sup> Eigenhändiges Postscript des Kurfürsten bei dem Schreiben an Karl Gustab dat. Königsberg 7. Mai 1657. (Berl. Arch.) — Es sind nur die oben angeführten Worte; sie spielen wahrscheinlich auf eine frühere persönliche Unterredung an. In dem Brief drückt der Kurfürst den Wunsch nach einer baldigen mündlichen Unterredung aus.

in Polen rasch zum Frieden zu schreiten, um bann den Dingen die Wendung "contra domum Austriacam" zu geben '). Schlippens bach selbst vertrat mit Eiser die gleiche Ansicht und bemühte sich den König in diese Richtung zu ziehen; es ist in dem Rathe Karl Gustav's wirklich davon die Rede gewesen, statt gegen Dänemark nach Schlesien zu ziehen ').

Aber von Bestand war dies weder hier noch dort. Bei Karl Gustav überwog bald die Richtung gegen Dänemark, und als in der ersten Hälfte des Juli der österreichische Agent Lisola in Königsberg erschien, sand er zwar vollauf zu thun, um die Dinge hier in den Gang zu bringen, der der österreichischen Politik am erwünschtesten war; aber die Gesahr einer Berständigung zwischen Brandenburg und Schweden gegen Oesterreich war bereits vorüber.

Und für Walded war die Möglickkeit vorüber, hier seine Wirksamkeit noch ferner sortzuseten. Es war nicht allzu schwer, die ferneren Stadien vorauszusehen, die auf den jetzt genommenen Ansfang solgen mußten, das Bündniß mit Polen, das Bündniß mit Desterreich; schon hatten beide ihre Parteigänger und Fürsprecher, und der Kampf gegen Schweden war danu die unausbleibliche Folge. Der Kurfürst selbst, nachdem einmal der Gedanke der Trennung von Schweden bei ihm Boden gewonnen, zeigte sich viel geneigter, nun mit entschlossener Wendung sich der Gegenpartei zuzukehren, als eine aussichtslose neutrale Mittelstellung zu suchen 3).

"C'est chose bien délicate, de changer sans devenir changeant", schreibt um biese Zeit einmal Daniel Weiman aus bem Hag an Schwerin '). Walbeck hatte in Bezug auf bas Bershältniß zu Desterreich eine zu ausgesprochen seinbselige Stellung

<sup>1)</sup> Schlippenbach an den König Karl Gustav dat. Königsberg 28. Mai 1657. (Abschriftlich ebendas.) "E. Maj. kann ich versichern, daß J. Churf. Doll. syncerement wünschen, daß dies polnische Wesen bald möchte zum friedlichen Stand gebracht und die Wassen hergegen (zu mehrer Aufnahme und Bersicherung des evangelischen Wesens) gegen das Haus Desterreich gebraucht werden."

<sup>2)</sup> Geijer=Carlson IV. 204. 242.

<sup>3)</sup> So versichert Schwerin mehrfach in Briefen an Weiman in biefer Zeit. Weiman's Tagebuch, Juli, August 1657. (Düsselb. Arch.)

<sup>4)</sup> Ebenbas., August 1657. (Düffeld. Ard.)

eingenommen, als daß er einer Politik hätte die Hand bieten können, welche nun voraussichtlich bald ganz andere Wege einschlagen mußte. Wit der österreichischen Alliance, die jetzt am Horizont auftauchte, vertrug sich kein Satz seines deutschen Programms, und wenn diesselbe, wie selbstverständlich, zur Folge haben mußte, daß Brandensburg auch für eine neue österreichische Kaiserwahl in die Schranken trat, so war dies ein Weg, den der Leiter der brandenburgischen Reichspolitik in den Jahren 1654 und 55 nicht mitgehen konnte, ohne sich selbst zu verläugnen 1).

So verknüpft sich der Rücktritt, zu dem sich Waldeck jetzt entschloß, aufs engste mit den großen allgemeinen politischen Zeitsragen und Gegensätzen. Die Politik, von welcher er mit dem vollsten Glauben an ihre Verderblichkeit sich jetzt zurückzog, hat den brandensburgischen Staat auf Pfade hohen kriegerischen Ruhmes und in dem Kampse gegen Schweden um den Besitz von Pommern dem stolzesten Gelingen nahe gebracht; der endliche Ausgang im Frieden von Oliva besiegelte die neue höhere europäische Stellung, welche Brandenburg sortan einnahm.

Welches das Ende und das Resultat aller dieser Verwickelungen gewesen sein würde, wenn der Kurfürst von hier ab mit Entschiedenheit den Ansichten Waldeck's gesolgt wäre, ist unnöthig zu erörtern. Wol aber verdient gesagt zu werden, daß die Rolle, welche Brandenburg jetzt ergriff, doch auch ihre sehr bedenkliche Seite hatte: es war das Gewicht seiner Kurstimme, welches im solgenden Jahr für die Kaiserwahl Leopold's I. den Ausschlag gab und für ein halbes Jahrhundert wieder die Geschicke des deutschen Reichs an das Haus Habsburg kettete, dessen künstige Ausschließung von dem kaiserlichen Amte noch so eben der innerste Gedanke der brandens burgischen Reichspolitik gewesen war. Gewiß war diese Wendung

<sup>1)</sup> Besonders harakteristisch ist die Instruction sür den jetzt zur vorstäusigen Anknüpfung an den Hof nach Prag gesandten Lazarus Kittelmann dat. Königsberg 29. Juni 1657. (Conc. von Schwerin. Berl. Arch.) Sie enthält, obzleich mit aller Borsicht und Zurlichaltung, doch im wesentlichen bereits eine völlige Retractation der Walded'schen Reichs- und Reichstagspolitik vom Jahre 1654. — Bergl. auch hierzu die ganz tressende Bemerkung des französischen Gesandten Lesseins aus d. J. 1662. Urk. u. Actenst. II. 250.

in gewissem Sinn eine nothwendige; aber als eine verhängnißvolle wird man sie auch bezeichnen müssen.

Und verhängnißvoll nicht minder nach einer anderen Seite hin. Das Shstem brandenburgischer Politik, welches Walbeck vertreten hatte, gipfelte in der Stellung dieses Staates an der Spize der geeinigten antihabsburgischen Oppositionspartei im Reiche, die er zu einem festen Bunde zu organisiren hoffte. Ob es ihm gelungen sein würde, steht dahin. Das erste Hemmniß wurde, wie wir sahen, die Ablenkung der politischen Hauptaction Brandenburgs von den inneren Reichsangelegenheiten auf bas Gebiet der nordischen Krisis. Aber noch waren damit bis jett die angeknüpften Fäden zwar ge= lockert, doch nicht zerrissen. Zerrissen wurden sie in dem Augenblick, als Brandenburg, den Erfordernissen der nordischen Politik folgend, Oesterreich die Hand zum Bündniß reichte. Hiermit wandte Brandenburg sich für's nächste ab von der Aufgabe, die es sich noch vor drei Jahren selbst gestellt; war es zu verwundern, wenn die= jenigen, welche bisher auf das Zusammengehen mit der norddeutschen protestantischen Hauptmacht gerechnet hatten und die nicht, wie biese, veranlaßt waren, ihre Oppositionsstellung aufzugeben, nun andere Wege gingen, in anderen Verbindungen Schutz suchten? Die rheinische Alliance vom Jahr 1658 entstand; ber französische König streckte als Mitverbündeter und Schutzherr seine Hand über sie und über Gebiete aus, die noch brei Jahre früher, wie Braunschweig und Hessen, von einer solchen Politik weit entfernt gewesen waren. Bürde die Geschichte dieses ersten "Rheinbundes" die nämliche gewesen sein, wenn es Brandenburg möglich gewesen wäre, hier mit voller Kraft an feiner Stelle zu stehen? Bei einem Blick auf bas, was in kurzer Frist und unter schwierigen Verhältnissen bis zur Mitte bes Jahres 1655 unter ber energischen und einsichtsvollen Führung Waldeck's gelungen war, darf man das billig bezweifeln. Jett schnitt die Verbindung mit Oesterreich alle Möglichkeiten nach bieser Seite hin für lange Zeit ab ').

<sup>1)</sup> Ich gebenke auf biese Zusammenhänge in ber Entstehungsgeschichte bes Rheinbundes von 1658 an anderer Stelle eingehender zurückzukommen.

: .=

::;

. .

...

ļ.,

r

Wir knüpfen an unsere Erzählung wieber an. Walbeck hatte seinem Entlassungsgesuch ben Zusatz beigefügt, daß er, wenn sein Verbleiben in brandenburgischen Diensten gewünscht werbe, dazu unter ber Bedingung geneigt sei, daß man ihn an anderer Stelle als auf dem jezigen diplomatischen und Kriegsschauplatz verwende '). Der Kurfürst ging gern auf biesen Wunsch ein; eine Kraft wie diese mußte womöglich dem Staate erhalten werden, und wenn er felbst jett die Stellung Walbeck's als unhaltbar erkennen mußte, so war boch ber Zug persönlicher Sympathie, womit er sich bem kühnen, gebankenreichen Rathgeber verbunden fühlte, noch keineswegs er= loschen 3). Er ernannte ihn zu bem burch ben Tob bes Grafen von Sahn-Witgenstein seit kurzem erledigten Statthalterposten von Minben und Ravensberg; zugleich sollte er bas von Sparr bisher geführte Obercommando über alle westfälischen Festungen übernehmen, während das von ihm geführte in den märkischen Festungen auf Sparr überging 3). Eine Truppenabtheilung von etwa tausend. Mann unter ben Generallieutenants Kannenberg und Bawhr warb ihm beigegeben, um etwaigen militärischen Vorkommnissen in jenen Bereichen gewachsen zu fein.

In den ersten Septembertagen verabschiedete sich Walded bei dem Kurfürsten und trat den Marsch in's Reich an. Nicht ohne daß er in den letzten Tagen noch einen Zusammenstoß mit seinem alten Widersacher Sparr gehabt hätte, als dieser den Anspruch erhob, ihn als militärischer Vorgesetzter in sein neues Commando "anzuweisen". Walded wies diesen Anspruch aufs entschiedenste zurück; er erklärte, aus den persönlichsten Gründen eine Abhängigkeit von Sparr in jenem neuen Amte nicht auf sich nehmen zu können, da er von dessen "unversöhnlichem Haß" das Schlimmste befürchten müsse. Er bestand

<sup>1)</sup> Walbeck an ben Kurfürsten dat. Königsberg 19. Juli 1657; eigenh. "ich hoffe baß weit von Deroselben Sie mir besser glauben werben, als Sie jeto begreifen können" (Berl. Arch.). Rauchbar S. 190.

<sup>2)</sup> Bergl. die Aeußerungen des französischen Gesaubten Blondel, Urt. u. Actenft. II. 132.

<sup>\*)</sup> Ranchbar S. 191. Bestallungspatent für Walbeck dat. Königsberg 28. Aug. 1657. (Berl. Arch.)

barauf, allein und birect "von niemand als dem Aurfürsten zu bependiren").

Noch ein anberer Mißklang sollte seinen Abschieb von bem preußischen Kriegsschauplatz bezeichnen. Während er selbst noch in Königsberg verweilte, führte sein Better Graf Josias von Waldeck eine Abtheilung der mit ihm nach Minden bestimmten Truppen bei Dirschau über die Weichsel (2. Sept.). Es fügte sich, daß er hier= bei ohne Willen und Erwarten in ein Gefecht verwickelt wurde, welches der dork liegende Pfalzgraf Adolf Johann, der Bruder des Königs Karl Guftav, mit einer starken Abtheilung Danziger Truppen zu bestehen hatte, die einen Ausfall gegen ihn unternahmen. beiden brandenburgischen Regimenter, die Graf Josias führte, auf keinen Kampf gefaßt, geriethen burch ben unerwarteten Angriff in Berwirrung, faßten sich aber nach anfänglicher Flucht rasch wieder, halfen ben herbeikommenben Schweben ben Feind zurückwerfen und behaupteten mit ihnen zuletzt glücklich bas Feld. Dennoch gab auch vieser Zwischenfall noch zu allerlei ärgerlichen Erörterungen Anlaß. Von schwedischer Seite besprach man das Gefecht und die Theil= nahme der brandenburgischen Truppen baran in so hochmüthiger, für die kurfürstlichen Truppen beleidigender Beise, daß der Kurfürst, um diesen Anschuldigungen begegnen zu können, eine Untersuchung Dieselbe stellte nun allerbings heraus, daß den beiden Walbed'schen Regimentern und ihrem Führer kein Vorwurf gemacht werben könne, und in einem nachdrücklichen Schreiben forberte Walbed namentlich ben schwedischen Grafen Schlippenbach auf, seine ehrenrührigen Aeußerungen über die Truppen zurückzunehmen \*),

<sup>1)</sup> Dentschrift über die Differenzen mit Sparr dat. Königsberg 28. Aug. 1657; an Schwerin gerichtet zum Bortrag bei dem Kurfürsten. Er spricht geradezu die Meinung aus, daß Sparr zu den Personen gehöre, die "aus Picquanterie gegen eine Person den Estat in hazard setzen, um dadurch der Person zu schaden; wenn er die Macht behalten sollte, in den Festungen oder über mich etwas zu verordnen, würde er mir leicht solche Ordre geden, da den Festungen und Estat Gesahr und mir Schand und Berantwortung zuwachsen könnte, oder so ich aus erheblichen Ursachen seiner Verordnung nachzuleben nicht verwächte, die Schuld seines Fehlers mir zugerechnet werden möchte". (Berl. Arch.)

2) Waldeck an Schlippenbach dat. Colberg 10. Sept. 1657. (Berl. Arch.)

was benn wol geschehen sein wirb — aber das Ganze bildete doch einen unerfreulichen Abschluß für Waldeck's Thätigkeit in diesen Bereichen <sup>1</sup>).

Unmittelbar barauf reiste er selbst ben Truppen nach und übernahm ihre Führung. Mitte October traf er an seinem neuen Bestimmungsorte ein.

## Waldeck's Austritt aus brandenburgischen Diensten.

So war Walbeck wieber auf seinem ursprünglichen Boben ansgelangt, in jenen nordwestdentschen Bereichen, denen er selbst entstammte und die in seinen früheren Combinationen zur deutschen Politik eine so wichtige Rolle gespielt hatten.

War diese neue Mission nur ein politischer Ruheposten, nur, wie der französische Gesandte Blondel Angesichts der Unhaltbarkeit von Waldecks Stellung in Preußen meinte, dazu bestimmt, "pour le mettre à l'abri de l'orage"?")

Betrachtet man die Lage der Dinge im Reich und namentlich im westlichen Deutschland in dieser Zeit, so erhält man nicht eben den Eindruck, daß der Posten, den jetzt Waldeck antrat, zu friedlicher positischer Zurückgezogenheit sehr geeignet war. Bielmehr schien auch hier sich alles mehr und mehr zu neuen ernsten Verwickelungen zuzuspitzen.

Wir sahen, wie aufs äußerste gespannt und für einen neuen Ausbruch reif die Verhältnisse in den rheinischen Gebieten waren, als der nordische Krieg die brandenburgische Politik nöthigte ihr Antlitz nach der anderen Seite hin zu richten 3). Gestützt auf seine Erfolge am Reichstag, auf sein wachsendes Ansehen bei den protestantischen Reichsständen, auf das braunschweigische Bündniß, auf die nahe Verdindung mit Hessen-Cassel, auf das angeknüpfte gute Einvernehmen mit Kurcöln nahm der Kurfürst in jenen Bereichen

<sup>\*)</sup> Graf Josias von Walbeck Relation ber Rencontre bei Dirschau. dat. bei Stolpe 7. Sept. 1657. (Ebenbas.) Rauchbar S. 191.

<sup>2)</sup> Urt. u. Actenft. II. 182.

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 278 ff.

eine Stellung ein, die wol zu kühneren Gebanken hatte ermuthigen können. Die Zeit seitbem war natürlich von den Gegnern nicht unbenutzt gelassen worden.

Vor allem waren die Genossen des katholischen Bündnisses vom 15. Dec. 1654 nicht unthätig geblieben '). Vorerst war der Kurssürst von Mainz für sein Erzstift und für sein Bisthum Würzburg zum Beitritt gewonnen und der Bund unter seiner Mitwirkung neu und sester organisirt worden '). Neben ihm und seinem Kanzler Boineburg war das unruhige, treibende Element des Ganzen besonders der Pfalzgraf Philipp Wilhelm, dem diese Alliance, wie er hosste, nicht allein ein Rückalt gegen etwaige brandenburgische Angrissepläne sein, sondern auch eventuell es für seine eigenen werden sollte.

Denn so war ja nun die wunderliche Lage in diesen niedersrheinischen Erbschaftslanden: wir sahen, mit wie energischen Angrissplänen die brandenburgische Politik sich trug; ihr gegenüber agitirte der rastlose, projectereiche Philipp Wilhelm unablässig und mit allen Mitteln sür das gleiche Ziel; jeder dieser beiden Theilbesitzer der jülich-clevischen Lande sinnt darauf, den anderen aus seiner Hälste herauszuwersen und endlich seinen Anspruch auf die ganze Erbschaft zu verwirklichen, und indem beide sich eistig um zulassende oder helsende Freunde sür diesen Zweck bemühen — zum Theil um diesselben — so wird hier ein erbitterter Kamps diplomatischer Vorsbereitungen unter der Decke geführt, der, wenn man die Decke zu lüsten vermag, den Andlick ausselste gespannter Verhältnisse gewährt.

Wie hätten dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm die polnischen Verwickelungen seines Gegners nicht hoch willkommen sein sollen? Er hatte nichts unterlassen, um die günstige Gelegenheit für seine Zwecke auszubeuten; er hatte den kaiserlichen Hof bestürmt; er hatte,

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 262 f.

<sup>\*)</sup> Neues Bundesinstrument dat. Frankfurt a. M. 11. Aug. 1655; die Alliance wird hier auf neue zwei Jahre Prolongirt b. h. dis zum 15. Dec. 1658. (Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> S. über die Machinationen des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm die aussührlichen Angaben v. Haeften's in Urk. u. Actenst. V. 778 f.

als bort nichts zu erreichen war, sich nach Frankreich gewandt und bei bem Carbinal Mazarin um Unterstützung ober Zulassung eines Handstreichs gegen Cleve und Mark geworben. Er hatte die Ver= bindung mit seinem Schwager, dem Polenkönig Johann Casimir, benutt, um von dieser Seite ber bem Kurfürsten Schwierigkeiten zu Das immer wachsende Mißvergnügen der ckevischen Stände, die von dem Kurfürsten unerbittlich zu den beträchtlichsten Leistungen an Geld und Truppen für die Erfordernisse des Kriegs in Polen herangezogen wurden, bot günstige Aussichten auf Seiten der zu erobernden Lande selbst. Immer gefahrdrohender wuchsen die von ihm in den jülich=clevischen Landen angefammelten Truppenmassen. Eben jett, im Sommer 1657, war der Plan im Werke, im Einverständniß mit den enragirtesten katholischen Mitgliedern der stänvischen Opposition einen Angriff auf die clevisch-märkischen Lande zu wagen; nur durch die energischen Maßregeln des wachsamen brandenburgischen Statthalters, des Fürsten Johann Morit von Nassau, ward dem Ausbruch vorgebeugt ').

Für jest war die brandenburgische Politik genöthigt, sich hier in der Defensive zu halten; ihren Wünschen und Absichten nach war sie ebenso angrisselustig wie der Pfalzgraf nur immer. In manchen Kreisen betrachtete man die Sendung Waldeck's auf den Mindener Statthalterposten als ein Zeichen, daß etwas von Seiten des Kurfürsten im Werke sein müsse. Und auch Waldeck selbst ging, zwar nicht mit bestimmten Plänen und Instructionen, aber doch seinerseits wenigstens mit ausgesprochenen Wünschen und Hoffnungen der Zukunst entgegen: er hosse, schreibt er wenige Tage vor seiner Abreise von Königsberg, wenn der Kurfürst "jener Orten etwas ansange",

7

Ţ

<sup>1)</sup> v. Saeften ebenbaf. S. 787.

Diarium Kittelmann's während seiner Gesandtschaft in Prag (s. oben S. 427 n. 1) dat. 1. Nov. 1657. Er erzählt, wie der Reichsvicekanzler Graf Kurt ihm im Gespräch eine Andeutung dieser Art macht: "daß er nicht hoffen wollte, daß S. Ch. D. einig ander Dessein der Wiedererlangung Ihrer pommerischen Landen bei so angenehmer Conjunctur vorziehen würden, und gab hiermit nicht undeutlich zu versiehen, als wenn er von einigem Borhaben gegen Psalz-Reuburg etwas wüßte". (Berl. Arch.)

es werde ihm nebst den beiden ihm beigegebenen älteren Generallieutenants "die Ehre solcher Expedition gegönnet werden"; und da zumal der Feldzeugmeister Sparr jetzt "alt und gemächlich" werde, "so wird S. Churf. Dohl. nicht ohne Frucht mich als einen zut Arbeit nunmehr wieder bequemen und nach solchen rühmlichen Actionen strebenden gebrauchen; da ich dann gute Dienste zu thun verhosse").

Sehr viel mußte für die gesammte Gestaltung der Dinge in diesen Bereichen jedenfalls darauf ankommen, von welcher Wirkung sich das Bündniß mit den drei braunschweigischen Herzögen zeigte?). Seit dem Abschluß desselben im Juli 1655 hatten die Verhandlungen sast ununterbrochen fortgedauert, von brandenburgischer Seize besonders von dem geheimen Rath Raban von Canstein geführt?). Nur zu dald stellte sich heraus, daß auf eine große Dauerhaftigkeit und Wirkung dieses diplomatischen Werkes nicht zu rechnen war. Mit Besorgniß versolgte man an den braunschweigischen Hösen den Gang der Dinge im Norden und Brandenburgs Verwickelung in dieselben, eifrig allein darauf bedacht, jeden Anlaß zu meiden und jede Deutung abzulehnen, wodurch man selbst zu einer activen Besthätigung bei jenen entsernten Wirren genöthigt werden könnte.

Vor allem wurde unter allerlei Vorwänden der Austausch der Ratissicationen von Termin zu Termin hinausgeschoben. Bei jeder Gelegenheit betonten die braunschweigischen Räthe, daß die geschlossene Alliance nur für die Reichslande gelte und Preußen zu diesen nicht gehöre; daß aber auch für die Reichslande sie zu nichts verpstichtet seien, wenn Brandenburg zu dem betressenden Angriff selbst den Anlaß gegeben habe, ohne sich vorher darüber mit ihnen zu versständigen 4). Als dann mit dem Herbst 1656 die Gesahr polnischer

<sup>1)</sup> Aus der oben S. 430 n. 1 erwähnten Denkschrift vom 28. Aug. 1657.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 254 ff.

<sup>\*)</sup> Aussührliche Acten über diese Verhandlungen in den Jahren 1656 und 1657 im Archiv zu Hannover. In den brandenburgischen Acten ist hier eine Lücke, die dis zum Nov. 1657 reicht.

<sup>4)</sup> Protokolle und Briefwechsel mit den braunschweigischen Rathen von August bis October 1656. (Hannov. Arch.)

Augrisse auf die beandenburgeschen Reichslande immer näher kam und endlich bieselben in der Neumark und in Hinterpommern wirklich erfolgten, nahm trotz ber bringenbsten Mahnungen Canstein's bei wiederholten Zusammenkünften die Zurückhaltung der braunschweigischen Höfe nur zu; man verwies auf die Kreistage und auf die in Frankfurt tagende Reichsbeputation; jede particulare Hilfleiftung unf Grund der Alliance ward abgelehnt; das einzige war, daß im Ramen des niedersächsichen Kreises ein Abmahnungsschreiben an den König von Polen und ein anderes an den Kaiser gerichtet wurde, worin dieser zur Intercession aufgefordert wurde '). 31[8 merläßliche Borbedingung jeder anderweitigen Bethätigung wurde die Mittheitung der Berträge gefordert, die der Kurfürst mit Schweden geschlossen habe und welche die Ursache seines Kriegs mit Polen scien; ein Verlangen, dem von brandenburgischer Seite aus guten Gründen nicht entsprochen werden konnte, dessen Billigkeit aber gleichwol nicht in Abrede zu stellen ist.

Nur in einem Bunkte gefang es Canstein, enblich eine Concession von den braunschweigischen Herzögen zu erwirken. im Januar 1657 bei einer neuen Conferenz in Braunschweig bringend die Auswechselung ver Natificationen forderte, erklärten Celle und Wolfenbüttel dies nur gegen einen in Betreff ber polnischen Berwickelungen sicherstellenben Revers thun zu können; Hannover verweigerte es unbedingt: Dagegen zeigten die beiden ersteren sich in sofern zum Entgegenkommen bereit, als sie sich erboten, mit einem Theil ihrer Truppen die festen Plätze des Kurfürsten im westfälischen Kreise zu besetzen und daburch ihm die Möglichkeit zu geben, Das Erbieten feine vortigen Garnisonen anderweit zu verwenden. wurde angenommen; indeß währte es bis zum Mai, ehe man sich über alle Einzelheiten geeinigt hatte, und ehe die erforderliche Zustimmung des noch immer in Benedig weilenden Herzogs Georg Wilhelm eingeholt war. Am 15. (25.) Mai wurde zu Peine eine Convention dieses Inhalts abgeschlossen .).

<sup>1)</sup> Schreiben an ben König von Polen und an den Kaiser dat. 31. Dec. 1656. (Ebenbas.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Protokolle und Briefwechsel vom Januar bis Mai 1657 (Hannov. Arch.).

Dies geschah nun in eben der Zeit, als in Preußen der Umschwung sich vorzubereiten begann, den wir geschildert haben. Der Wunsch, möglichst viele Truppen für den Kriegsschauplatz disponibel zu haben, trat vorerst zurück; die Convention wurde nicht ratissiert und der Kurfürst lehnte bankend das braunschweigische Erbieten, als jetzt nicht mehr erforderlich, ab ').

Und schon begann noch ein auberer Gesichtspunkt sich für vie inneren deutschen Angelegenheiten geltenb zu machen.

Der Tob des Kaisers, die Aussicht auf eine neue Kaiserwahl trat jetzt als ein neues, alle Parteigegensätze verschärfendes Motiv herein. In allen Kreisen wurden die daran sich knüpfenden Fragen alsbald aufs lebhafteste verhandelt; die gleichartigen Winsche und Interessen bei dieser Entscheidungsfrage begannen sich zusammenzuschließen; in den Reihen der antihabsburgischen Opposition sowol wie von Seiten des österveichischen Hoses wurde die größte Kührigskeit entwickelt.

An den braunschweigischen Hösen hielt man-mit Entschiedenheit den antihabsburgischen Standpunkt selt, auf weichem man sich im Jahr 1654 mit Brandenburg zusammengesunden hatte. Man ersachtete jetzt die Zeit gekommen, im Sinne der damaligen Bersabredungen vorzugehen. Namentlich Wolsenbüttel zeigte sich sehr energisch gestimmt. Die Vortheile einer bairischen Kaiserwahl, wie sie bereits auch in den Kreisen der rheinischen Verbündeten erwogen wurden, stellten sich wieder vor Augen und hatten in dem Herzog August einen lebhaften Fürsprecher, wobei es durchaus nicht ungünstig in's Gewicht siel, daß von dem jungen bairischen Throncandidaten wenig gutes zu sagen war. Aufs dringendste ließ gleich in den Ersten Wochen nach dem Tod des Kaisers Herzog August von Wolsenbüttel durch Canstein dem Kurfürsten empsehlen, die polnischpreußischen Angelegenheiten, selbst mit Opsern, schleunigst in Ord-

v. Mörner Kurbrand. Staatsvertr. S. 217 f. Daß Walbeck sich für dieses Abstommen mit ben Braunschweigern sehr interessirte, zeigt Rauchbar S. 182.

<sup>1).</sup> Der Kursürst an die Herzöge von Braunschweig dat. Königsberg 8. Juni 1657. (Hannov. Arch.) Bergl. Rauchbar S. 185, wo "1000 Mann" statt "1700 Mann" zu lesen ist.

nung zu bringen: er werde bei den jezigen Conjuncturen im Reiche wehr Vortheil davon tragen können, als ihm irgend dort zu er= reichen ständen <sup>1</sup>).

Man hegte, wie wir sahen, auch in Königsberg kurze Zeit Sebanken ähnlicher Art. Es war natürlich, daß in demselben Maße als man von ihnen zurückam, die Möglichkeit eines engen Zusammenschens mit den Braunschweigern dahinschwand und diese sich mehr und mehr dem Berein derzenigen zuwandten, welche in der Reichsspolitik-jest den Kern der antiösterreichischen Opposition bildeten.

Dies waren aber die Genossen des rheinischen Bunbes.

Bereits seit dem Sommer 1656 war bei Braunschweig und Hessen-Cassel um ihren Eintritt in die Alliance geworben worden <sup>3</sup>). Rach einigem Zögern waren sie auf Verhandlungen eingegangen, mehrere Conferenzen fanden Statt. Doch versehlten die vier prostestantischen Höse nicht, der brandenburgischen Regierung von allem, was vorzing, genaue Kunde zu geben. Als erste Bedingung stellten sie den Alliirten die Forderung hin, daß auch Brandenburg und Schweben zum Beitritt ausgesordert werden müßten <sup>3</sup>).

Dem konnten nun, bei dem ausgesprochen defensiven Zweck des Bündnisses, die anderen sich nicht wol entziehen. Die Zustimmung wurde ertheilt, unter dem Vorbehalt, daß der Bund dadurch nicht in die polnischen Wirren verwickelt werden dürfe ). Als brandensburgischer Commissar trat Canstein zunächst mit Braunschweig und Hessen in nähere Verhandlung über die Angelegenheit.

Gegen diefes ganze Verfahren war bis hieher nichts einzus wenden. Aber die neuen Conjuncturen, welche der Sommer und Herbst dieses Jahres brachten, verwandelten auch mehr und mehr

<sup>9</sup> Relation Canstein's über eine Conferenz in Wolfenblittel dat. 14. (24.) April 1657; chiffrirt. "Zwar wissen sie auch wol, wie es mit Baiern beschaffen und daß selbiger ein schlechter Herr sei; aber dies ist eben eine Ursache mit, daß sie kieber vielleicht diesem als dem anderen zugethan." (Berl. Arch.)

<sup>2)</sup> Das erste Aufforberungsschreiben dat. 18. Juli 1656. Das braunschweisgische Antwortschreiben erfolgte erst s. d. 28. Oct. 1656. (Abschr. Berl. Arch.)

<sup>\*)</sup> Protofoll ber Conferenz in Frankfurt a. M. dat. 20. Dec. 1656.

<sup>4)</sup> Protofoll dut. Frankfurt a. M. 11/21. Febr. 1657.

bie Stellung ber braunschweigischen Fürsten. Der entspringenbe bänisch-schwedische Krieg steigerte ihre Besorgniß, jetzt boch noch in ben näher kommenden Kriegswirdel hineingezogen zu werden; die immer wahrscheinlicher werdende Aussicht vollends, daß Brandenburg im Bunde mit Desterreich und Polen gegen Schweden auftreten werde, machte ihnen die disherige Berbindung immer bedenklicher; immer geneigter wurden sie, sich in dem rheinischen Bündniß einen Küchalt gegen etwaige Fährlichkeiten und einen Ersat für die ihren Zweden jetzt versagende Genossenschaft Brandenburgs zu fuchen.

Bald stellten sich die Verhältnisse so, daß von der ursprünglich geforberten Aufnahme von Schweben und Branbenburg gemeinsam in den rheinischen Bund nicht mehr die Rede sein konnte; es fragte sich nur noch, ob das eine ober das andere zuzulassen sei. Und inbem nun, besonders seit dem Tode des Raisevs, die bis dahin ziem= lich geheim gehaltene Verbindung der geistlichen Kurfürsten mit Frankreich offen zu Tage trat, während anbererseits die Parteinahme Branbenburgs für Desterreich immer zweiselloser wurde, so mußte sich die Entscheidung jener Alternative nothwendig zu Ungunsten Brandenburgs wenden und zu Gunften des Schwedenkönigs, der als Herzog von Bremen und Verben in den Bund aufgenommen wurde und die Garantie besselben für die genannten deutschen Gebiete erhielt. Die brandenburgische Politik hatte sich aufs eifrigste bemüht, nicht für die Aufnahme des Kurfürsten in den Bund, woran ihr unter den jezigen Umständen nichts gelegen fein konnte, sondern darum, das Zustandekommen des erweiterten rheinischen Bundes überhaupt zu verhindern. Dies mißlang ihr, und als im August 1658 dieser Bund sich ziemlich unerwartet als eine vollendete That= sache darstellte, so sah sich Brandenburg nicht nur in sehr unangenehmer Weise überlistet, sondern befand sich nun auch ganz isolirt einem mächtigen Bündniß gegenüber, welches seine beiden jezigen Hauptgegner, Schweben und Pfalz-Neuburg, ebenfo wie seine beiben bisherigen Hauptfreunde, Braunschweig und Hessen, in stch schloß und welches Bedingungen von ber unläugbarsten Feindseligkeit gegen ben Kurfürsten enthielt. Dagegen war nun die österreichisch=polnisch= bänische Alliance sein Antheil geworden, und einen Monat vor Abschluß der rheinischen Alliance war in Frankfurt unter lebhafter Beförderung von Seiten Brandenburgs der Habsburger Leopold zum Kaiser erwählt worden.

Um dieselbe Zeit aber stieß König Karl Gustav den bereits geschlossenen Rothschilder Frieden mit Dänemark über den Hausen und begann einen neuen Krieg, der, wie er gedachte, das Ende Dänemarks werden sollte. Einen Monat nach dessen Ausbruch befand sich der Kurfürst auf dem Marsch, um mit dem einstigen Bundesgenossen um die Erhaltung des Gleichgewichts im Norden, um die Rettung Dänemarks, um die eigene Existenz zu kämpfen.

Wir haben mit diesen allgemeinen Umrissen die politische Atmosphäre bezeichnet, in welche Waldeck eintrat, als er sein neues Amt übernahm, und zugleich den Verlauf der allgemeinen Angelegenheiten bis zu dem Zeitpunkt, wo er dasselbe niederlegte.

Man sieht, er kam aus Preußen, wo seine Politik den Vershältnissen erlegen war, hierher, um ein noch weit empfindlicheres Scheitern aller seiner Pläne zu erfahren.

Gewiß hat Walbeck mit allen Mitteln, die ihm jest noch blieben, sich bemüht, der Wendung entgegenzuarbeiten, die sich jest unter seinen Augen vollzog. Vergeblich, er hatte das Heft nicht mehr in der Hand '). Einen großen Theil der nächsten Zeit brachte er in Arolsen zu, "in der Gesellschaft der wilden Thiere", wie er schreibt: "ich sehe in Stilligkeit das Werk mit an, die Sachen kommen mir jest so dunt vor, daß ich sie lieber von weitem, als bei nahe ansichaue". "Es scheint, sagt er an einer anderen Stelle desselben Briefes, mit der deutschen Freiheit gethan zu sein, und werden wir Reinen den Größeren und hernach die Großen den noch Mächtigeren zur Ausbeute bleiben").

<sup>1)</sup> Das Einzelne seiner Thätigkeit in hieser Zeit entzieht sich unseren Blicken, ba die Materialien hier nur sehr unzureichend erhalten sind. Selbst die Inspruction Walbeck's für sein jetziges Statthalteramt ist nicht mehr aufzusinden gewesen; ebenso ist sein sonst so frequenter Brieswechsel für diese Monate sehr spärlich; von seinen amtlichen Berichten sind nur einige unbedeutende Stücke vorshanden. Auch Rauchbar geht über diese Zeit mit Stillschweigen hinweg.

<sup>2)</sup> Walbed an Graf Egon von Fürstenberg dat. Arolfen 18. Jan. 1658. (Arolf. Arch.)

Gelegentlich forberte ihn der Kurfürst persönlich noch einmal auf, seine Ansicht über den Stand der Dinge auszusprechen. Er kam diesem Verlangen nach; aber seine Antworten tragen das Gepräge der Ueberzeugung, daß für seine Rathschläge jetzt bei dem Kurfürsten kein Boden mehr sei.).

Zu der allgemeinen politischen Verstimmung traten neue Aerger= nisse hinzu, die ihm vom Hose her namentlich in Bezug auf die ihm anvertraute Militärverwaltung bereitet wurden, und die er jetzt noch mehr als sonst mit der gereiztesten Empfindlichkeit aufnahm, und die vielleicht auch von Seiten seiner Gegner auf diese berechnet waren.).

Alle diese Gründe wirkten zusammen, Waldeck zu dem Entschluß definitiver Auflösung seines bisherigen brandenburgischen Dienstvershältnisses zu bewegen. Im Mai 1658 schickte er einen seiner Stabssofficiere an den Hof mit der erneuten Bitte um völlige Entlassung.

So willkommen der Schritt vielen sein mochte, so gab es doch auch Freunde, die Waldeck auch jetzt noch davon zurückzuhalten suchten "). Die Kurfürstin Louise Henriette selbst, obwol sie in letter Zeit häufig sich in Zwiespalt mit seinen Ansichten befunden hatte, sah ungern einen Mann aus bem Dienste des Staates scheiben, bessen Verdienste und geistige Bedeutung sie zu würdigen wußte und der ihr felbst und ihrem Gemal persönlich nahe gestanden hatte. Walbeck hatte auch ihr seine Bitte um Entlassung und die Gründe derselben, besonders die rein persönlichen, mitgetheilt. In einem eigenhändigen Antwortschreiben sprach sich die Fürstin über seinen Entschluß aus; es mischen sich darin lebhaftes Bedauern und eine gewisse empfindliche Gereiztheit; von Waldeck's politischen Motiven ist darin nicht die Rede; um so mehr wird die rein persönliche Seite der Sache betont: die früheren Bersprechen Waldeck's, treu auszu= halten, die ungeschwächte Zuneigung des Kurfürsten zu ihm, gegen welche all die "Pikanterien" des Hofes und seiner Feinde nicht in's

<sup>1)</sup> So in dem von dem Kurfürsten verlangten Gutachten "über den jetzigen Staat Sr. Churf. Doll.", dat. Rhoden 4. Mai 1658. (Berl. Arch.) Bergl. Urk. u. Actenst. II. 169.

<sup>2)</sup> Randbar S. 192.

<sup>\*)</sup> Urk. u. Actenst II. 170.

Gewicht fallen könnten, die moralische Verpflichtung endlich, den Staat durch die gegenwärtige Krisis hindurchbringen zu helsen, "zum mal Sie der erste gewesen sind, der uns in diesen Krieg geführt hat". Sie läßt hindurchblicken, daß Waldeck wol schon andere höhere Ziele seines Ehrgeizes vor Augen haben möge!).

Es liegt nichts vor, woraus man die persönliche Ansicht des Kurfürsten selbst über diesen Schritt seines Ministers entuehmen könnte. Das Gesuch Waldeck's war jetzt so gesaßt, daß au der Festigkeit seines Entschlusses nicht zu zweiseln war. Die gewünschte Entlassung wurde ihm ertheilt (18/28. Mai 1658).

Unmittelbar nach Einreichung seiner Demission hatte er noch einmal in einem eingehenden Gutachten dem Kurfürsten seine Gesichtspunkte in Betreff der Kaiserwahl aus einander gesetzt. Es ist das letzte officielle Actenstück, womit er sich auf Grund seiner bisherigen Stellung an den Kurfürsten wandte, sein letztes Wort in Betreff der brandenburgischen Reichspolitik: eine neue, eingehende, motivite Warnung vor der Hingabe des Reichs an das Haus Desterreich, vor einer abermaligen habsburgischen Raiserwahl.

An einen Erfolg seiner Mahnungen konnte er selbst nicht mehr glauben. Zwei Wege, die bisher neben einander hergelausen und die im Grunde demselben Ziel entgegenstrebten, gingen hier auseinander, um sich erst nach langer Frist wieder zu begegnen.

## Shluß.

Ich wünschte hier die Feder niederlegen zu können. Im wesentlichen ist die Aufgabe zu Ende geführt, welche ich auf diesen Blättern zu lösen versucht habe, und es ist wenig erfreulich, zum Schluß der

<sup>3)</sup> Im Archiv zu Arolfen. Ich theile ben ganzen interessanten Brief in ben Beilagen mit. — Zeichen schwankenber Stimmung ber Aurstritten gegen Waldeck sinden sich indeß schon früher; so in dem Brief an Schwerin vom Febr. 1657 bei v. Orlich III. 422.

<sup>2)</sup> Gebanken in puncto ber Wahl eines Römischen Königs; nebst Begleitschreiben dat. Rhoben 17. Mai 1658. (Berl. Arch.) Der Hauptinhalt ist bereits oben S. 288 ff. mitgetheilt.

unerquicklichen Rachfpiele zu gebenken, welche bem Austritt Walbecks aus den Diensten des Auxfürsten folgten. Dennoch fordert die Pflicht der Bollständigkeit, auch ihnen noch einige Worte zu widmen.

Bei der Gewährung seines Abschieds wurde Baldeck das in ähnlichen Fällen übliche Versprechen abgenommen, von den in seiner Dienstwaltung ersahrenen Geheimnissen keinerlei Gebrauch zu machen; eine Zusage, die er natürlich ohne weiteres leistete. Der ferneren Forderung dagegen, daß er sich nicht in die Dienste eines anderen Herrn begeben dürse, welcher dem Kursürsten seindselig sei oder mit welchem er demnächst zersallen könne, widersprach er alsbald: man könne ihm nicht wehren, "das wenige, so ich in der Welt gelernt, serner zu üben", man dürse ihn nicht des Mittels berauben, "wos durch ich dassenige, was ich din und was jeht verdunkelt werden will, an den Tag legen könne").

Es handelte sich bei der Forderung sowol wie bei der Weigerung um eine beiden Theilen bereits ganz bestimmt vor Augen stehende Frage. Walded war entschlossen, sich nicht dem Stillsitzen zu ergeben; die persönlichen Beziehungen, in denen er zu dem König Karl Gustav stand, machten ihm den Uedertritt in dessen Dienste erwänscht, und es wurde von seinen Segnern vielleicht nicht ganz mit Unrecht vermuthet, daß diese Aussicht sür ihn ein wesentlicher Beweggrund gewesen war, sein disheriges Berhältniß so kurzer Hand zu lösen. Bald nach erhaltenem Abschied schickte er seinen Vetter Josias zu dem König und ließ ihm seine Dienste als General der Cavallerie andieten, welche auch alsbald angenommen wurden \*). Dem Kursürsten zeigte er den gethanen Schritt sosort an \*); im August begab er sich zu dem König, der kurz zuvor den Krieg mit Dänemark erneuert hatte und mit der Belagerung von Kopenhagen beschäftigt war.

Das Bedenkliche dieses Eutschlusses soll nicht beschänigt werden. Als Waldeck ihn ausführte, war der Krieg zwischen Brandenburg

<sup>1)</sup> Walbed an ben Kurfürsten dat. Wilbungen 22. Juni 1658. (Berl. Arch.)

<sup>3)</sup> Rauchbar S. 193 ff.

<sup>\*</sup> Balbed an ben Kurfürsten dat. Arolfen 29. Juli 1658. (Berl: Arch.) Rauchbar S. 194.

und Schweben noch nicht erklärt; daß er sehr wahrscheinlich sei, konnte ihm nicht entgehen; es war eine naheliegende Pflicht des politischen Anstandes, den peinlichen Conflicten ans dem Wege zu gehen, welche eine schwedische Kriegsbestallung unter den sehigen Umständen so leicht für ihn herbeisühren konnte. Als formelle Entschuldigung läßt sich nur geltend machen, daß Baldeck sein neues militärisches Amt mit dem speciellen Vorbehalt übernahm, nicht gegen Brandendurg verwendet zu werden, sondern allein als sür den Krieg gegen Dänemark engagirt gelten zu wollen. Ein Vorbehalt, wie er durch die Natur militärischer Dienstverhältnisse in jener Zeit nicht gerade ausgeschlossen wird, den aber strict einzus halten durch die Umstände doch hier unmöglich gemacht wurde.

Als bald darauf der Aurfürst den Krieg gegen Schweben begann, war der Constict unvermeidlich. Noch genoß Walded die ihm
von dem Kursürsten bald nach seiner Berufung verliehenen geistlichen
Pfründen, die Domprobstei Halberstadt und die Comthurei Lagow.
Auf Grund diese Besitzes wurde er als brandenburgischer Unterthan
betrachtet, und unmittelbar nach erlassener Kriegserklärung erging
daher an ihn ein sogenanntes Avocatorium, die Aussorderung, als
brandenburgischer Basalt bei jetzt erklärtem Kriegszustand sosort den
Dienst dei der Gegenpartei zu quittiren. Als Walded, unter Berufung auf seine Eigenschaft "als ein Stand und Graf des Reiches"
der brandenburgischen Abberufung Folge zu leisten sich weigerte,
wurde das Urtheil der Einziehung der beiden genannten Pfründen
gegen ihn ausgesprochen"); die Comthurei wurde bald darauf dem
geheimen Rath von Löben, die Domprobstei dem Grafen Christian
von Dohna verliehen.

Eine fange Reihe ärgerlicher Streitigkeiten knützte sich an dieses Urtheil, dessen Rechtmäßigkeit von Waldeck eifrig bestritten wurde. Wie immer es sich mit dieser verhalten möge — die Frage dürfte nicht ganz einsach zu entscheiben sein — so ift nach allem Früheren begreissich, daß die persönlichen Feindschaften, die sich Waldeck in so

<sup>- 1)</sup> Der Anrfürst an die geh. Räthe in Berlin dat. Hufum'8. Oct. 1658. (Berl. Arch.)

großer Zahl und gerabe in den jetzt einflußreichsten Areisen zugezogen hatte, nicht wenig dazu beitrugen, den Zwiespalt zu verschärfen und mit Absicht den Bruch womöglich unheilbar zu machen. Befonders Schwerin und Iena suhren fort, in der erhittertsten Weise gegen Waldeck zu wirken, jedem friedlichen Ausgleich und jeder Wiedersanknüpfung entgegenzuarbeiten ). Die Versolgungslust der jetzt siegreichen Partei dehnte sich selbst auf die Männer aus, die zu Waldeck in näherem persönlichem Verhältniß gestanden hatten und als seine Parteigänger galten. Namentlich Dobrzenski hatte Jahre lang unter diesem Druck zu leiben ).

Schon im Spätsommer 1659 verließ Walded den Kriegsschanplat wieder 3) und begab sich nach Arolfen. Wie gereizt die Stimmungen noch immer waren, ist taraus ersichtlich, daß einige Monate später mehrsach von einem gegen ihn beabsichtigten Attentat die Rede ist, welches in dem Thiergarten bei Rhoden im Walded'schen entdeckt worden sein sollte 4).

Der Friede von Oliva brachte endlich die allgemeine Beruhigung

<sup>1)</sup> S. z. B. die gehässige Hetzerei Jena's bei Orlich I. 245.

<sup>2)</sup> Er blieb, ebenso wie viele andere Personen des Berliner Hoss in brieflicher Berbindung mit Walbeck, die wenigstens alsbald nach dem Frieden von Oliva wieder angeknüpft wurde. So schreibt er noch Ansang 1662 an ihn: depuis que V. Exc. a quitté la cour, je m'en trouve esloigné aussi et quoique souds un prétexte assez spécieux, neantmoins avec une ruine évidente de ma fortune"; er helte sich in Königsberg auf, um bort der "rage de mes persécuteurs" aus dem Wege zu gehen (dat. Königsberg 3. Febr. u. 18. April 1662). (Arolf. Arch.) Andere, wie namentlich Meinders, der früher Walbeck's Secretär gewesen war (s. oben S. 352 n. 2), wußten sich zu behaupten; mit ihm sieht Walbeck nach dem Olivaer Frieden wieder in lebhastem briessichen Bersehr und Meinders beklagt mit den stärksten Ausdrikken "l'injustice de son destin", welche es verschulde, "de laisser en repos et oisiveté une des plus grandes et des plus accomplies personnes de la terre" (dat. Berlin 17. Juni 1662). Ebendas.

<sup>3)</sup> Seine dortige Thätigkeit bespricht ausführlich Rauchbar S. 195 ff.

<sup>4)</sup> Hierüber ein Briefwechsel zwischen ber Gemalin Walbect's und dem brandenburgischen Commandanten von Lippstadt Ernst v. Pöllnitz, im März 1660,
im Arols. Arch. Bergl. Rauchbar S. 213. Schon früher in einem Brief o. D.
aus 1658 ober 1659 spricht Walbect einmal von einem "assassinat dont Dr.
Jena, d. co qu'on dit, m'a ose manacer dans la chambre de S. Alt. El."
(Arols. Arch.)

Die Restltution Walded's in seine und eine Generalamnestie. brandenburgischen Beneficien, die man sich schwedischer Seits zu spät bemüht hatte, in ben Friedenschluß einzufügen ), fand aber damit noch immer nicht ihre Ersebigung. Als Walved kurz nach geschlossenem Frieden ein beglückwünschendes Schreiben an Schwerin richtete und ihn zugleich um seine Bermittelung zur Aussöhnung und zur Regelung ber streitigen Angelegenheit ersuchte, wies dieser Compli= mente und Glückwünsche in der barschesten Beise zurück, behandelte tha fast geradezu als einen Fahnenflüchtigen und lehnte sebe Ver= mittelung ab, ebenfo wie er ihm jede Aussicht auf Erfolg abschnitt. Der ganze triumphirende Stolz Schwerin's über den doch noch ohne, ja felbst gegen Waldeck glücklich durchgeführten Kampf spricht sich in dem von dem erbittertsten Hohn erfüllten Briefe aus 2). kinige aufgefangene Briefe, durch zu Protokoll genommene Ansfagen schwedischer Gefangener hatte man sich in Besitz eines ganzen Arsenals von leidenschaftlichen Ausbrüchen Walded's in Betreff ver brandenburgischen Politik gesetzt, beren man sich jetzt in ausgiebiger Weise bediente, um ihm jede Möglichkeit des Rückweges nach Berlin zu verlegen:

Der Einfluß der Zeit und die Verwendungen Befreundeter brachten es endlich doch dahin, daß eine äußerliche Aussühnung mögstich wurde. Im Februar 1662 begegnet uns Waldeck wieder auf kurze Zeit in Berlin<sup>3</sup>). Vato darauf gelang es, auch die Angelegens beit der beiden Beneficien zu regeln. Von der Halberstädter Domprobstet trut Graf Dohna freiwillig zurück, zumal sich auch das Domcapitel für die Ansprüche Baldeck's anssprach. Ueber die Comthurei Lagow kam es zu einem Bergleich mit dem Freiheren von Löben, als jezigem Inhaber, kraft dessen dieser die Pfründe dis an seinen Tob (1667) behielt und dann Waldeck wieder in den Besitz derselben eingesetzt wurde <sup>1</sup>).

<sup>· · 1)</sup> Böhnt Acta Pac. Oliv. II. 396 ff.

Halbeck an Schwerin dat. Wilbungen 3. Juni 1660 (eigenh.). Schwerin an Walbeck dat. v. D. 26. Juni 1660. (Berl. Arch.)

<sup>3)</sup> Urt. n. Actenft. II. 248. 259.

<sup>4)</sup> Das Rähere f. bei Rauchbar G. 215 ff.

Bon einer Rückehr Walbed's in die Dienste des Kurfürsten nach geschehener Aussöhnung scheint nicht ernstlich die Rede gewesen zu sein '). Ein thaten- und wechselreiches Leben lag noch vor ihm. Mit sast allen wichtigsten Ereignissen der drei nächsten Jahrzehnte in Deutschland ist sein Name verdnüpft, und die Geschichte dieses Abschnitts seines Lebens würde ein werthvoller Beitrag für die deutsche Geschichte des späteren siedzehnten Jahrhunderts sein können, die solcher Beiträge noch so dringend bedarf. Sie ist noch nicht geschrieden, und uns, die wir uns demüht haben, ein Jahrzehnt dieses Lebens in seiner Berknüpfung mit den allgemeinen Angelegen-heiten in möglichst eindringender Bollständigkeit hier vorzusühren, widerstreht es, mit der dürren Stizzirung eines serneren Lebens-lauses zu schließen, von dem wir gewiß sein können, daß auch er, für eine eingehendere Betrachtung, ebenso reich bewegt und inhaltsvoll sich zeigen würde, wie die hier geschilderten Jahre ').

Häusige und mannichsaltige Anlässe haben auch in ihrem späteren Leben Walbeck und den Anrfürsten Friedrich Wilhelm mit einander in Beziehung gebracht. Ein freundschaftlicher Verkehr, bei manchen Gelegenheiten durch persönliches Begegnen neu belebt, zieht sich bis an das Lebensende des Aurfürsten hin ').

Gern gebenken wir zum Schluß, einer letten bebeutsamen Berührung zwischen beiden. Es war im Beginn der achtziger Jahre. Mächtige Veränderungen waren über Europa dahingegangen. Als unheildrohendes Gewitter hing die zu jeder Gewaltthat bereite Uedermacht Frankreichs über allen Landen, über Deutschland besonders. Die Reunionen hatten begonnen, Straßburg war gesallen. Der unerträglichen Gesahr zu wehren bildete sich damals, schwer und

<sup>1)</sup> Daß man es französischer Seits wünschte, um baburch ben österreichischen Einfluß in Berlin zu brechen, zeigt Urk. u. Actenst. II. 259.

Die äußeren Daten von Walded's Leben bis zu seinem Tob am 19. New. 1692 sinden sich am vollständigsten (aber doch äußerst mangelhaft) bei Barnhagen Walded. Regentengeschichte, in Eurhe Briträge z. Gesch. d. Fürsteuth. Walded u. Pyrmont II. 2. (1868) S. 221 ff.

<sup>\*)</sup> Go war es z. B. ber Aursürst, der schon im J. 1668 die Erhebung Balbed's in den Reichsfürstenstand beim Kaiser bestürwortete, die dann erst 1682 erfolgte; s. Pufendorf Frid. Wilh. X. §. 59.

kangsam und spät genug, jene "Association" unter ven Reichsständen, welche dann in dem Laxenburger Bünduiß vom Wai 1682 sich zu einem sesten Kern für einen allgemeinen Keichsbund mit dem Kaiser gegen die Usupationspolitik Ludwig's XIV. zusammenschloß. Das Laxen-burger Bündniß — man nannte es dumals auch "die Waldeck's che Alliance"); denn dem Grasen Georg Friedrich von Waldeck gesbührte vor allen der Ruhm, diese Vereinigung mit der unermüdliche sten Thätigkeit betrieben und endlich glücklich zu Stande gebracht zu haben.

Brandenburg gehörte ihr nicht an. Noch hielt der Kurfürst grollend über das arge Schickal, welches die Ohnmacht, Feigheit und Treulofigkeit der kniserkichen und Reichspolitik den glänzenden Erfolgen seiner schwedischen Feldzüge in dem Frieden von St. Germain bereitet hatte, sich von jeder neuen Berbindung nach biefer Geise hin zurück und zog es vor, in immer engeren freundschaftlichen Beziehungen zu Frankreich fich zu bewegen. Damals, im Beginn ber Affociationsverhandlungen, im Sommer 1681, als der Kurfürft im Babe zu Phrmont verweilte, traf Walbeck mit ihm zusammen und hatte eine ausführliche Unterredung mit ihm. Den Inhalt seiner Vorstellungen faßte er in einem Memoire zusammen, welches er turz barauf bem Kurfürsten überschickte ); es ist eine eindringliche ernfte Mahnung, der Politik der Berbitterung zu entsagen, die Folgen zu erwägen, welche ein ferneres Gewährenlassen, ja wel gar eine Begünstigung Frankreichs, für die Nation, für die deutsche Unabhängigkeit, für die Sache des evangelischen Bekenntnisses nach sich ziehen müffe. Man wird das anziehende Actenstück gern am Sching dieses Buches in eigener Form lesen.

<sup>1)</sup> So in einer Flugschrift: "Apologia bes sogenannten Walbeckischen Receß", vom J. 1692, citirt bei Varn-hagen a. a. D. S. 231, wol dieselbe Schrift, die Dropsen III. 3. 743. n. unter dem Titel: "Apologie der Waldeckischen Allianz" etwähnt.

<sup>2)</sup> Wagner hist. Leopoldi Magni S. 537.

<sup>\*)</sup> Gebanken über ben jetigen Zustand ber Welt Sachen im Röm. Reich. Mit begleitenbem Schreiben dat. Rhoben 27. Juni 1681. (Berk Arch.) S. die Beilagen, wo auch der sogleich zu erwähnende Brief Walbed's an den Kursürsten vom J. 1683.

Wie damais die Verhältnisse lagen, konnte es einen Einstuß auf die Entschließungen des Aurfürsten nicht üben. In der unendlich verwickelten und schwierigen Arisis jener merkwürdigen Jahre mußte es nothwendig höchst entgegengesetzte und darum dech relativ gleichberechtigte Ansichten über den Ausweg geben, der aus diesem Wirrsal heraussühren mochte, und mit Unrecht würde man für eine einzelne, allen anderen gegenüber, den Preis wahrhaft patriotischer Gesinnung ansprechen.

Roch einmal, zwei Jahre später, wandte sich Walbeck an den Aurfürsten, ihm die immer verzweifeltere Lage der Dinge an's Herz Er traf die brandenburgische Politik bereits bei den ersten Andeutungen der Umkehr, der Abkehr von Frankreich. Roch geraume Zeit freilich währte es, ebe bieselbe zum völligen Durchbruch gelangen konnte. Inzwischen nahm Walbeck an bem Türkentrieg des Jahres 1685 Theil; hier fämpfte er bereits an der Seite brandenburgischer Truppen, die dem Kaifer zu Hilfe nach Ungarn gesandt worden waren. Als im Sommer-1686 endlich bas Augs= burger Bündniß zu Stande kam, so-war ein lang erftrebtes Ziel erreicht. Mit voller Energie ergriff nun der Kurfürst Friedrich Wilhelm ben Gebanken bes europäischen Unabhängigkeitskampfes gegen Frankreich, ber jenem Bündniß zu Grunde lag, und als man zum Oberbefehl über bie beutschen Bundestruppen vier ber bewährtesten Heerführer der Zeit erwählte, so war einer von ihnen Fürst Georg Friedrich von Walded.

So fanden sich am Abend ihres Lebens die beiden Männer boch noch einmal in der gemeinsamen Richtung auf eine große nationale Aufgabe zusammen.

## Beilagen.

# I. Aus dem Briefwechsel zwischen Waldeck und Sommelsbyck').

(Bergl. oben S. 31. 279 ff.)

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 1. Jan. 1652.

Er ist erschättert von dem vor zwei Tagen erfolgten Tod eines Sohnes, zus dem Krankheit 2c.

Non obstant tout ceci le contentement que j'ay de voir par la vostre du 26me l'advantage que vous vous estes reservé, pour vous conserver la principale direction en vostre cour, faict, que je me force pour vous feliciter vostre employ et vous souhaiter de tout mon coeur, que Dieu benie vostre labeur et le vous face reussir à plus de bonheur que ne m'a faict la faveur de nostre feu prince; et oultre cela je recognoy, que vous allez au solide, puisque vous battez à regaignier pour vostre maistre le coeur de ses subjects, et aussi à lui procurer les alliances, dont non seulement il a subject d'attendre le plus ferme appuy, mais doibt. aussi estre asseuré, qu'elles contribueront beaucoup au bien des affaires et de la cause commune. Par le prochain ordinaire on sondera les inclinations, et je ne doubte ou, parceque l'advantage est reciproque, qu'on les trouvers tres bien disposées, pourveu qu'on ne prétende pas chez vous rien, qui puisse chocquer la Suède. Aussi en la presente conjoncture il vault beaucoup mieux pour les interests de vostre prince, d'estre avecques elle en liaison, que de continuer l'aversion accause de ce qu'on luy a cedé. Et si on avoit telle intention, il y auroit .... belle occasion pour un renouvellement de l'alliance qui se traicte entre les couronnes de France et de Suede, y faire aussi comprendre vostre prince,

<sup>1)-</sup>Bergl. über Cornelius d'Aerssen de Sommelsdyck (geb. 1602, gest. 1662) die biographischen Notizen bei von der Aa biographisch Woordenboek der Nederslanden I. 106 ff., wozu allerdings der hier solgende Brieswechsel einige wesentliche Ergänzungen gibt. Anderes über ihn und von ihm in Groen van Prinsterer Archives de la maison d'Orange. Ser. 2. Vol. 5.

ce qui à mon advis seroit de tres grande importance pour mettre vostre maistre en une ferme posture, et beau moyen de faire valoir tous ses interests dedans l'Empire. —

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 8. Jan. 1652.

Je vous dirai, que je suis tres-aise d'apprendre, qu'on ne butte pas contre la Suede et que bien qu'appuyé ou secondé seulement d'un seul homme, mais que j'ai cru tousjours de probité et le plus sensé de vostre Conseil, vous ne vous laissez espouvanter des puissances que me marquez. Aussi le service de Dieu et celui de vostre prince vous y obligent, et quant bien de vous en prendroit mal, la decharge de vostre conscience vous demeurera tousjours à assez de satisfaction. Mais c'est une chose estrange, comment ce siecle abonde de tous costés en libertinage, et parce que, nonobstant l'amadouement qu'y voulez apporter, vous recognoissez, que n'y pouvez rien gaigner. Je l'attribue au mauvais exemple et appuy de nostre voysinage, et pour ce subject je ne jugeroi à propos de le reprimer avec vigeur sans estre fort pressé. Ce n'est pas pourtant que je voudrais conseiller de souffrir l'insolence; car oultre qu'en cela il y auroit de la lacheté, c'est que de plus par là on donne pied pour oser tout tenter; mais que je crois, que pendant ceste generale esmotion et ceste constellation si peu favorable pour les princes, il faut en dissimulant, connivant et cedant gaignier temps pour rompre la cabale; et cela en advantagant quelques ungs pour s'en servir contre les principaux, desquels estant venu a bout il sera puisapres aussy aisé (si on juge à propos) de maltraicter ceux desquels on s'est servi. Mais en tout cas, si on en veult à quelqu'un qui s'est emancipé, je suis de vostre advis, qu'il y fault apporter ceste sagesse et user de ceste adresse que de l'entreprendre sur quelque faict particulier afin de n'interresser le commun, qui est ung dangereux monstre et qui dans le désordre, où vos affaires sont, pourroit causer de grandes dommages à vostre prince.

Vous voyez, comme librement et sur vostre sommation je vous faicts part de mes sentiments; à ung aultre je serois plus retenu; mais je scay, qu'en ce, en quoy je puis faillir par faulte de cognoissance, vostre jugement et discretion suppléera et m'excusera. —

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 4. März 1652.

Parce qu'on m'asseure que vous avez profité du décès de Burgsdorf, je vous en demande les particularités, afin que je m'en puisse mieux conjouir avecques vous. Et cependant je vous advertis, qu'encorés que les princesses ici ne soyent pas prestes pour si tost tomber d'accord de l'assignation des terres pour le Douaire de la princesse Royale, que pourtant la princesse douarière a avanthyer faict scavoir au Sr. de Bre-

derode, qu'elle s'estoit resolue de partir devers vostre cour pour le plus tard au bout de cincq jours. Et en l'estat auquel vous estes ce sera à vous à mesnager avec respect et liberté cest esprit qui est toutaffaict de femme. Car par le premier vous satisferez à sa vanité, et par l'aultre aussi vous empescherez, qu'elle ne chocque avec trop de hardiesse vos interests. Car, croyez moi, que par trop de deference et d'applaudissement elle mesprise in continent les personnes et les soupconne de faiblesse; la où tout au contraire par une contradiction arraisonnée et fondée elle se retient et en parle avantageusement, de peur qu'ellè a de les offencer.

Sommelsbyck an Waldeck. Dat. de la Hape 18. März 1653.

Il y a longtemps que je ne vous ay pas escrit.... maintenant, si vous jugez qu'il vous peult servir, j'ay creu me debvoir remettre par celle-cy dans vostre ressouvenir et par mesme moyen vous advertir que la mort de Pau dans ceste province et le resuscitement de Thibaut dans la Selande me mettent dans de grandes esperances que nous nous relierons avec la France et nous engagerons à bon escient contre'les Anglois. Il n'y a qu'Amsterdam qui retarde encores l'instruction pour l'ung; mais pour l'autre on fait desia toute diligence possible pour faire rentrer une puissante flotte en mer, pour empescher la conjonction de celle des rebelles. —

On ne scait encores qui sera le successeur de Pau, et parceque Ruyl s'en defendt, j'ay peur que le jeune de Witt, qui asteure 1) est pensionnaire de Dordt, le pourroit bien estre. —

Nostre jeune prince a fort langui; mais asteure commence a se mieux porter; toutefois il est de si petite complexion et a la couleur si morte, que je crains qu'il ne durera pas, tout comme il est necessaire pour le bien de cest estat et le maintien de sa maison.

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 19. Aug. 1653.

Walbeck ist, nachbem er einen einzigen Sohn burch ben Tod verloren, ben Sommer ikber zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in Bab Wildungen ge-wesen.

Si vostre santé le permet, il sera temps que vous retourniez à vostre cour, pour ne trop desaccoustumer vostre prince de vostre entremise et ne lui laisser prendre trop d'habitude à celle de vos ennemis ou envieux.

Je passe à nostre public, qui en ung mot est si confus et divisé, que quand j'y pense j'en frémis, parceque le tout bien consideré et en

<sup>1)</sup> Uebliche Zusammenziehung von à cette houre.

sa presente constitution et au redres, qu'on lui pourroit donner, en paix ou en guerre, avec gouverneur ou sans gouverneur, je ne vois ni ne trouve rien qui le puisse bien rafermir. Car il est desia si fort descheu et a si grande manque de personnes capables de lui donner une bonne direction, que je conclus en ung mot, qu'il n'y a point de salut pour lui qu'en Dieu. —

Je ne vous particularise rien de nos esmotions populaires, mais vous dirai seulement, que vous les remarquiez pour signes tout evidents de nostre mauvaise disposition et qu'avec le temps elles deviendront au train que nous prenons une infaillible cause de nostre perte et ruine.

Tout ceci vous satisfera fort peu et je vous avoue aussi, que j'ai souvent de la peine à surmonter mes inquietudes, et ce que je vous escris est aussi en partie pour m'en descharger le coeur, le quel afin qu'il ne desbonde trop, je vous redemande, si vous avez trouvé jour pour faire quelque chose peur le Sr de Vicfort. —

#### Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 13. Oct. 1653.

Presques à mesme temps que je suis revenu de la campaigne j'ai aussi appris vostre retour à Berlin, ou je vous donne avec tant plus de joie la bienvenue, que je juge, que c'est apres avoir surmonté toutes vos incommodités. [Folgen médicinische Rathschläge.]

J'espere que vous n'aurez pas trouvé vostre prince ni par vostre absence ni par les mauvais offices de vos envieux refroidi. Je scay bien pourtant, qu'il y en a ici qui en seroient ravi, afin de trouver jour par ce moyen de mettre le conte de Dona, qui est revenu ici depuis quelque temps d'Orange, en crédict et en pouvoir aupres de kni, et je crois qu'il y reussiroit; car son sejour en ceste principauté et parmi ce peuple delié et rusé kni a faict acquerir beaucoup d'adresse et tout plein de belles qualités.

Nous allons ici le grand galop à ung accommodement avec les Anglais; car ensuite des belles declarations et grandes presses de Cromwell on a des avanthyer faict partir les deux envoyés qui estoient ici venus faire rapport, chargés d'excuser la coalition que les Anglais avoient proposée et de les faire desister des 3 points qu'ils demandoient comme ung préallable avant que de traicter, et ensuite de negotier et convenir sur les 36 articles en conformité de l'instruction qui leur a esté donnée à leur premièr départ. —

Je croyrais que cela ne serait par pour les contenter [les Anglais], si le grand manque d'argent et les divisions au dedans, avec l'apprehension de nostre alliance avec la France et que nous embrasserions les interests de leur Roy, ne les faisoit trouver affaiblis et amollis jusques à tel point, que, pour nous mettre en un bon préjugé de leur in-

tention, ils ont desia relasché plus de douce cent matelots et soldats qu'ils avoient des nostres prisonniers.

Nos Libertins en font paroistre leur joie en leurs visages et . . . . n'oublient de tesmoigner desia leur confiance en ce traicté, qui reussira par la mauvaise constitution de cest estat, qui gist en la mollesse des bons et la hardiesse de la faction qui l'emporgnie comme un fer chaud pour se délivrer de la necessité d'avoir un chef. Et par ainsi je nous vois reduicts à souffrir, que nos fortunes dépendront encores pour ung temps de ceux qui n'en ont aultre que de s'estre saisis avec beaucoup d'impudence et d'ingratitude du gouvernement de cest estat. Et puisque par ce moyen nous manquerons tout franc au besoing et à la recognoissance que nous debvons à la Maison Royale d'Angleterre, je n'ay aussi aultre esperance pour le restablissement de ce Roy que par la mort de Cromwell; à laquelle certes je ne me puis assez estonner, que, puisque on la recognoist de si grande importance, qu'il ne travaille a bon escient pour la faire ha-Car parce qu'il est recognu de toute la Chrestienté pour criminel au supreme degré, oultre le grand avantage qui en doibt revenir, ce ne seroit qu'une douce et benigne justice que de le faire ainsi finir 1). —

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 16. Jan. 1654.

Il n'y a icy que le traicté avec l'Angleterre qui tient tout le monde en cervelle et j'ay remarqué depuis que Cromwel s'est declaré pour avoir la souveraine autorité, que nos Libertins ont pris beaucoup de confiance pour le succes de leur negotiation, et parce donc que son interest et son pouvoir l'y oblige et y peult tout, je ne doubte plus ou nous apprendrons par la premiere despesche de nos Envoyés qu'on attandt d'heure à aultre, qu'ung malheureux marché sera conclu; car si aultre fois la foy punique estoit fort suspecte, on a presentement encores plus de subject de doubter de celle de ceste nouvelle Republicque, et parce que le plus seur remede contre ce mal seroit unne bonne garantie avec la France, je ne doubte pourtant, ou pour augmenter nostre malheur et faire paroistre l'imprudence de nostre conduictte, que nous nous ferons tirer l'oreille pour la contracter.

Pour les Lorrains, depuis qu'ils ont perdu l'esperance de s'accommoder de Brisac et par ce moyen d'avoir leurs quartiers d'hyver dans l'Elsas, ils travaillent continuellement à les prendre dans le pays de Liege, et si apres qu'ils auront tout mangé celuy la, ils ne s'accommoderont de la bienseance du nostre, c'est ce que je tiens pour fort incertain.

<sup>1)</sup> Bergl. die bekannte ropalistische Flugschrift: Killing no Murder.

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 6. März 1654.

Le Duc de Lorraine est tenu d'un chasquun avoir bien merité ce traictement; mais il ne lesse de faire cognoistre le naturel de l'Espaigniol, et je croy qu'il servira d'un grand acheminement à la paix des deux Couronnes.

La Princesse Douariere a presques toutaffaict surmonté sa defluxion et parle fort de vous aller visiter pour ung an tout entier. Je ne scay si durant ce temps là elle sera pour vous rendre de bons offices; car je croy, qu'elle demeure tousjours dans le desseing de bien establir ung de ses nepveus de Dona aupres de Mons<sup>r</sup> l'Electeur.

P. S. Tout à cest instant je viens de recevoir advis de Mastricht, que le S<sup>r</sup> Faber, Gouverneur de Sedan, est arrivé à Liege avec huict mille chevaux et quatre mille hommes de pied, et que les Espaigniols et les Lorrains marchent pour se joindre, de sorte que nous pourrions bien apprendre au premier jour quelque action d'importance.

#### Sommelsbyck an Waldeck. Dat. de la Hape 27. März 1654.

Je suis tres marry d'apprendre par la vostre du 2<sup>d</sup> du mois passé, que vous restez encores dedans de si grandes incommodités de vostre maladie, et puisqu'elle a si long temps duré, je ne m'estonne pas que vous en sentez du dechet et du chagrin, duquel vous vous debvez decharger par la recherche de tout ce qui vous peult playre, sans prendre ny les affaires de vostre Maistre, ny mesmes les vostres propres si fort à coeur. Aussi ne vous debvez vous tant painer dans les correspondences, et trois lignes autant que trois pages suffiroient à vos amis, pour apprendre l'estat de vostre santé etc. . . .

Les dernières lettres de nos Ambassadeurs alarment icy fort nos Messieurs; car oultre qu'ils advertissent, que les Anglois ont assemblés à l'Isle de Wicht cent vaisseaux de guerre, qu'ils ont extraordinairement remplis de matelots et de soldats, ils font de plus scavoir, qu'ils n'avancent rien dans l'arrest des Articles du Traicté, et que mesmes on a ce roche, on parle avec tant d'ambiguité du septiesme, qui comprend tous les interests du Roy de Danemarck, qu'on a beaucoup de subject de se defier, ou qu'ils en veulent au Sont, ou en font semblant, pour nous mieux surprendre par deçà, et tout cela non pas pour rompre nostre paix, mais seulement pour nous forcer à ceder l'exclusion qu'ils ont tant pressée du Prince d'Orange, et parce que l'imprudence et la nonchalance de cest Estat a esté jusques icy si grande, que, non obstant tous les advis qu'on a eu de ce grand armement, on n'a pourtant rien equipé de ce costé. —

Toutes fois si la belle occasion venoit à donner envie à Cromwel de nous vouloir pousser à bout, croyez que ce seroit le moyen de nous

faire reunir et retourner à nostre premiere forme de gouvernement et vieilles maximes, par l'élection d'un Chef et le recours aux alliances de nos anciens amis, par ou cest Estat seulement se peult affermir, et on pourroit esperer, que ce monstre de rebellion enfin se trouveroit chastié.

Par tout-ce que j'apprens de France je tiens pour asseuré, que les Espaigniols ont esté si heureux, que de prevenir le Duc de Lorraine dans le desseing qu'il avoit de les quitter et d'enlever tout d'un train le prince de Condé, et si ce coup avoit reussi, jugez combien les Espaigniols se seroient trouvés desorientés, qui pourtant par les efforts que les Francois minutent, ne lerront d'estre fort embarrassés. —

Comme je pensois mettre fin à celle-cy, le Sr de Vicfort') m'est venu communiquer la vostre, avec les conditions de vostre proposition, et parce que l'amitié, que nous nous sommes promise, me faict croire, que je suis obligé de vous faire part de mon advis sur ce subject, ne trouvez donc pas mauvais, que cependant j'ay obligé le Sr de Vicfort, de ne rien communiquer à personne de vostre offre, et de vous dire en suitte, que puisque je scay, qu'il ne sera pas au pouvoir du Roy, de vous trouver, ny fournir hause, batteaux, ny provisions, que je juge que feriez bien de retrancher beaucoup des avantages que demandez en cas de succes, afin que, puisque qu'il n'est question que d'obliger à peu de frais, vous puissiez par la avoir l'honneur et le gré d'unne liberale offre, au lieu que de la facon qu'avez couché les Articles, ves ennemis pourroient alleguer, que vous voudriez faire achepter vostre avance et vostre peril fort cherement.

#### Sommelsdyck an Waldeck. Dat. de la Hape 13. Oct. 1654.

— Je vous declare, que j'ay appris avec beaucoup de joye, que les eaux de Wildunge ont si bien operé en vostre endroict, mais permettez moy asteure, que je vous die par l'interest que je prens en la conservation de vostre santé, que la femme, ny le vin, ou plus encores les affaires et les desmeslés de vostre Çour ne viennent à recauser par trop d'eschauffaison quelque nouvelle intemperie dans vostre sang; car je ne doubte pas, ou nostre Reyne Mere durant son sejour vous taillera assez de besoignie pour le dernier. Mais au pis aller, puisqu'on m'a representé que vous vous divertissez et playsez fort chez vous, la retraicte avec ce qu'avez desja profité du prince que servez, ne vous y causera pas beaucoup de chagrin. Defendez vous en pourtant, et pour vostre advantage et pour faire tant plus de despit à vos ennemis et envieux autant qu'il vous sera possible, et croyez que plus vous aurez de credict dans l'esprit et les affaires de vostre prince, plus j'en auroy aussi de joye et de repos pour vostre bien particulier et celuy du public.

<sup>1)</sup> Joachim Wicquefort, Bruber bes bekannten Abraham W., Resibent im Haag.

Le nostre demeure de plus en plus agité et fort menacé par l'interest et les passions des particuliers, et si quelque revolution extraordinaire ou unne toute speciale protection de Dieu ne garantit cest Estat, il est certain, qu'apres la grande decadance, dans la quelle il est tombé par son detracquement, qu'il ne tardera guieres à se voir en unne grande confusion et combustion, et cela par les brigues pour se peusser dans le Magistrat et par ce moyen obtenir les charges qui viennent à vaquer, et qui pour ce subject peuvent à bon droict [estre] considerées et dicttes le poison de cest Estat. L'Overyessel est sur le point d'en venir des paroles aux mains, et toutes les menées et animosités que les Libertins dans la Hollande font et tesmoignent contre la Maison d'Orange, n'est que pour empescher, qu'elle avec le temps se leur en oste la disposition.

A la separation de la derniere assemblée de Hollande on a resolu de porter pour ung advis previncial en la Generalité la cassation d'eucores douse Compagnies de Cavallerie, à condition que les quarante qui resteront seront toutes mises au nombre de soixcente Maistres, celle des Gardes devant aussi estre reduicte sur mesme pied. Il est certain que les aultres provinces du commencement n'y voudront entendre, mais je doubtes fort, si premierement la presse et puis apres l'opinia-streté de la Hollande ne les fera à la fin ceder.

Cromwel à desja commencé à gourmander aussi bien ce parlement comme il a matiné tous les aultres, et je remarque que nous avons beaucoup de gens par deca, qui sont bien ayses de voir, qu'il se resoult à se maintenir par le mesme moyen par lequel il s'est elevé.

Nous n'avons rien de la France, sinon que ceste armée qui a faict faire devant Arras ceste grande cagode aux Espaigniols, se prepare à faire encores ung siege de ceste année; mais parce que la saison est avancée, et que ses ennemis du debris ont formé et r'assemblé ung corps fort considerable, je juge qu'il ne sera pas d'unne place de fort grande importance. Mais ce qui me plaist asteure le plus dans les affaires des Francois, c'est que l'authorité Royale y devient de plus en plus absolüe, qu'ils font et reglent ung bel estat de guerre, et ont desja ung plus grand fonds pour y fournir, qu'ils n'ont eu depuis la mort du Cardinal de Richelieu. Et parce que je scay de bonne part, qu'elle a de tres bonnes dispositions, pour en toutes occasions appuyer et faire valoir les interests de vostre prince, et qu'elle est aussi en tres advantageux prejugé de vostre personne, je vous preadvertis, de ne vous lesser surprendre par quelques mauvaises impressions, que vostre Resident Vicfort taschera peultestre de vous donner, parceque le Cardinal ne l'a pas si tost admis, ni faict payer de ce qu'il pretend de ceste Cour, comme il a desiré, et parce que je serois marry, que l'emportement d'un homme trop eschauffé pour son particulier interest vinst à nuire à celuy de vostre prince en ung temps, auquel il semble que

les choses se preparent en Allemaignie, à luy faire avoir besoing d'un si puissant et considerable amy, comme est ung Roy de France. Je vous prie en confiance de mesnager cest advis, pour ne denner plaine creance à la plainte de vostre Ministre et moins encores la prendre à pied levé.

Walbeck an Sommelsbyck. Dat. . . . . 9. Jan. 1655.

Aprèz bien de peines j'ay fait connoistre notre verltable interest à mon maistre, qui aussy l'a embrassé avec beaucoup de vigueur et demeure très constant dans les resolutions. Mais je suis en donte, si je dois ou puis plus le retenir à préférer les petits advantages présents à l'espérance du bien qui lui doit venir de l'utilitée publique, où tous les autres luy monstrent par leur exemple, que des petits advantages font tousjours du bien, en attendant que tout se renverse, surtout lors que l'on le menage de mille choses. Nous avons veu la guerre de Bremen, laquelle estoit fort approuvée de la France; mais sans l'accommodement l'issue en auroit esté très advantageuse pour ceux qui syment la ruine des bien intentionés et la désunion des princes de ces quar-Les discours de Slippenbach allarment, l'Electeur de Saxe a causé la ligue des Electeurs Catholiques avec le Duc de Nieubourg quoy qu'à conditions point desavantageuses à mon maistre, et l'armement des Suédois en ces quartiers icy et la joye quils tesmoignent de l'Estat de la Polonie, avec la froideur qu'on remarque pour les Protestants [sic]. Mais les discours que Mr le Cardinal a tenn en faveur du Duc de Neubourg, préférant sa conservation à cause de la Religion à l'advantage de l'Electeur de Brandenbourg, ne peuvent que faire désespérer tout succès pour la cause commune; et certes la France et la Suède se verront grandement trompés, s'ils laissent seulement les affaires dans l'estat present.

Il est bien vray, que toute resolution que nous pourrons prendre contre ces deux susdits en cas qu'ils nous y forcent, ne peut qu'estre très dangereuse pour les protestants et nous mesme. Mais ne voit on pas souvent un homme se noyer pour se sauver du feu? Enfin toutes les choses volontaires semblent moins rudes que les forcées. L'envoy de Mons de Lombres, la passion que S. Em. tesmoigne contre le S de Viqfort à Paris et milles autres defaites ne nous flatteront plus. Nous voyons ou que lon ne connoist point les affaires de deçà ou que lon vent tirer la plume par le bec.

Mais tout cela attirera bien de malheur, si l'on n'y pourvoit de bonne heure. J'aime le bien commun; mais si personne ne l'aime que moy, que puis je faire? Il faudra alors laisser tout aller comme il peut. Je perds ma santé, je hazarde toute ma fortune et neglige les advantages que je pourrois tirer, et à la fin l'on m'accusera mesme, que j'ay empesché le succez qu'on nous fait esperer de plusieurs endroits, et c'est ce qui me fascheroit le plus.

Pour ce qui est de ma personne, je ne m'en mets point en peine, ny regarde le bien, mais l'honneur me touche de prez. Je vous prie, si pouvez contribuer quelque chose aux remedes, faites le; il est très necessaire; si l'occasion presente eschappe, de nostre vie nous n'en trouverons point de pareille. Mais si nous en voulons servir, il faut appaiser les troubles du Nord. Mons Chanut a eu autrefois un project d'un dessein qu'on attribuoit à Mr Canazilies; il semble que l'on pourroit l'avoir gousté en Suede; s'ils le commencent, tout va au Diable. Car nous remuerons ciel et terre pous nous sauver, et certes, en telle occurrance je suis homme à conseiller de se servir de l'ayde du Grand Turck; car un Chrestien faisant des actions barbares doit estre consideré de mesme. Ha! que je vois de belles choses à faire, si je me voyois d'ailleurs secondé! Mais patience!

Waldeck an Sommelsbyck. Dat. Berlin 30. Jan. 1655.

Je suis bien aise, que vous faites paroistre tel dans vostre reponse du premier du Febr. que je vous ay teusjours connu, preferant l'honneur de vostre amy à l'advantage, que pourriez tirer de la conqueste d'un plus utile, et que vous interessez dans les desseins justes que je vous ay fait connoistre.

· Vous seriez heureux, si pouviez satisfaire à vos souhaits, et je le serois avec vous, si l'appréhension que marquez, que la France a de la Suede, pust apporter du changement aux dangers, dont le bon party Mais les paroles de S. Em. tesmoignent le contraire, seroit menacé. disant ne pouvoir prendre le party de mon maistre contre les Suedois, là ou l'on ni luy demandoit rien, et que l'on n'estoit pas reduit à cette extremité de chercher du secours; d'où je puis conclure, que la doute de l'intention de ceux du Nord les fera mesnager de telle sorte, qu'ils passeront outre dans les desseins qu'ils pourroient former sans empeschement. Nous n'en sçavons rien encore, mais bien, que le C. de Slippenbach estant icy a dit, qu'ils ne se pourroient passer des havres de S. A. E. en Prusse, lesquels nous ne pouvons ny devons quitter; et autant que l'interest des provinces Unies requiert qu'ils demeurent dans les mains de mon maistre, autant doit estre suspect un tel dessein à la France; car si les Suedois voyent jour dans un tel establissement du commerce, comme ils pourroient esperer par la possession de ces havres, ils passeront outre, pour se rendre maistre du reste sur la mer Baltique; et ayant fait la paix avec ceux qu'ils veulent prendre pour pretexte de leur armement, avec l'aide de l'Espagne ils pourroient tenterquelque chose sur nostre estat, où la pretension sur quelque terre dans la Comté d'Oldenbourg leur pourroit servir pour s'approcher sans grand

soupçon de la Frise et executer les vieux desseins de l'Espagne de ce costé là; et pour estre assuré d'un pretexte apparent, ils ont faict l'accommodement avec Bremen, qu'à toute heure ils penvent treuver suject d'armer en les quartiers; et non obstant le dessein contraire à ces sentiments nous ne pouvons agir librement ailleurs, dans l'incertitude de ce costé là. Qu'ainsi il faut de necessité qu'on establisse une estroite amitié entre ces Messieurs et mon maistre ou que l'on nous preste la main pour les traverser dans leur visée; ce qui sera facile, si la France y veut entendre, s'entremettant pour affermir la paix entre la Pologne et la Suede y compris mon maistre, et ne voulants esconter raison, de prendre party ou au moins le faire prendre à S. A. E., en l'assistant de quelques subsides. Cela ne se faisant pas, nous serens obligé de prendre des resolutions hazardeuses; nous formons un corps de six mil hommes à pied et deux mil chevaux, travaillons pour faire un fond; nous voyants secondés nous ferons venir ces Messieurs, lesquels estant bien avec nous ou nous engagés dans quelque dessein hors d'icy avec eux, la France en verra l'utilité, nostre intention n'estant autre que de conserver l'estat ancien de l'Empire, de maintenir autant qu'il nous est possible tout ce qui tient la balance entre ces pretendans sur la mer Baltique, à conserver l'interest des provinces Unies et favoriser les desseins de la France; ce qui nous est aisé, si la France veut.

Vous desirez que je m'estende sur les belles choses. Vous sçavez comme il est dangereux d'en fier à la plume, mais peur cette fois je le hazarderay de peur de perdre temps. Ne voyez vous pas ce que l'on peut faire pour le public dans l'election, changeant de maison ou mettant la couronne sus la teste d'un autre de la maison, qui ny de force ny d'interest est si considerable? Quel bien n'en adviendroit à la France à present! Quel soin qu'on prenne de garder la direction des armes et de tenir la bourse hors des mains de l'Empereur, ce nom aveugle plusieurs et ce respect fait treuver des seldats et autres assistances de plusieurs Estats de l'Empire; mais comme par le passé la France ne donnoit aucune preuve de veritable amitié et que la Suede nous tenoit en allarme par la detension de la Pomeranie, nous nous voyons les mains liés de mesmes. N'avez-vous pas veu, comme l'on a empesché les Espagnols de se servir des quartiers d'hyver du pais de Liege et autres terres de l'Empire? Le succès sera bien autre, si sommes assurés de la France.

Enfin ayant tout concerté en ces quartiers, il se peut faire un coup de maistre. Mais qui voudra conseiller telle chose avant qu'estre assuré des amis?

Enfin si la France nous delie les bras du costé du Nord, entre en estroite intelligence avec nous, je monstreray, qu'il n'a tenu qu'à eux qu'ils ne sont maistres des terres entre leurs frontieres et les nostres; dont toutes les particularités ne se peuvent point escrire, mais seroient

monstrées au doigt, sur tout si l'on employe des personnes, qui connoissent l'Allemagne.

Mais si l'on veut faire quelque chose, il ne faut pas traisner mi traitter les affaires d'indifferance, la plus grande partie de nostre conseil n'estant pas fort portée pour des affaires de cette nature. En bref, si l'on veut esperer quelque chose de bon de nous, il faut que l'on nous parle sans délay, que l'on fasse voir de l'ardeur, que l'on ne nous parle du commencement d'aucune guerre, mais de la defensive, que l'on ne tesmoigne pas de se vouloir ingerer dans les affaires de l'Empire, mais seulement l'intention effective de vouloir seconder toutes nos intentions pour la conservation et restablissement de la veritable forme de l'Empire, surtout que la France embrasse avec vigueur ce qui est requis pour establir une amitié entre la Suede et mon maistre. Veus vexrez au moins de rien des succes incroyables et direz, que je suis plus propre à executer que je ne suis capable à vous deduire mon intention, laquelle est aussy sincere et veritable que je spis etc.

P. S. Ma femme venant vous m'excuserez que je vous envoy ce brouillon, estant obligé de faire le devoir d'un bon marry. Je vous prie au nom de Dieu de brusler ma lettre et de mesnager le tout; à l'advenir je me serviray d'une voye plus seure à m'expliquer mieux¹).

Sommelsdyck an Walbeck. Dat. be la Hape 9. März 1655.

.... Je passe au depardt du Roy d'Angleterre pour ce Royaume; ... mais cela est certain, qu'il a esté solicité, et avec presse, par des Deputés pour ce passage, et que le mescontentement contre Cromwel est si general, qu'il ne fault pas doubter, que les dispositions ne soyent de mesme pour le soulevement; ce qui non seulement faict que nous sommes aux escoultes, mais que je suis de plus en impatience d'apprendre ce malheureux prince en bon train de son restablissement, parce que sans doubte il causeroit aussi celuy de nostre vieux gouvernement.

Le Sr d'Opdam me demanda avant hyer, si je n'avois rien appris d'un grand desmeslé, que vous auriez eu avec la princesse Douariere, auquel il disoit que Madame l'Electrice auroit adjousté ung reproche bien aygre à Madame vostre femme; et parce que je suis bien asseuré, que des longtemps elle a souhaité de faire occuper vostre peste par un de ses nepveux, faicttes moy sçavoir, si elle a faict esclater son desseing, et comment en ce rencontre vous avez trouvé l'Electeur; car m'estant bien asseuré de la malice de l'unne, je me suis aussi defié de la fermeté de l'aultre.

<sup>1)</sup> Hiernach ist vielleicht zu vermuthen, daß dieser Brief gar nicht an seine Adresse abgegangen ist.

Cependant c'est unue grande grace de Dieu pour le bien des Estats de ce prince et pour le maintien de nostre Religion dans l'Empire, que Madame l'Electrice luy a faict ung fils; je prie donc de tout mon coeur, qu'il luy puisse estre conservé.

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. de la Hape 22, März 1655.

Ce n'a esté que le jour auparavant que j'ay receu vostre derniere, que j'ay veu de la propre main du Cardinal unne ample protestation, que ny l'intention du Roy, ny la sienne n'alloit en aucunne façon au trouble de l'Allemaignie par le moyen des Suedois, mais seulement pour par tous expedients, et principalement par l'intelligence et l'ayde des Allemans mesmes, restablir et affermir la liberté de l'Empire, et que pour cela le poids de vostre prince et ses interests y seront tousjours le plus consideré, et que pour cest effect, sur ce qu'on avait representé de ce qu'on desiroit entre luy et la Suede, que des le lendemain par expres on chargeroit le Sr Avaugourd, qui reside en ceste Cour, de travailler par l'entremise de la France avec presse, pour oster toute diffidence par l'establissement d'unne bonne et ferme alliance entre ceste Couronne et vostre prince; et là dessus je luy ay faict proposer, que pour augmenter la confiance on vous debvoit aussi envoyer quelqu'un, afin que le concert entre ces deux Ministres s'en peust faire avec plus de promptitude et de fermeté; et au bout de dix jours je vous scauroy faire scavoir, si cela aura esté gousté.

Mais oultre cela il fault sur tout que vous scachiez, qu'il rejette tout ce de quoy on vous a voulu enjalouser de Mons. le Duc de Nieuburch, pour si extravagant et estonné, qu'il n'a daignié alleguer aultre chose sur ce subject, sinon qu'il fauldroit avoir perdu le sens, pour se porter à telle declaration ou resolution; et certes je croy, que tout ce que vous avez allegué est aussi fort consideré de ces Messieurs, de sorte que vous ne vous debvez inquieter de ce costé-la, de mesme que selon mon opinion l'armement des Suedeis va plus pour se garantir des Moscovites, en procurant par la quelque accommodement entre eux et la Pouloignie, qu'à entreprendre sur les ports de Mons. l'Electeur.

Je loue pourtant et approuve vostre prudence a soignier, de ne vous laisser prendre sans verdt.

Et avec cela passant de vos affaires aux nostres etc. [Bermuthungen über bas Schichal ber englischen Expedition]; après tout le plus scavant ne sait ou il est [le Roy d'Angleterre], et on demeure tousjours sort en doubte de ce que ce grand couvement eschous.

Et parce qu'il y a icy des gens, qui m'ont parlé fort affirmativement d'un traicté qu'il y auroit entre ce prince et le vostre et que mesmes Mons vostre frere est choisi pour commander le secours que Mons l'Electeur donne, je vous demande entre vous et moy, si cela est veritable; car parce que ce parti est fort accoustumé à se flatter, toutes leurs avances me sont fort suspectes.

Sommelsdyck an Waldeck. Dat. de la Hape 5. April 1655.

Parce que nous n'avons encores jusques icy eu que les premiers advis du commencement du soulevément en Angleterre, et qui n'ont esté suivis que de rapports assez varians mais pourtant pour la pluspart fort à l'avantage du parti du Roy, je ne vous en diray aultre chose, sinon j'espererois aussi beaucoup plus, que je ne craindrois pour le mesme prince, si je ne remarquois, que depuis qu'on ma dict qu'un expres arrivé en cachette a comme redonné nouveau coeur à nos Libertins; par ou je conjecture que l'entreprise aura avorté; qui ne sera pas ung petit malheur pour ce pauvre prince, parce que Cromwel prendra de là asseurement occasion de se mieux et plus absoluement establir, et qu'aussi bien en ce pays qu'en vostre Cour nous ne pourrons jouyr des reflexions, qui nous en seroient arrivées à nostre advantage. ... Et après vous avoir asseuré, que je suis ravi de vous scavoir si bien dans l'esprit de l'Electeur, et vous avoir adverti de vous defier des caresses de la princesse Douarière, croyez que je participeray tousjours à vostre bonne et mauvaise fortune.

#### Walbeck an Sommelsbyck. Dat. Berlin 3. April 1655.

Je viens de recevoir vostre lettre du 22 de Mars et ne doute pas que n'ayez veu une lettre de la main de S. Em. qui contient ce que l'interest de la France requiert, mais je voudrois qu'ils prissent un peu plus de soin a fortifier la bonne intentien pour ladte Couronne que j'ay si soigneusement conservé jusques icy dans cette cour. L'on nous a flatté de mille esperances depuis deux ans sans aucun effect, et les propositions que l'on a fait, l'on les a negligées. C'est à present dans la crise, ou le plus apparant nous emportera et quoy que, comme vous dites, selon la raison nous ne devons estre en apprehension que la France seconde nos adversaires tels qu'ils puissent estre, je manque d'éloquence et d'industrie de surmonter les exemples journelles d'une apparence toute contraire à ce que nous devrions promettre, et tous mes soings sont en vain, si l'on continue ainsi.

Pour exemple vous diray je en confidence, qu'un regiment que mon frere avoit levé pour le faire passer ailleurs, dont il ne fait pas bon escrire, j'avois fait entretenir près de trois mois pour en accommoder la France; après une longue attente, longue capitulation ces Messieurs laisserent passer trois sepmaines après le terme ou la ratification devoit arriver, et le commissaire Granvelle tesmoigna une telle chiquane pour

100

1....

וֹן וֹ

ri "

1

Œ.

Ľ.

ij.

(II:

) [[

1

) Ti

 $\mathcal{Y}_{i}$ 

11 .

÷.

۳.

l'entretien des trouppes, que je fus obligé de faire entrer mon frere en service auprès Son Alt. El. et me contenter d'une depence de dix mille francs, que mon frere et moy avions fait de gayeté de coeur. Cet accident et celuy que le mesme Granvelle me causa, lorsqu'il y a trois ans je voulois mesner toutes les trouppes au service de S. A. E. en France, fait que l'on se moque icy de moy et qu'aux affaires de plus d'importance l'on ne se fie pas. L'on me vient de dire que la ratification est arrivée, mais ce Regiment ne peut suivre, et si mon frere en pourra faire d'autres après avoir laissé aller les officiers, je n'en scoy rien; et cest ce que me fait douter du succès du dessein dont je vous ay fait part par le passé, la ou autrement soubs pretexte de nos levées nous ne laisserions pas seulement lever des trouppes, mais ayant un subside et un accommodement fait avec la Suede, où puissions treuver nostre seureté, j'ammenerois un aussy beau corps d'armée dans ce service là que l'on puisse souhaitter.

Vous me demandez si ce sera contre l'Empereur ou contre l'Espagne. Vous jugerez bien qu'il ne sera pas a propos de commancer la guerre dans l'Empire, mais l'ayant bien commancée de dela le Rhin, le reste suivra de soy mesme. Et pour m'esclaircir davantage, je vous dis que faisons 4000 chevaux et près de 8000 hommes a pied pour nous garantir de l'orage qui nous menace; nostre but va a faire un accommodement entre la Pologne et la Suede; celuy là treuvé, comme je n'en doute pas, si la France veut, nous pourrons nous passer de ces trouppes et en faire d'avantage en marchant, la France se preparant pour venir avec un corps considerable du costé de la Moselle vers la Meuse, et moy passant le Rhin la ou l'on jugera a propos après avoir concerté l'affaire, nous taillerons de la besoigne a ces Messieurs et treuverons moyen d'entretenir dans le Brabant et la Gueldre une bonne armée. Mais pour n'y envelopper avant saison directement mon maistre, il faudra que le tout soit concerté secrettement et point par un envoy public; ce n'est pas que je n'appreuve qu'il en vienne pour affermir les esprits encore inconstants de cette cour, mais il faudra qu'il aille aussy a Dresden et ailleurs pour couvrir l'intention et qu'on employe une antre personne pour le traitté ou qu'on laisse icy une personne secrette et adroitte comme Resident qui acheve le traitté le plus secrettement qu'il soit possible, et qu'ouvertement l'on se plaigne et tesmoigne du mescontentement de nous. Mais il faut que l'argent necessaire soit prest a Hambourg, pour donner pour le moins a un chevalier 20 Rthlrs. et 6 pour un fantassin avec les frais dans la marche; l'argent estant prest, le dessein appreuvé, le traitté entamé, il me faudra fournir de l'argent pour faire provision de ponts, pesles et autre equipage pour la marche, mesme pour faire une artillerie, qui se pourroit faire aisement. En attendant l'on se tiendroit icy en telle posture que l'on guetteroit l'Empereur et le rejouiroit comme il faudroit s'il vouloit bransler. Ce seroit par ce moyen que l'on donneroit la derniere onction a cette redoutable puissance d'Espagne en deça la mer, surtout pendant la desunion de ces Mess<sup>18</sup> en Braband, et que l'on s'opposeroit [à] la succession de la Maison d'Autriche dans la dignité imperiale.

En attendant le succès de ce dessein, j'en forme icy un autre, ne reposant pas avant qu'avoir contribué au restablissement de la liberté dans l'Empire et l'affermissement de la religion.

Je parts pour Prusse, addressez ma lettre a mon Secretaire nommé Ettlin icy, qui me l'enverra. Je vous prie de mesnager le tout comme l'importance de l'affaire le veut et de brusler la lettre tout aussy tost que l'aurez leue, dont je vous supplie comme aussy des precedentes, vous estant connu, quel malheur me pourroit arriver, si cecy esclattoit jamais, sans que l'execution se fist.

Sommelsbyck an Walbeck. Dat. de la Hape 25. Mai 1655.

Ce n'est que depuis quatre jours que je suis revenu de Spyck, ou j'ay faict avec beaucoup de playsir le mestier de pasteur et de jardinier, et comme asteure je me preparois à vous escrire, la vostre du 27 du mois d'Avril, et escripte de Kuningsperg, m'a esté apportée. Elle m'a resjouy, et par le succes des vostre voyage, et par la bonne disposition que donnez aux affaires, que je voudrois qu'y eussiez desja achevées, afin que puissiez assister à vostre Cour à l'ouverture de celles qui s'y vont faire de plus grande importance; car vous scavez, combien il importe de bien commencer. Et afin que puissiez estre en bon prejugé, que tout ce que m'avez communiqué est entierement gousté, je vous envoye ung extraict, de ce qu'on y a respondu, et que j'ay veu de la propre main du premier mobile, à quoy je n'ay rien à adjouster, sinon que c'est asteure à vous, de vous adjuster avec l'envoyé et de bien cacher ceste negotiation; car la surprise donnera grand pied et facilitera beaucoup l'establissement du grand desseing.

La princesse de Tarante est accouchée à ce mattin d'un fils, et tout aussi tost par le moyen de quelques ungs de ses amis les Estats Generaulx luy ont faict offrir, d'en estre paroins. Le mary continue à s'oublier contre les interests de la Maison et d'adherer à ceux qui en sont ennemis.

Les Espaigniols sont icy en tres mauvais estat pour resister aux Francois, et mon fils me mande de Madrit, que tout ce qu'il y voit et apprend, luy faict bien cognoistre, que les eaux y sont extraordinairement bases, et que leurs affaires y sont descourues; et jugez par la, si encores avec cela les Anglois les attaquent aux Indes, on n'aura beau jeu, les entreprenant selon le project, de les mener bien viste et bien loing.

Comme j'en suis icy, ung confident, et qui est dans les Gecom-

mitteerde Raede de ceste province, vient de me dire, que ces Messieurs commencent à se rasseurer des Suedois, et a perdre de la chaleur qu'ils avoient eue pour traicter avec vostre prince, et cela sur l'advis qui leur a esté donné, qu'il estoit en bonne intelligence avec ceux-la, et mesmes agissoient de concert avec luy, par ou vous voyrez, comment ils sont bien informés, et qu'ils ne se portent aux choses non par prudence, mais seulement par pure necessité.

#### Walbeck an Sommelsbyck. Dat. Berlin 29. Mai 1655.

Je suis de retour; tout a succedé à souhait en Prusse. J'ay aussy bonne opinion de nos affaires et nous croy voir en estat d'executer le dessein vous connu, quoy que l'on ne pourroit pas nuire à l'affaire en la tenant un peu plus secrette de delà qu'on ne fait. L'on y prend le change si souvent qu'on ne scait qu'en juger. Vous verrez par les extraits icy joints qui ne viennent pas de nos ministres, quelle est la conduitte; l'on envoye un homme icy pour adjuster les affaires, et de delà l'on fait des nouvelles propositions, l'on donne des commissions d'agir conjoinctement avec Mr. de Lumbres à des personnes qui sont dans les interests de ceux là qui taschent à nous nuire; et mesme celuy, par lequel l'on a negotié avec moy, se donne à ceux dont soubconnons l'intention. Enfin si vous scaviez toute l'histoire, vous admiririez la procedure. Je ne laisseray pas d'escouter l'envoyé, de faire mon possible pour l'execution du dessein et verray ce qu'il en arrivera. En attendant je fais un petit tour au pais de Brunswick et allieurs, mais crois estre de retour avant l'arrivée de Monsr. de Lombres.

#### Sommelsbyck an Waldeck. Dat. de la Hape 15. Juni 1655.

Par la vostre du 18 de May vous m'avez faict cognoistre estre si prest de vostre depardt pour vostre Cour, que je ne doubte meshuy plus, que n'y soyez aussi bien arrivé, que par la mesme j'ay aussi appris avec beaucoup de joye, que vous vous estes bien acquitté de vostre commission. Mais le retour de Blommendael aupres de vostre prince me ne plaist pas, et je soupconne qu'il a esté moyenné de la princesse Douariere et de Suerin, pour se venger de l'advantage qu'avez eu sur le dernier, en vous faisant contrecarrer par celuy-la dans le Conseil. Mais quoy que je scay, qu'il a beaucoup de suffisance et encores plus d'artifice, si ne crains je pas pourtant, qu'il puisse vous nuire ou traverser dans vos bonnes maximes, puisque ung chasqu'un scait, que les siennes sont mauvaises et n'ont esté depuis quelque temps en aucunne façon goustées par l'Electeur.

Mais tout ce que j'apprehende, est qu'on travaillera à luy faire croyre, que la chaleur que vous tesmoigniez en ses affaires, ne procede

pas tant d'un zele et d'unne passion pour son bien, comme d'unne ambition et desseing de le gouverner; et parce qu'en m'asseure, que ce prince est fort jaloux et delicat de costé là, j'ay peur qu'avec cela et d'aultres intrigues on vous jeue ung mauvais tour, que vous pourres donc prevenir, si vous vous contentez seulement d'agir en bon conseiller, qui donne et forme des advis bien araisonnés et lesse puis apres à son Maistre le choix tout libre, pour s'en servir ou les lesser, afin de ne paroistre vouloir avoir trop de pouvoir dessus luy, ou aussi trop abonder en son sens; et je ne doubte, ou par ce moyen vostre qualité et capacité vous maintiendront en hault credict en despit de toutes les menées de vos ennemis. Voylà ce que l'affection, que je me conserve tousjours toute entière pour vos interests, m'a obligé su retour de cest adversaire de vous dire, representer et prier en passant pour vostre-bien.

Depuis l'extraict, que je vous ay envoyé, je n'ay ny parlé ny escript sur tout ce à quoy il respond; aussi c'est entre vous et le Sr. de Lombres qu'on se doibt entendre et adjuster; mais si on veult pour ce qui est de plus important unne personne, qui sera hors de soupcon de negotiation, et qui de part et d'aultre sera confidente et agreable, je vous propose le Sr. d'Armenvilliers, qui est homme de sens et vestre ami et le mien, et de plus auquel j'oserois fier ung secret comme à moy mesme. Parce que tous advis, encores que donnés à tors et à travere, sont receus dans ung Gouvernement confus comme le nostre, aussi ceux qui ont porté, que la Suede machinoit quelque chose centre cest Estat, out faiet peur à la plus part de ceux qui le gouvernent; parainsi la province de Hollande, nonobstant qu'elle craint vostre prince comme estroictement allié à la Maison d'Orange, s'est enfin resolue de traicter avecques luy à des conditions si passables, que je croy, que ce qui a esté si longtemps differé sera enfin parachevé dans peu de jours. La Suede cependant n'obmet rien pour se bien armer et empescher que personne ne la traverse en son desseing, et Spar est pour ce subject icy, qui desja a en audience, en laquelle il a faict des grandes protestations de l'amitié et de la bonne intention de son Maistre; et apres ce compliment on acaura bientost ce qu'il désire de cest Estat.

#### Balbed an Sommelstyd. Dat. Berlin 25. Juni 1655.

Je suis de retour de mon second voiage. Mes ennemis ne nuiront pas tant à ma personne qu'ils pourroient faire au public et le sejour de l'homme, que me nommez, n'a pas duré long temps. Je vous rands grâces de vostre bon conseil. Par plusieurs traverses dans mes desseins j'ay appris, que la methode, que m'enseignez, est la plus seure. Vous ne scauriez croire les inventions dont l'on s'est servi contre moy et surt est dans cet armement; mais j'espere que tout s'evanouirs.

Combres est icy, mais selon son dire médiocrement in-

struit et avec un plein pouvoir d'escouter nos propositions, mais point de conclurre quelque chose. Nous desirons sçavoir ce que l'on desire de nous et quelle condition l'on nous veut accorder. Il fait semblant de ne scavoir mesmes rien de ce que je vous ay escrit; tant y a, je ne vois pas beaucoup de disposition de faire quelque chose de bon avec ces gens la.

Les Suédois ont assiegé Dunenburg et marchent vers la Pologne; nous ont ce jourd'huy demandé passage. Nos trouppes s'assemblent aussy et en bref nous sçaurons, comment nous devons gouverner. Dieu sçait, que vos Messieurs feront; mais je vois bien, qu'ils travaillent plus pour leurs ennemis que pour leurs amis.

Enfin les affaires se menent de touttes parts de telle sorte qu'on voit, que la fortune y a plus de part, que la sagesse. L'on dit qu'a l'advenir les lettres pourroit courir risque en chemin; c'est pourquoy je vous prie de ne rien dire que ne veuillez qui soit public à l'advenir, si ce n'est par une voye fort seure. Je feray de mesme et suis à jamais etc.

#### Sommelsbyck an Walbeck. Dat. be la Hape 20. August 1655.

Cependant je vous asseure, que les succes et les demarches du Roy de Suede mettent, et avec beaucoup de subject, cest Estat en des grandes apprehensions pour leur important commerce de la mer Baltique; mais parce que la prudence manque toujours au marchants, on n'y a pas aussi pourveu lors qu'il estoit temps, et asteure il est à craindre, que ce qu'on y veult envoyer, qui sont vingt et quatre navires, se trouveront trop faibles et y arriveront trop tard, et que lors et apres avoir irrité ce Maistre Roy, on taschera comme on a faict avec l'Angleterre, de l'appaiser par un Traicté, qui sera honteux à l'Estat et desadvantageux à nostre commerce. Et l'embarras de cest Estat s'augmentera, s'il se trouve veritable, que vous soyez sur le point de vous brouiller avec ce Roy; car depuis trois jours il est venu icy advis de Stettin, que vous vous en estes retiré, ayant refusé tout à plat les ports qu'on vous demandoit, avec ceste declaration, qu'on ne s'en pouvoit passer. Car si on vous attaque, il fauldra vous secourir selon les conditions du Traicté, et vous voyrez lors, comment on retombera dans la crainte, que par l'engagement d'unne guerre on sera necessité d'en venir à l'election d'un Chef, que les principaux de ce nouveau regime craignient comme la foudre, et des la jugez de vostre support. Et c'est pourquoy, si vostre prince est menacé de telle extremité, le plus seur pour luy en ce cas sera, d'avoir recours à l'Empereur, pour par unne reunion des Estats de l'Empire faire agir contre ce Roy comme contre ung Ennemi commun; et par ce moyen il se trouvera court en son desseing; car il est certain, que l'Allemaignie ne peult estre entreprise avec esperance de succes que divisée, ny aussi combattue que par elle-mesme.

Sommelsbick an Walbeck. Dat. Surinam 5. April 1656.

Comme les tesmoignages de l'honneur de vostre souvenir honnorent et resjouissent extremement, je puis rendre tesmoignage qu'ils ne confondent pas moins. Ma vie a esté si pleine de disgraces et j'ay eu tant a luctter contre les Principautés et Puissances, qu'envié de leur ingratitudes j'ay creu ne devoir tenir que de Dieu et de moy ma fortune, veu leur injustices. Ce dessein, qui a surpris tout le monde, me l'a faict perdre de vous le communiquer pour le grand esloignement et distance de lieux, les raisons de part et d'autre ne recevant que bien tard leur Mon age qui s'avancoit et le peu replicques et fort imparfaictement. que j'avois faict dans ce monde me chagrinant, faute de meilleure occasion j'ay pris ce party, et benis Dieu du succes, dont il luy a pleu le favoriser en despit de la haine de mes ennemis, dont l'envie a esclaté a leur confusion et de l'Estat. Touts leurs artifices et callumnies ne prevauderont et ne morderont jamais au dessein que j'ay faict, de vivre honnorablement sans reproche et sans que mes amis et proches reçoivent honte de moy. Il a pleu a Dieu me porter dans un pays, que j'embrasse comme une bien meilleure patrie et plus favorisée du ciel; car quant au climat et terroir, rien ne s'y peut adjouster, vivant icy comme dans le Paradis terrestre, dans un continuel meslange de praintemps et de l'automne, dans le meslange de fleurs et des fruicts, et dans l'estonnement de voir le Noort de l'Europe peupelé, pendant qu'il y a des terres inutiles dans l'Amirique.

Le petit effort, que j'ay faict icy a mon arrivée contre les Indiens nos ennemis, nous a procuré la paix avecque eux, et quelque petite justice exemplaire a estably l'ordre par la crainte dans la Colonie tellement, que je vous puis asseurer, Monseigneur, que moyenant la continuation de [la] gracieuse assistance de Dieu, en peu d'années Surename entrera en consideration pour faire figure, estant desja augmentée de plus des deux tiers depuis mon arrivée.

Dieu, qui vous a destiné aux grands emplois, les couronnera, vous faisant triompher du monstre de la Chrestienté. Vous asseurant, que mes voeux et mes prieres accompagneront tousjours vos glorieux desseins et héroiques actions, avec ce chagrin toutefois de n'en pouvoir estre le fidelle tesmoing, puisque ma plus forte passion sera jusque au dernier soupir de vous donner des preuves de recognoissance, de zelle, d'obeissance, et de respect, m'estant devoué

Monseigneur

Vostre tres humble et tres obeissant serviteur C. d'Aerssen de Sommelsdyck.

De Surename ce 5 Avril 1656.

**Walbect** in Westfalen 251. Conferenz mit dem Kurfürsten von Cöln in Arnsberg 251. Günstiger Erfolg derselben; Arrondirung der Bundesgenossenschaft 252. Friedewalder Bereinbarung mit Hessen-Kassel 254.

Das brannschweigische Bünbniß. Conferenz in Hannover 255. Alianceentwurf 255. Herstellung völligen Einvernehmens mit Braunschweig 256. Der niedersächsische Kreistag zu Braunschweig 258. Die Kreisrüstung 258. Bersinchte Ausbehnung des Bündnisses 259. Schweden isolirt 259. Neue Regung der Lothringer; energisches Auftreten dagegen 261. Die "rheinische Alliance" vom 15. Dec. 1654 262. Fortsetzung der brauuschweigischen Allianceverhandlungen 264. Abschluß des braunschweigischen Bündnisses 266. Blick auf seine sernere Gestaltung und seine Wirkung 266.

Neberblid und Zusammenfassung. Friedrich ber Große und bie Unionsidee 267. Der Anspruch Walbed's 269. Parallelen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts 270. Die Bundespläne von 1654 und die von 1785 276. Unvollständige Formulirung bes Walbect'schen Planes 277. Plan bes Eintritt's in ben spanisch-französischen Krieg 278. Berbindung mit Frankreich. Correspondenz mit Sommelsbyck 279. Eventueller Krieg im Reich 280. Eroberung ber gesammten julich = clevischen Erbschaftslande 281. Hinblick auf die Berbindung mit den Oraniern und eine klinftige Annexionspolitik im großen Stil 282. Anrlichaltung Mazarin's 283. Scharfe Wahrung bes nationalen Standpunktes Die Frage ber Kaiserwahl 285. Gebanke eines von Seiten Walded's 284. bairischen auf Brandenburg und seinen Bund gestützten Kaiserthums 286. Böhmen als Krongut eines kunftigen nichtösterreichischen Kaisers 287. Walbed's Theorie vom Raiserthum 288. Seine Ansicht von der Hegemonie Brandenburg's 290. Allgemeine Beurtheilung 291. Schicffal ber Balbed'schen Plane und ber Kunbe von ihnen 293. Hinblick auf die bevorstehende nordische Krists 294. Walbeck's Bersuche sie abzulenken 296. Schluß 297.

#### Sechstes Kapitel.

Der nordische Krieg. S. 299-448.

Walbeck's persönliche Stellung am brandenburgischen Hofe. Bielfältige Ansfeindungen 299. Allgemeine Charakteristik 300. Principielle Gegensätze 301. Agitationen gegen ihn 304. Seine Stellung erschwert durch die eintretende nordische Krists 305.

Rüftungen und Entwürfe. Orientirung über die allgemeine Lage. Das Ziel der Sonverainität von Preußen 306. Verschiedene Gutachten über die Lage. Hoverbeck. Löben. Knesebeck. Blumenthal und Canstein. Bonin 307. Das Gutachten Waldeck's 309. Die Politik der Action. Anssichten auf Landerwerb in Großpolen 313. Parallele mit der Zeit der ersten polnischen Theilung 314. Sendung Waldeck's und Hoverbeck's nach Preußen 315. Verhandlung mit den Ständen in Königsberg 316. Militärische Vorbereitungen 317. Anarchie in

Polen 319. Berhandlungen Dobrzenski's in Stockholm 321. Active Tenbenz ber brandenburgischen Politik. Neues Project Walbeck's 322. Eröffnung bes schwebisch polnischen Krieges 325.

Die Conferenz zu Stettin. Brandenburg und die Politik der polnischen Theilung 326. Die Antheilssorderungen des Kursürsten 327. Die Communiscationslinie 328. Brandenburgischer Borbehalt 329. Walded und Schwerin in Berhandlung in Stettin 330. Das Haupthinderniß die niederländische Alliance Brandenburg's 332. Ankunft des Königs Karl Gustab. Persönliche Berhandlungen mit ihm 332. Die Berweigerung von Ermland. Schwebischer Anspruch auf Memel und Pillau 334. Abbruch der Conferenz 335. Plan und Zusall 335. Die Politik der Neutralität 337.

Diplomatische und kriegerische Borspiele. Wasbeck's Berstimmung gegen Karl Gustav. Militärische Maßregeln 337. Diplomatische Anknüpfungen. Kittelmann's Sendung an den Czaren Alexei; Schlezer's nach London 339. v. Löben's und v. Bonin's nach Wien 340. Walded in Preußen; militärische Organisation 341. Ankunst des Kurfürsten und der Armee in Preußen. Disserenz mit Sparr 342. Das Bündniß mit den westpreußischen Ständen. Seine antischwedische Bedeutung 343. Die Siege Karl Gustav's 346. Seine bisherigen Maßregeln gegen Preußen 347. Walded an der littauischen Grenze gegen de la Gardie 348. Der Radziwil'sche Schatz 349. Glinstige Gelegenheit für Walded zum Angriff. Absendung von Meinders 350. Gegenbesehl aus dem Hauptquartier. Bersäumte Gelegenheit 353.

Der Königsberger Vertrag. Verwirrung und Planlosigkeit im brandenburgischen Lager 354. Militärische Lage den Schweden gegenüber 356. Fortdauernde Verhandlungen und militärische Fortschritte der Schweden 357. Verzweiselte Lage, höchste Verwirrung 358. Die Friedenspartei. Waldeck gegen dieselbe 359. Kriegsrath 360. Der Königsberger Vertrag 361. Die Friedenspartei gegen Waldeck. Sein Urteil siber den Königsberger Vertrag 361. Hauptinhalt desselben 362.

Die beutschen Projecte und ber Marienburger Bertrag. Ginsstige Momente für den Kursürsten 363. Der Umschwung in Polen 364. Hinblick auf die deutschen Berhältnisse 365. Die Alliance mit Frankreich 366. Berhandlungen zwischen Walded und de Lumbres 367. Auszeichnung Walded's über die Möglichseit einer Action am Rhein 368. Bedrängniß der Schweden in Polen 371. Erwägungen über die zu ergreifende Partei 372. Walded und seine Gegner 373. Der Kursürst sin Frauendurg und Mariendurg 376. Berhandlungen Walded's und Platen's in Frauendurg und Mariendurg 376. Walded und Karl Gustad 376. Leichte Verständigung 377. Gegenwirkung der antischwedischen Partei am Hose; von Walded aus dem Feld geschlagen 379. Das Mariendurger Bündniß. Zusammenkunft des Kursürsten und Karl Gustad's in Pr. Holland 382. Brandenburgische Eroberungspolitik 383. Walded Statthalter von Groß-polen 384.

Im Bunde mit Schweben. Wenig bebeutenbe Berhandlungen mit Polen 385. Die Schlacht von Warschau 386. Ursachen ihrer geringen Wirkung 387.

Unsicht Walbed's. Sein Streifzug nach Großpolen 389. Rückzig in das herzogeliche Pressen. Walbed's Aufstellung an der Grenze 390. Gonsseweti. Nieder-lage Walbed's in dem Treffen am Lyd 391. Rasche Sammlung. General Stendock. Sieg bei Philippowo 393. Uebermacht der Polen. Verlust von Groß-polen. Johann Casimir in Danzig. Danzig und Arakan 395.

Der Bertrag von Labiau. Erste Erschütterung des schwedisch-brandenburgischen Bündnisses 398. Diplomatische Bemithungen des Kurfürsten 398. Berhandlung mit Schweden über die Souverainität 399. Schwanken Schwerin's 401. Der Bertrag von Labiau. Die Souverainität von Prensen. Beschränkung des Kriegsziels 402. Walded's Stellung erschüttert 408. Kriegsgericht wegen des Ereffens am Lyck 408. Neußetung Bonin's 405.

Noch einmal Großpolen. Der Bertrag von Labian ikusorisch in Bezug auf das jetzige gemeinsame Kriegsziel 406. Neue Kriegspläne Karl Gustad's. Fürst Rasoczy von Siebenbürgen. Kosalen. Tartaren. Türken 407. Zusammenstunft des Kursürsten mit Karl Gustad in Pr. Holland 408. Schwerin und Jena in Marienburg. Wachsende Sesahr an der preußischen Grenze; Fall von Tytoczin. Einfall der Littauer in Preußen 409. Walded in Marienburg 410. Neuer gemeinsamer Feldzugsplan 411. Instruction Walded's; die vier großpolnischen Woiwobschaften 411. Neuer Feldzug nach Polen 412. Sinnahme von Petrikau 413. Vereinigung mit Rasoczy 414. Unfähigkeit Rasoczy's. Plan Karl Gustad's. Krasau 414. Walded bleibt bei dem König. Eroberung von Brzesc 415. Umsgestaltung der europäischen Lage. Der spanisch französische Krieg und Cromwell. Desterreichisch polnische Alliance. Dänemark gegen Schweden 416. Wendung Karl Gustad's gegen Dänemark 417. Neue Lage sür Brandenburg 419.

Politischer Umschwung. Spinoza über Bündnisse 420. Allmälige Auf-Wsung der schwedisch-brandenburgischen Alliance 421. Waldeck's Stellung unhaltbar 422. Verhandlungen mit ihm. Seine Demission 423. Gründe derselben. Antiösterreichische Tendenz 425. Betrachtung über die Kehrseite der damaligen brandenburgischen Politik 427. Ernennung Waldeck's zum Statthalter von Minden und Ravensberg 429. Zusammenstoß mit Sparr. Das Kencontre bei Dirschau 430. Abreise nach Westsalen 431.

Walbed's Austrit aus brandenburgischen Diensten. Lage der Dinge im Reich 431. Pfalzgraf Philipp Wilhelm und das rheinische Bündris. Illich-clevische Eroberungspläne hüben und drüben 432. Machinationen des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm 432. Kriegerische Wünsche Walbed's 433. Fort-gang der Verhandlungen mit den Braunschweigern; Zurückhaltung derselben 434. Convention von Peine 435. Braunschweig und die Frage der Kaiserwahl 435. Berhandlungen der Braunschweiger mit der rheinischen Alliance 437. Abschluß des Rheinbundes von 1658 438. Ansicht Walbed's über die Lage 439. Seine Bitte um Entlassung 440. Brief der Kursürstin an ihn 440. Letztes Gutachten an den Kursürsten 441.

Schluß. Walbed's Eintritt in schwedische Dienste 442. Conflicte barüber mit ber brandenburgischen Regierung 443. Der Frieden von Oliva; fortbauerndes Zerwürfniß; endliche Aussöhnung 444. Spätere Berührungen Walbed's mit

bem Aurfürsten 446. Memoire Balbed's vom Jahre 1683 447. Das Augsburger Bünduiß 448.

#### Beilagen.

- I. Aus dem Briefwechsel zwischen Walded und Sommelsduck (1652 1656)
  . S. 451-470.
- II. Eigenhändiger Brief ber Aurfürstin Louise Henriette an Walbeck (1658) S. 471 — 472.
- III. Gutachten Walbed's "über ben jetzigen Zustand der Welt Sachen im Römischen Reich" (1681) S. 472—475.
- IV. Eigenhändiges Schreiben Balbed's an den Aurfürsten dat. Welffen 29. Juni / 9. Juli 1683. S. 475 476.

## II. Eigenhändiger Brief der Kurfürstin Louise Henriette an Waldeck. v. D. [1658] ')

Je bien resu toute les vostre et vous auray respondu plus tost, si juse cru, que sella vous ust pu servir en queque chose; et nay pas layse<sup>2</sup>), quent il a este nesesajre, d'jnformer Monsegneur lellecteur de se que vous maves mende<sup>3</sup>); mais selle qui vous a pleu mescrire jher ma fort surprige, de vojr que vous vous destacher teut a fayt de M. lellecteur, ne crajant pas que vous ajes des rajsons asses forte pour ábandoner un Prinsse, qui a tousjour cherse<sup>4</sup>) les mojens a vous tesmoigner son affectjon; sest tout le contrajre de se que vous maves toutjour assuré encor a vostre despart a Cunisberg, que vous montreries au begoing<sup>5</sup>) la pasion, que vous avies pour seste majson, qui est mjntenant en un estat, ou vous usie<sup>6</sup>) pu montrer se que vous aves souen dit, que quen nous serjons en une crige destat, qualor<sup>7</sup>) vous tesmoigneray a vos enemis vostre jntension, que vous aves toutjour eu pour le bien de lellecteur, que vous voulies embraser avec tout le eselle<sup>8</sup>) posible.

Javoue, Monsieur, que ses assuransse me sont encor si claire devan les jeux, que la resolutjon que vous aves prige, de quiter le servisse de M. lellecteur, ma fort estoné, et tout se que vous me mende de vos malvilians na pas le pouojr de me fajre crojre que sen saje!) la rajson seule. Vous este trop sage pour vous amuger aux piquenterjes de lun ou de lautre; si sont des chose qui sont ordjneres a tous les ceurs, et vous ne fajte que par la de leur doner leur souhet. Je vous puis assurer, que je nay pu remarquer en M. lellecteur, quil aje change son affectjon envers vous; leslognemen de sa persone est voetre propre volonte, que vous aves desire avec enpresemen; et aler y se peut souen paser des chose, que sont prige dun autre fason quon les pensse.

Je vous parle libremen, Monsieur; vous saves ma franchise. Il me senble, quen se tens asteur 10) vous aves tort de fajre une chose qui vous peut aporter du blame. Je ne doute pas, ou vous poures mieux trover vostre fortune et porter vostre aphjsion plus haut quisy 11); mes jave eu tousjours la cransse 12) que, puis que vous avés este le premier qui nous a mesne dens sest gere, qui a la longe ne peut estre que fort facheuge aux estas de lellecteur, vous voudrjes aussi avojr lhoneur de nous en fajre sortjr avec reputatjon. Mes jl senble, que sest une chose

bie bort auch fast gänzlich sehlt, habe ich hinzugesligt.

2) laissé. 8) mandé. 4) cherché. 5) besoin. 6) eussiez. 7) qu'alors. 9) zêle?

5) c'en soit? 10) qu'en ce temps à cette heure. 11) qu'ici. 12) croyance.

<sup>1)</sup> Ich gebe benselben ohne alle Beränderung ganz in dem orthographischen Gewand des im Archiv zu Arolfen befindlichen Originals; nur die Interpunction, die bort auch fast gänzlich fehlt habe ich hinzugestigt.

qui doit venjr de Dieu et pojnt des homes. Se penden, Monsieur, je vous suplie de crojre que, sy jl y a queque chose en quoy je vous puise servir, que jen seray tout jour tres aige de vous fajre parestre, que se ne son pas parolle, mes que je suis en effect

Monsieur mon Cousin

vostre tres affectjonée Cousine et servante Louise d'Orange. El.

## III. Gutachten Walbeck's "über den jetzigen Zustand der Welt Sachen im Römischen Reich" (1681).

(Bergl. oben S. 447.)

Daß das Römische Reich in schlechtem Zustande, sowol wegen innerlicher Mängel als auswärtiger Gefahr, sich befindet, wird niemand verneinen können. Daß diese auch nicht abzuwenden ist, ehe jene nicht corrigirt sein, wird ein jeder ebenmäßig gestehen müssen.

Es ist auch ber Bernunft ähnlich, daß das Oberhaupt, der Kömische Kaiser, als welcher das Ruber führen soll und muß, dazu vornehmlich arbeite.

Ob seiches nun gebührlich geschehe ober nicht, barf von mir nicht in Zweifel gezogen werben.

Sesett aber, daß die darüber geführten Beschwerden, als beobachtete der Rais. Hof nicht allerends und zu allen Zeiten die Gebühr, gegründet wären, so ist man dennoch das Werk desperat laufen zu lassen deswegen nicht gezwungen, sondern vielmehr verpflichtet, solches nach aller Möglichkeit zu redressiren. Und darzu zu arbeiten seind vornehmlich neben allen andern verbunden diejenige, welche J. Kais. Maj. am nächsten und die Gott mit Verstand und Mitseln gessenet, solches kräftig zu können thun.

Und sonderlich scheinet, daß J. Ch. D. zu Brandenburg, als welche im Reich neben der Churf. Würde so ansehnliche Lande besitzen, mit Gaben der Natur und großer Wissenschaft von Gott begabet, sowol wegen Situation dero Lande als Interesse der Religion und anderer Umstände halber an das Reich zu halten und es bei jeziger Form zu manuteniren dahin zu arbeiten vornehmlich große Ursach haben, welche auszusühren überslüssig sein würde.

Es ist zwar nicht ohne, daß J. Ch. D. wegen Ihrer treuen Sorgfalt zu Ansang und Ende des letzten Krieges nicht, wie wol zu wünschen gewesen, der Gebilhr erkannt worden, und deswegen man vermuthen könnte, daß Sie des Erinnerns mitte und Scheu tragen würden, sich in ein gleiches Laborinth [sic] ohne die äußerste Noth zu stecken.

Der Kurfürst dürfe aber solcher Stimmung nicht nachgeben; die Gefahr und die Gegner wachsen; die Papisten sollen gefährliche Dinge vorshaben. Brandenburg darf dabei nicht zurückleiben, sondern muß dem ich zur Seite stehen —

in welcher Conbuite J. Ch. D. Gottes Segen . . . . Gloice bei der ganzen Welt wegen Ihrer tapfern Resolution und zu seiner Zeit einen geruhigen Abschied aus dieser Sterblichkeit, wenn Sie Ihr hohes Amt durchgehends wol, auch in diesem Stlick, verrichtet zu haben vergewissert sind, zu gewarten haben.

Es möchte bargegen wol eingewendet werden, J. Ch. D. irritirten den König von Frankreich durch solches Versahren, setzten sich vor andern in Gesahr, da Sie bei Ihrer auf den Beinen habenden Macht auf allen Fall Ihr Interesse besser beobachten und in der Freundschaft mit dem König in Frankreich Ihren suspecten Nachbarn gewachsen sein könnten.

Hierauf mit wewigem zu antworten, so kann solches, aufs ärgste genommen, nichts anders wirken, als daß derselbe König unter dem Ramen eines Krieges versolgen wird, was er jeto mit einem Gerichtsboten unter dem Namen der Justiz zu Spott ganz Europae verrichtet; und möchte die Raison ehender sundiren, allerends mit bescheidenen doch frästigen Worten zu bezeigen, daß man sich im Staat halten und serner stellen wollte, damit man solch spöttlich procedere nicht länger müsse gedulden. Dieses würde nicht allein Credit bei- dem Reich machen, sondern auch von andern Rachsolge verursachen.

Daß J. Ch. D. mit Ihrer auf den Beinen habenden ansehnlichen Mannschaft sich considerabel halten, daran ist nicht zu zweiseln. Daß aber selbige, nehst der Reichsversassung und andern guten Concerten mit gleich Interessirten, jetzund mehr Kraft habe, als wenn Frankreich den Fuß über Abein wird gesetzet haben, solches ist leicht zu begreifen.

Was den etwa zu vermuthenden Nuten aus der Freundschaft Frankreichs betrifft, so zeigt eine lange Ersahrung, wie wenig dies zu bedeuten hat.

Und mögen J. Ch. D. festiglich glauben, daß mit ofthochgemeltem König, als einem Conqueranten, nichts zu machen ist, bessen er sich nicht zur Aussührung seiner Desseine, zum Präjudiz aller andern, allein gebrauchen wird.

Und wie können J. Ch. D. etwas gutes von einem Könige vermuthen, ber den Pabst zähmen, aber das Pabstthum selbst nicht über einen Hausen wersen, sondern dasselbe vielmehr besestigen, keinen Religionsfrieden gelten lassen, keinen Souverainen dulden und seine Prätenstones und Dependentien in infinitum extendiren will?

Und wie werden J: Ch. D. vor Ihre und der Reichsstände Jura unter einem Dominat wie jetzo sprechen? Ja, wie werden Sie unter einem französischen Römischen Kaiser, er sei mit Gewalt oder durch andere Wege dazu gekommen, ohne mit einer Armee auf dem Reichstag (wenn deren alsdann noch gehalten werden) zu erscheinen, reden dafür? Der Zustand in Frankreich zeiget die Hosspinung, so man davon vermuthen kann.

Ist also solglich zu schließen, daß auf die französische Freundschaft J. Ch. D. nicht länger, als gemelter König ihrer nötig, Staat zu machen; und je mehr bemselben in einem und anderem nachgesehen, je weniger er Ihro Freundschaft achten wird. —

Hierauf wird vermuthlich ebenmäßig die Antwort folgen, baß 3 Ch. D. von

allen Allierten übel getractiret, verlassen und das Versprechen ohnvollzogen geblieben und gelaffen worden. Solches nun zu vertheidigen ober zuzustehen, stebet mir nicht zu. Aber biefes kann ich mit Bestande barauf sagen, daß keinem, wer ber auch sei, zu rathen, auf auswärtiger Potentaten Hulfe bas einige Fundament seiner Wolfahrt zu gründen und um eines Fremden willen, ohne gemeines Intereffe, sich in Krieg und Gefahr zu setzen. Wie aber aller Klugen Exempel nach 3. K. Maj. in Frankveich bald mit diesem, bald mit jenem Tractaten machet (beren er sich vormals in der Noth, jetzo aber seine Desseine zu facilitiren bebienet), keinen haß ober Liebe in seinen Confiliis spuren läßt, sonbern, nachbem er gleich mit bem König in Spanien in langer Ohnrichtigkeit gelebet, wieber gecajoliret, bis die Zeit, da er keine mesures mehr zu halten nöthig geachtet, heran= gekommen, die Bereinigte Provincien bald canaille, bald liebe und Bundesfreunde tituliret, ja Allianzen angeboten, und stündlich mit denen, welche er am meisten gehaßet, in neue Bündniß zu treten verlangete; und dies alles, um nur Trennung zu befördern und feine Gegenpartei zu schwächen: also werden 3. Ch. D. nach dero hohen Vernunft consideriren, daß bei jetzig bekannter gemeiner Gefahr neben der Reichs- und eigener Berfassung die Correspondenz mit den benachbarten nützlich, und, wie jener König die Trennung suchete, die Ginigkeit unter den -gleich Interessirten, sonderlich mit benen Bereinigten Provincien und England zu befördern nöthig.

Und können diejenigen, gestalten Sachen nach, nicht aufkommen, welche vorsgeben, daß man bei Holland keine Sicherheit hätte, daß 3. Ch. D. so viel bei dem Staat zu fordern und übel desfalls begegnet worden; und England wie ein tobt Corpus zu consideriren sei.

Dann wie schlecht die Sachen in England aussehen, so siehet man doch, daß Frankreich darauf Restexion machet; zudem auch, wenn England sehen wird, daß ein jedweder das Seine bei der Sache thun will, sein eigen Interesse in dem publico beobachten will, werden die Consilia aldar mit der Zeit zu verbessessen sein.

Hölfer regiret wird und im gemeinen Lauf die Sachen zwar öfters den Passionen beren, so am meinen Credit haben, unterworsen sein und die wahren Maximen benen vor eine Zeit weichen milssen: Sie wissen aber auch, daß durch gute Conduite bei selbigen Leuten mit der Zeit viel auszurichten und der Staat nimmer die wahren Maximen verläßt; auch daß dero Churhaus die Assistenz von selbigem Staat vormals nützlich genossen. Es ist Ihro auch bekannt, was große Restexion auf J. Ch. D. Person das Bolt in selbigem Staat macht und was solches dero Churhause vor eine Stärte giedet, angesehen das Interesse von Religion und Staat so gemein, daß meines Davorhaltens die Prätensiones und Mississen, so J. Ch. D. an dem Staat und über dessen Conduite haben möchten, so hoch nicht zu consideriren sein — — gestalt ich dann vermuthe, daß J. Ch. D. dero Nachsommen einen mehrbesestigten Staat lassen werden, wenn Sie denenselben in gemeinem Interesse verknüpste Freunde machen und hintersassen, als wenn Sie den allen benachbarten und im Reich gefürchtet bleiben sollten.

Schließe also in meiner Einfalt, daß das wahre Romodium, bem Rom. Beich zu helfen und J. Ch. D. in rechte Sicherheit zu setzen sei:

- 1) daß man einmüthig die Reichsarmatur, fo gut fie auch sein mag, befördere...
- 2) baß man, wo nicht alle, boch bie, so Kräfte haben, einmitthig vor bes Rom. Reichs Respect und Beste zu reben bewege;
- B) daß die stark Armirte, und unter benen J. Ch. D., bezeugen, daß sie neben der Reichsversassung im Fall der Noth mittels behöriger Subsistenzhülse ihre Wacht mit zu des Vaterlandes Sicherheit und Manutenenz der prosans und Religionsfrieden mit anwenden wollen;
- 4) daß Sie solches den auswärtigen Potentaten bedeuten und zu gemeiner Ruse mit zu arbeiten selbige zu bewegen suchen und denen, welche in trliben Wassern sischen wollen, durch die Einigkeit in den Considis im Reiche den Appetit-benehmen;
- 5) J. Kais. Maj. alle Sorge, barin sie jeto wegen bes-Wisnilgen, so man gegen sie bezeiget, stecken, benehmen, sie animiren und alles so reguliren helsen, daß neben Ihro gebührender Autorität das gemeine und darin J. Ch. D. Interesse und Gerechtsame beibehalten bleiben und
  - 6) unterbessen alle kleine Migverstände ... mit ben Benachbarten zurücksetzen zc.
- 7) von Bollsührung solcher Consiliorum und Anstalten durch nichts sich abhalten oder durch apparente kleine Bezeigungen von Frankreich in savour der Religionsverwandten in selbigem Königreich, noch gegen Zurückgebung eines gezringen und Behaltung eines größeren [Theils] von occupirten Landen, gegen den Wänsterschen Frieden, sich begütigen lassen;
- 8) und bei formirter Armatur und obgedachter Correspondenz und Conduite mit den benachbarten Gewalten gesammter Hand vor den Frieden, ohne Krieg zu intendiren, vigoursux sprechen, auch
- 9) bei Entstehung bes Successes solches Rebens die in den Friedensschlissen gesetzte Garantie gesammter Hand prästiren, und so solches einen Arieg wirken sollte, bei guter gemachter Anstalt das Aeußerste dabei aussehen: alsdann ist an Gottes Beistand nicht zu zweiseln; widrigensalls aber wird der Geist der Trennung unter und regiren und geringe Leute groß, die großen Herren in Teutschland aber den zeringen in Frankreich gleich werden, und unsere Kirchen gleiches Tractament, wie die in Frankreich, und wie die Besitzer der geistlichen Güter jenseit Rheins bereits empfinden, zu gewarten haben.

## IV. Schreiben Waldeck's an den Kurfürsten. Dat. Welssen 29. Juni / 9. Juli 1683 (eigenh.). (Bergl. oben S. 448.)

Die Liebe und Treue, womit ich E. Ch. D. stets verbunden bleibe, leibet nicht, daß länger verziehe, deroselben meine Hoffnung, daß Sie dem lieben Baterland zu Trost mit dero höchstweisen Consiliis und tapferen Conduite bei gegenwärtiger Gefahr beitreten werben, zu eröffnen. Denn wie man ohnmöglich bui einen geftümpelten Frieden Anhe und des Baterlandes Conferdation erlangn taun, und in allem weber serneren Progressen den Frankreich in dem Röm. And zu leiden, noch daß demselben die entzogenen Oerter entwendet bleiben, viel wenigt aber, daß gemelter König in J. Maj. von Dänemart Ramen in der Offsee herricht (wie man in anderen Senn benselben gegen aller Belt Interesse der Meisterschaft sich anmaßen siehet), oder wenigstens wegen des Königes in Dänemart Prätensin des Dominats in dem baltischen Meere und der Extension seiner Grenzen an dem Reichsboden zuzulassen. E. Ch. D. Estat's Interesse zugeden: so nruß vertrauen, daß dieselbe nach dero bekannten hohem Berstande begreisen werden, daßes Beit sei, durch zusammengesetzte Racht und gemeine Couvilia und dann Wassen der beständigen Auhestand zu erreichen, es geschehe dann durch Säte oder durch Iwans.

Wie nun jenes bei gleichförmigen Reben apparent zu erlaugen scheinet, ir auch die hoffnung zum guten Ansichlag bei ausbrechenden serneren Gewallthaten nicht ohne Grund; angesehen daß nebenst E. Ch. D. Macht eine große Anzahl wohlspermirter Truppen auf den Beinen, welche durch E. Doll. guten Rath und Borgang zu bero ohnsterblichem Ruhm und beständiger Sicherheit den Churhauses fruchtbarlich können gebraucht werben.

E. Doll. werben mir es zu Enaben halten, baß ich meinen Pflichten gemäß, welche mir bas Stillschweigen in bergleichen Fällen verbieten, sugen unß, das bera Churhauses Aufnehmen und Conservation in leiner anderen Partei (nächt Gottes Beistand) als in ber, so vor ben gemeinen Frieben und zu Erhaltung bet Röm. Reichs Respect und der gebrlickten Stände Errettung arbeitet, befördert wird; maßen außer solcher Partei, die Sachen laufen auch wie sie wollen, E. Doll. Staat in große Gesahr gerathen muß.

Ich betagter und ohne männliche Erben seienber Mann würde vor meine Berson mich in so gefährliche Sachen nicht steden, wann Gewissen und Ehr, neben einem rechtmäßigen Beruf, mich nicht trieben. Auf solchem Grund werten E. Ochl. ben schon um bas Baterland meritirten Ruhm zu vermehren und bir der Welt Ehre, von Gott aber den gewissen und beständigen Lohn zu gewärtiger, dero Borhaben ohne Zweisel schon gerichtet haben, worzu Gottes reichen Sign zu erbitten nicht ermangeln werbe. Und wie ich nach Franken gehe, die dahut Böller zu besehen, woselbsten auch einige vornehme Stände sich besprechen werden, so erwarte dero Besehl, ob deroselben von dem, was vorgehet, Nachricht geben soll. Der ich ohnveränderlich bleibe z.

Nachträge unb Berichtigungen.

S. 26. Fir Walbed's Thatigleit bei bem Krieg von 1651 ift nech in ber weisen auf Bicquesort hist. des Prov. Un. II. 97. — S. 41 B. 13 b. s. lies Friedrich ft Christian. — Zu S. 6 und 78 sei noch auf die interessant Motig in den Memoiren des Grasen von Guiche S. 208 verwiesen: "une Compagnie de Cavalleria en Hollande vant dix mille Livres de Rente sort usurces". — S. 352 B. 5 b. n. sies vor ft. von; J. 4 b. u. Rinsty k. Ringly. S. 416 B. 6 v. n. lies Mardyk ft. Marbyke.





DD 395 G4E7

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

